

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

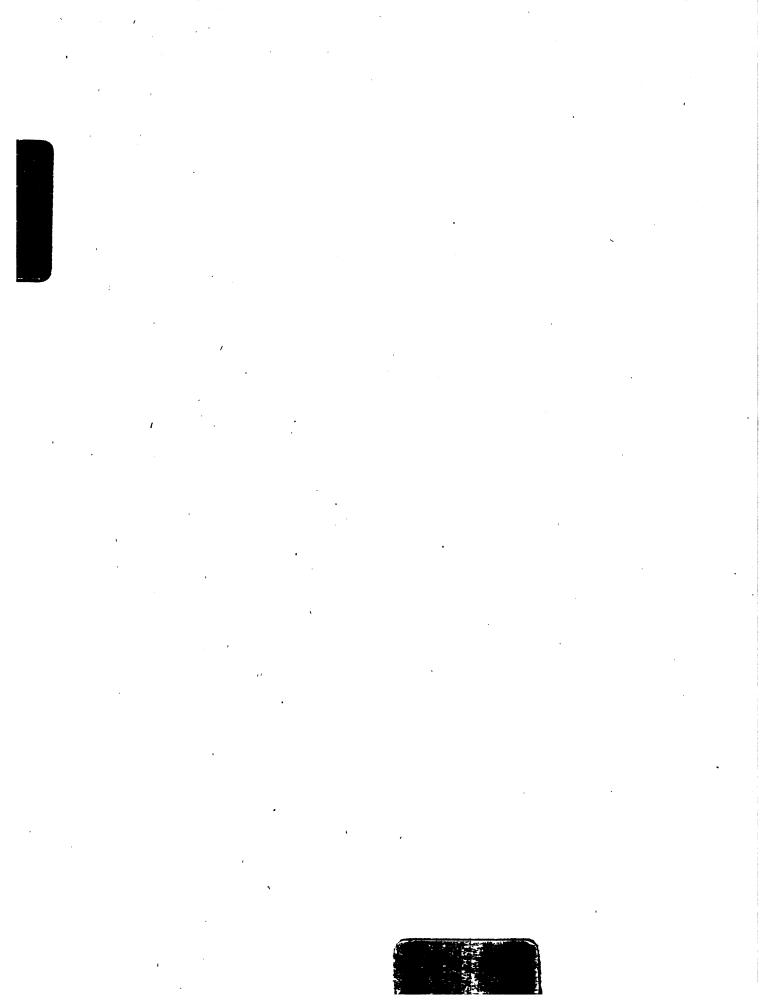

:1 • . . .

.

t

ı

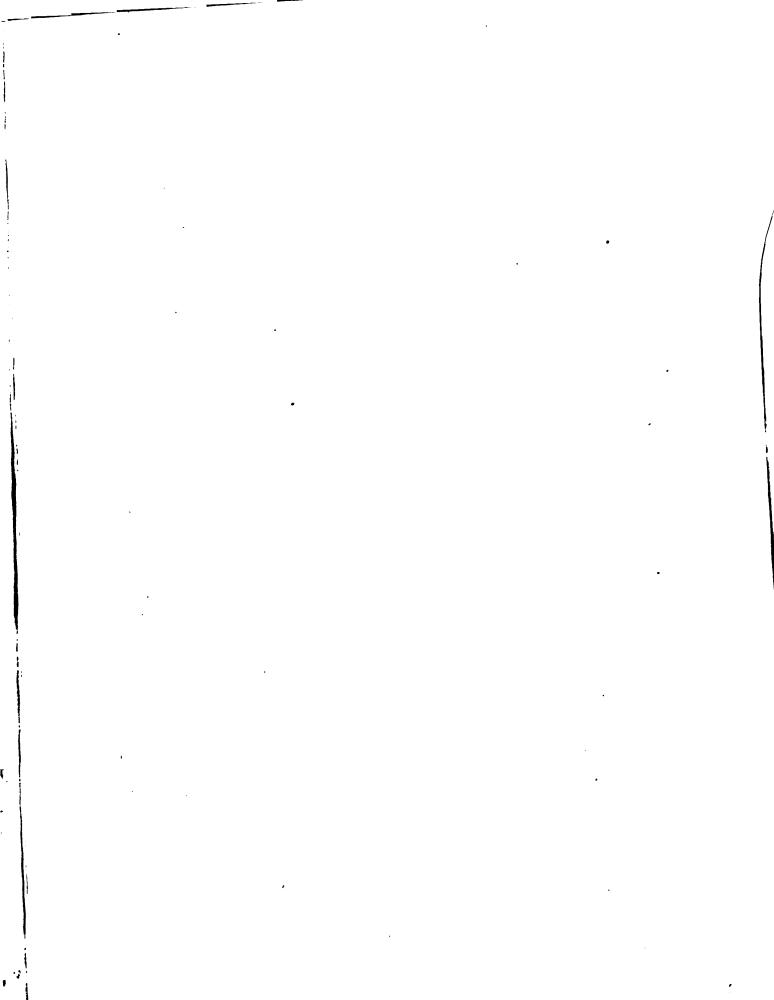

• . . • . 

# VOYAGE

EN NUBIE ET EN ABYSSINIE.

TOME TROISIEME.

BLL TOTA

| TITRE | de propriété de M. P. MCXOUCEZ       | du P |
|-------|--------------------------------------|------|
|       | d'Abyffinie par M. te Chevalier B.R. | UÇE  |

et M. le Chevalier BRUCE, Aureur d'un Voyage en Nubie, 8

he manuscrit doit former plusieurs volumes in 4, avec non

Cartes, a cédé, commé en effet il cede à M. Panekoucke, ce

jouir, lui 8t ses ayans cause, tous ses droits sur ledit manu

une ou plusieurs Editions, en françois,

Kirmaird, 10 Féyrier 1988. J

Libraires & Imprimeure de Paris, nº 562, fol, 503, &c. Paris, 1er Avril 1788.

Signé, KNAPEN, Syndic.

Le Privilege se trouvers à la sin de l'Ouvrage.

## VOYAGE

### EN NUBIE ET EN ABYSSINIE,

BNTREPRIS

### POUR DÉCOUVRIR LES SOURCES DU NIL,

Pendant les années 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 & 1773.

PAR M. JAMES BRUCE.

Traduit de l'Anglais, par M. CASTERA.

TOME TROISIEME.

A PARIS; HÔTEL DE THOU, RUE DES POITEVINS.

M. DCC. XCL

APEC PRIVILEGE DU ROL



# VOYAGE AUX SOURCES DU NIL

### LIVRE CINQUIEME.

ROUTE DE MASUAH A GONDAR. DÉTAIL DE CE QUI ARRIVE A M. BRUCE DANS CETTE CAPITALE. MŒURS ET COUTUMES DES ABYSSINIENS.



### CHAPITRE PREMIER.

CONDUITE perfide du Nayb, pendant le séjour de M. BRUCE à Masuah & à Arkéeko.

Masuah, dont le nom signifie le havre des pasteurs, est une petite isle de la mer Rouge, située très-près de la côte d'Abyssinie, & ayant un port où les plus grands vaisseaux trouvent un mouillage sûr & prosond jusqu'au bord de la plage. De quelque côté que le vent sousse, & quelque sorce qu'il ait il ne peut les incommoder. C'est à son port que Masuah a dû son nom moderne, comme son ancien nom. Les grecs l'appellerent Sebasticum Os, d'après la capacité de la rade. L'isse n'a pourtant que trois quarts de mille de long, & environ un demi-mille de large. Un tiers est occupé par les maisons, un autre tiers par les citernes, où l'on recueille l'eau de la pluie, & le dernier demeure pour servir de cimetiere.

Tome III.

Masuah est, comme je l'ai déjà observé ailleurs, une de ces villes de la côte occidentale de la mer Rouge, qui tomberent dans les mains des turcs, lorsque Sinan Pacha fit la conquête de l'Arabie heureuse sur la côte opposée (1). Cette ville étoit alors très-florissante. Elle partageoit le commerce de l'Inde avec les autres ports de la mer Rouge, voisins du détroit de Babelmandeb. A Masuah, étoit l'entrepôt d'une immense quantité de denrées qui sortoient des montagnes du Tigré, contrées de tout temps inhospitalieres & presque inaccessibles aux étrangers. On vendoit à Masuah, de l'or, de l'ivoire, des éléphans, des peaux de buffle, & sur-rout des esclaves, plus chers là qu'ailleurs, parce que ceux qu'on y conduisoit étoient plus recommandables par leurs bonnes qualités, que les autres africains qui avoient le malheur d'être réduits à la même condition. Masuah fournissoit aussi des perles très grosses & d'une belle couleur, qu'on pêchoit le long de ses côtes. Enfin, toutes ces marchandises précieuses & la sûreté, la commodité du port, l'avoient emporté sur l'inconvénient qu'on a toujours senti à Masuah, de n'avoir point d'eau vive.

Tant que le commerce fleurit dans ces contrées, l'isle de Masuah sut très fréquentée; mais elle tomba bientôt dans l'oubli, sous l'oppression des turcs, qui acheverent d'anéantir dans la mer Rouge le commerce de l'Inde, auquel la découverte d'un passage par le cap de Bonne-Espérance, & les établissemens des portugais en Orient, avoient déjà porté un coup suneste.

<sup>(1)</sup> Sous-Selim, empereur de Constantinople.

Les Turcs placerent d'abord un Bacha à la tête du gouvernement de Masuah, & ils se flatterent qu'ils pourroient faire aisément de là la conquête de l'Abyssinie; mais le succès ne répondit nullement à leurs espérances. Aussi, perdant bientôt à leurs yeux le mérite d'une place forte & d'une place commerçante, cette isse ne leur parut plus mériter la dépense qu'ils faisoient pour elle.

Quand ces conquérans s'en emparerent, leur principal auxiliaire fut une tribu mahométane, désignée sous le nom de Belawée, & faisant partie de ces pasteurs qui habitent le long des côtes de la mer Rouge, au-dessous des montagnes des Hababs, par le 14° de latitude. En récompense des services de cette tribu, les turcs céderent à son ches le gouvernement civil de l'îsse, & ce ches prit dès-lors le titre de Nayb de Masuah. Ensuite, quand il n'y eut plus de Bacha, le Nayb demeura seul & véritable souverain de l'isse, quoique, pour sauver les apparences, il parût la tenir par un firman du Grand-Seigneur, moyennant un tribut annuel qu'il s'obligea de payer à la Porte Ottomane.

Les janissaires placés d'abord en garnison dans l'isle, y. furent laissés, & ils continuerent à recevoir leur paie de Constantinople. Ils épouserent des semmes du pays; leurs enfans hériterent de leurs emplois, & reçurent la paie comme eux: mais bientôt ce corps ne formant plus qu'une troupe de maures abatardis, qui avoient tous leurs parens à Massuah, ne reconnut plus d'autre influence que celle du Nayb.

Le Nayb considérant, d'une part, l'éloignement des surcs,

ses alliés établis en Arabie, dont les garnisons diminuoient chaque jour, & voyant, de l'autre, la puissance des abyfsiniens, ses ennemis & ses voisins les plus près, songea qu'il étoit de son intérêt de faire quelques avances à ceux-ci. En conséquence, il sut convenu que la moitié des droits perçus à Masuah, seroit versée dans le trésor du roi d'Abyssinie, qui, pour prix de cet accord, promit de ne point inquietter le Nayb. Masuah est, comme je l'ai déjà remarqué, absolument dépourvue d'eau, & ne peut tirer toutes ses provisions que des montagnes d'Abyssinie.

L'on peut dire à-peu-près la même chose d'Arkéeko. grande ville située au fond de la baye de Masuah. Il est vrai qu'il y a de l'eau, mais non aucune autre espece de provilions. La vaste plaine qui la borde, & qu'on appelle le désert de Samhar, est absolument sans culture; il n'est ' même habité que depuis le mois de novembre au mois d'avril, quand plusieurs tribus errantes, désignées sous le nom de Toras, de Hazortas, de Shihos, de Dobas, y menent paître leurs troupeaux: ensuite-elles l'abandonnent pour repasser: de l'autre côté des montagnes, quand la saison des pluies les y rappelle, & elles se trouvent alors loin du territoire du nayb, & sous la puissance immédiate des abyssiniens. & spécialement du Baharnagash & du Gouverneur du Tigré. qui, sans prendre la peine de conduire une armée contre le nayb, peuvent former un cordon pour ne laisser passer aucune espece de provisions, & affamer Masuah & Arkéeko. L'on a vu dans l'histoire d'Abyssinie que ce moyen avoit été employé plus d'une fois, & nous en avons un exemple frappant, lorsque Yasous I voulut punir le nayb Musa d'avoir arrêté un de ses facteurs.

Sur de l'amitié des Abyssiniens, & témoin de la décadence des turcs en Arabie, le Nayb essaya par degrés de s'affranchir du tribut qu'il devoit payer au bacha de Jidda, que la Porte lui avoit donné pour suzerain. En conséquence, il reçut le sirman pour la forme; mais, au lieu de sournir le tribut accoutumé, il se contenta de renvoyer quelques légers présens; puis il prosita des troubles & de la soiblesse du Tigré, pour srustrer également le roi d'Abyssinie de la moitié des droits perçus dans l'isse de Masuah. C'étoit précisément lorsque j'arrivai dans ces contrées. Il venoit d'y avoir en Abyssinie, ainsi que je l'ai déjà expliqué, une grande révolution, dont Michaël Suhul étoit le principal auteur. Appellé à Gondar, & élevé à l'emploi de Ras, ce général avoit laissé la province du Tigrétotalement dépourtue de troupes.

HATZÈ HANNÈS, que Michaël plaça sur le trône après le meurtre de Joas, n'étoit nullement propre à rendre de la vigueur au gouvernement. Hannès avoit plus de soixante-dix ans; Michaël son ministre en avoit près de quatre-vingt, & d'ailleurs ce dernier étoit estropié au point qu'il pouvoit à peine se tenir debout. Le Nayb, âgé d'environ quarante-huit ans, jugea donc la puissance abyssinienne hors d'état de lui en imposer; mais il se trompa.

MICHABL lui fit dire que dès qu'il entreroit en campagne, il devasteroit Arkéeko & Masuah, & les rendroit aussi désertes que le sauvage désert de Samhar; & comme Michaël étoit bien connu pour tenir exactement ces sortes de promesses, les marchands étrangers s'empresserent de s'ensuir,

les uns en Arabie, les autres à Dobarwa (1), grande ville située dans le territoire du Baharnagash. Malgré cela, le Nayb ne donna aucune marque de crainte, & n'envoya pas plus d'argent au Roi d'Abyssinie qu'au Pacha de Jidda.

Mais le Bacha, qui ne perdoit pas de vue ses intérêts, sit un accord avec un officier qui avoit beaucoup de crédit auprès du Shérif de la Mecque, & qui, né Abyssinien & mené esclave en Arabie, avoit eu assez d'adresse pour parvenir jusqu'à la place de Selictar (2 du Shéris. Cet officier, nommé Metical Aga, jouissoit d'une puissance absolue dans toute l'étendue des états du shérif, & il étoit intimement lié avec Michaël Suhul, à qui il avoit sourni les armes à seu & les munitions de guerre dont celui-ci avoit eu besoin.

Le Bacha se servit donc de Metical Aga pour informer le Ras Michaël des sujets de plainte qu'il avoit contre le Nayb, & pour le prier de le forcer à payer le tribut, & en même temps il prévint non-seulement le Nayb de cette démarche, mais encore de l'intention où il étoit de faire arrêter, l'année suivante, dans toute l'Arabie, tous les marchands de Massuah qui y viendroient par des motifs de religion ou pour les intérêts de leur commerce. Avec ce message, il envoya le sirman du Grand-Seigneur, & il renouvella au Nayb la demande du tribut & des présens d'usage.

<sup>(1)</sup> Le nom de Dorbawa fait croire qu'elle fut anciennement la capitale des Dobas.

<sup>(2)</sup> Grand porte-sabre.

PLAN DE L'ISLE ET DU HAVRE DE MASUAH.

· . • · 

MAHOMET GIBBERTI, attaché au service de Metical Aga, s'étoit embarqué dans mon vaisseau; mais Abdelcader, porteur du sirman & du message du Bacha, & Gouverneur de l'isse de Dahalac, faisant voile en même temps dans un autre vaisseau, avoit été témoin des honneurs qu'on voulut bien me rendre quand je sortis du port de Jidda.

ABDELCADER se rendit droit à Masuah, & exagérant beaucoup, suivant la coutume de son pays, il annonça l'arrivée prochaine d'un prince, très-proche parent du roi d'Angleterre, ne faisant point le commerce, mais voyageant seulement pour le plaisir de visiter les contrées & les nations étrangeres.

On délibéra fouvent dans le conseil du Nayb, ainsi que je l'ai su depuis, pour savoir de quelle maniere on recevroir ce prince. Quelques uns des conseillers, plus expéditifs que les autres, vouloient qu'on suivît la méthode ordinaire de traiter les étrangers à Masuah, c'est-à-dire, qu'on mît à mort le voyageur anglois, & qu'on distribuât ce qu'il avoit à la garnison; d'autres insistoient pour qu'on vît auparavant quelles lettres il apportoir d'Arabie en Abyssinie, de peur que cela ne pût augmenter la tempête prête à sondre sur l'isse, & dont les avoient déjà menacés Metical Aga & Michaël Suhul.

CEPENDANT Achmet, neveu du Nayb, observa qu'il y auroit de la solie à douter qu'un homme tel qu'on me dépeignoit, n'eût des recommandations de toute espece; mais, que j'en eusse ou non, mon rang devoit me protéger dans

tous les pays où il y avoit quelque police, & même parmi les brigands qui habitent les bois & les cavernes; que la fureur du pillage avoit déjà fait couler assez de sang à Masuah, & étoit peut-être la vraie cause de la pauvreté de cette isse; que ceux qui avoient entendu tirer le canon des vaisseaux de Jidda, ne pouvoient savoir si j'étois chargé de lettres pour l'Abyssinie; qu'il valoit bien mieux songer à la considération que m'avoient témoignée les capitaines des vaisseaux, dont la moitié des canons tirés seulement pour me saluer, suffiroit pour détruire tous les habitans de Masuah & d'Arkéeko, & mettre ces deux villes dans l'état de désolation dont Michael Suhul les avoit menacées; qu'une telle vengeance ne détourneroit même pas d'un seul jour les vaisseaux qui alloient à Jidda; & qu'enfin, comme ces vaisseaux auroient en même temps occasion de se procurer de l'eau en abondance au sud-ouest de la baye d'Arkéeko, ils pourroient les canonner une fois par an, sans péril, sans peine, sans retard.

ACHMET déclara donc qu'il vouloit qu'on m'accueillît bien & qu'on me traitât avec distinction, jusqu'à ce qu'au moins on eût pu juger, par l'examen de mes lettres & par ma conversation, ce que j'étois & le véritable objet de mon voyage; & que si je venois pour faire le commerce, & que je ne susse francs, de ces prêtres dessinés à troubler le repos du pays, il ne consentiroit pas qu'on me fît la moindre insulte; mais que si, au contraire, j'étois un de ces prêtres, un de ces francs, Gehennin, on pourroit m'envoyer au diable, si on vouloit, & qu'il ne s'en mêleroit nullement, TEL fut le résultat du conseil qu'on venoit de tenir à Masuah, lorsque nous arrivâmes dans cette isle. Ainsi on peut croire que si les honneurs qu'on m'avoit rendus à Jidda m'exposerent à quelque danger, ce surent aussi ces mêmes honneurs dont la providence daigna se servir pour m'empêcher d'être égorgé par les barbares chez qui je descendis.

ACHMET étoit fils du dernier Nayb, & à la mort de celui qui commandoit alors, la souveraineté lui étoit dévolue. Son droit étoit même d'autant plus incontestable, que la petite vérole avoit sait périr tous les fils de ce Nayb, & qu'il n'y avoit aucun prétexte peur lui opposer un concurrent. En outre, le Nayb avoit déjà eu une attaque de paralysie qui le privoit de l'usage de la moitié de ses membres, & ne lui laissoit de l'activité que pour sorger des projets persides & dangereux, d'après lesquels on ne s'appercevoit point assurément qu'il sût malade. Ensin, Achmet avoit une grande insluence dans le gouvernement, & il obtint que ma destinée lui sût consiée, & que le Nayb & ses officiers restassent tranquilles spectateurs.

ACHMET n'avoit gueres que vingt-cinq ans, peut-être même un peu moins : il étoit haut de cinq pieds quatre pouces, mais d'une conflitution foible & grêle, quoiqu'il ent la jambe assez bien faite; il se penchoit beaucoup en avant; mais il étoit très-vif, très-agile : il avoit le visage & le cou fort longs, le front large, les sourcis noirs & épais, les yeux noirs, le nez aquilin, les levres minces, les dents belles, &, ce qui est très-rare & très-estimé à Masuah, la barbe épaisse & frisée.

Tome III.

ACHMET étoit très-brave & très-irascible. Un proche parent du Baharnagash lui ayant tenu quelque propos offensant, pendant qu'il changeoit de place les piquets de sa tente, que ses gens n'avoient pas plantés à sa fantaisse, il lui donna un coup de maillet sur la tête, & l'étendit roide mort; & quoique cela se passât sur les terres des Abyssiniens, il eut le bonheur de pouvoir monter à cheval, & de gagner Arkécko sans être arrêté. On le poursuivit de sort près, mais en vain, jusqu'aux portes de la ville.

Le 19 septembre 1769, j'arrivai à Masuah, très-satigué de la mer & impatient de me rendre à terre : mais cependant, comme c'étoit le soir, je jugeai plus convenable de passer encore cette nuit à bord, asin d'avoir tout le lendemain pour vaquer à nos affaires, car le jour où l'on arrive est toujours sort embarrassant : d'ailleurs, je voulois que nous pussions, avant de débarquer, avoir quelques nouvelles de nos amis, qui n'auroient peut-être pas osé risquer de venir nous voir en plein jour, & que nous sussions au moins par eux de quelle maniere le nayb avoir résolu de nous traiter.

MAHOMET GIBBERTI, dont nons nous étions parfaitement assurés, & qui étoit bien au fait de nos craintes à l'égard du Nayb, & de la maniere dont nous voulions nous conduire avec ce chef, se rendit à terre le soir même. Comme il étoit Abyssinien, & qu'il avoit des connoissances à Masuah, il sit partir, la même nuit, les lettres importantes que nous avions pour Adowa, capitale du Tigré, & il manda à Janni, grec & consident du Ras Michaël, que

nous venions d'arriver, que nous avions des lettres de Metical Aga, pour le Ras, son maître, & pour le Nayb, ainsi que des lettres particulieres pour lui, du patriarche du Caire, dont je lui envoyai même un duplicata. Nous simes part en même temps à Janni de nos soupçons à l'égard du Nayb. Nous le priâmes de nous envoyer un homme de consiance qui pût nous protéger, ou tout au moins être spectateur de ce qui nous arriveroit, & nous lui recommandâmes ensin d'informer la cour d'Abyssinie que nous étions amis de Métical Aga, & chargés de ses lettres pour l'empereur & pour le ras, & que nous craignions beaucoup la persidie du nayb de Masuah.

MAHOMET GIBBERTI exécuta cette commission avec toute la promptitude & le zele d'un homme exact à suivre les instructions de son maître, & indépendant de toute autre considération. Il s'adressa à Mahomet Adulai, préposé à la sois par le Ras Michaël & par Metical Aga, pour épier la conduite du nayb; & Adulai expédia soudain un de ses émissaires sideles. Cet émissaire, qui avoit un correspondant parmi les Shihos, passa par un chemin sûr, & suit escorté par ses amis jusqu'à la douane d'Adowa, où il arriva au bout de cinq jours, & où il remit nos dépêches à notre ami Janni.

J'Ai déjà raconté comment j'avois trouvé au Caire monancien ami, le pere Christophe, qui me présenta au patriarche Marc. Ce patriarche me dit alors qu'il y avoir en Abyssinie une vingtaine de Grecs, dont quelques-uns y étoient allés pour faire le commerce, & étoient sort riches & fort honnêtes, & d'autres s'étoient dérobés à la vengeance sévere des Turcs, qui les avoient surpris avec des femmes mahométanes; mais que tous jouissoient d'un grand crédit à Gondar, & remplissoient même les premiers emplois du gouvernement. Marc écrivit à ces grecs des lettres dans la forme des bulles du Pape, & il seur donna, relativement à moi, des ordres dont j'aurai occasion par la suite de faire connoître les détails.

Janni, résidant à Adowa, méritoit d'être distingué par l'honnêteté de son caractere; il avoit été attaché au service de deux rois d'Abyssinie, & il s'y étoit fait une grande réputation: aussi Michaël l'avoit placé à la tête de la douane d'Adowa, & lui avoit donné la surintendance des revenus de la province. C'est ce Janni que le patriarche chargea de veiller sur la conduite du Nayb à mon égard, & de prendre garde qu'il ne me sît aucun mal, avant qu'on ne sût à la cour d'Abyssinie que j'étois arrivé à Masuah.

MAHOMET ADULAÏ expédia son message à Janni, & le même soir Mahomet Gibberti se rendit auprès du nayb à Arkéeko, avec tant de diligence, que ce dernier ne put pas se douter que Gibberti eût déjà songé à donner de nos nouvelles en Tigré. Ensuite Gibberti eut une conversation particuliere avec Achmet, & il confirma adroitement le jeune homme dans l'opinion qu'il avoit eue dans le conseil de son oncle, relativement à moi. Il lui parla de la maniere dont j'avois été trairé à Jidda, de mes protections à Constantinople, du firman du grand-seigneur, de la puissance de mes compatriotes qui dominoient la Mer rouge,

& de l'amitié particuliere qui m'unissoit à Metigal Aga. Il lui sit, de plus, entendre que les côtes de la Mer rouge se ressent sûrement du mal qui pourroit m'arriver, & que le Shéris de la Mecque & l'empereur de Constantinople, loin de chercher à appaiser l'Angleterre, abandonneroient à son juste courroux le lieu où l'on auroit désobéi à leurs commandemens, & manqué à cette nation amie.

LE 20, une personne vint me chercher de la part de Mahomet Gibberti, pour me conduire à terre. Le Nayb étoit demeuré à Arkéeko; mais Achmet s'étoit rendu à Masuah, pour percevoir les droits sur la cargaison du vaisseau dans lequel j'étois venu. Il y avoit deux chaises à bras au milieu de la place où l'on tient le marché. Pendant qu'on visitoit les balles de marchandises, Achmet étoit assis sur une de ces chaises, & celle qui étoit à sa gauche restoit vuide.

It étoit vêtu d'une longue chemise de mousseline à la maniere des banians, & d'une robe blanche sort étroite, qui lui tomboit jusqu'à la cheville du pied, & pareille àpeu-près à celles que ses ensans portent en Angleterre. Ce vêtement n'alloit pas trop bien à Achmet; mais il sembloit qu'il l'avoit mis comme une espèce d'habit de sète. Aussitôt que je l'apperçus, je doublai le pas. J'avois intention de baiser sa main; mais se domestique de Mahomet Gibberts m'avertit à l'oresse de lui, il se seva : nous nous primes la main; nous portâmes chacun nos doigts sur nos sevres; puis nous croisâmes nos bras sur notre poitrine, & je prononçai la salutation par laquelle commence toujours l'insérieur, en disant :

Salam Alicum (1)! & il répondit soudain: Alicum Salam (2)! Ensuite il me montra du doigt le fauteuil qui étoit à côté de lui. Je resusai de m'y asseoir; mais il m'y obligea.

Dans ces contrées, plus on vous rend d'honneurs au premier abord, plus on attend de vous un présent considérable. Achmet sit bientôt signe qu'on portât du casé; car, dès qu'on vous offre à manger ou à boire, c'est une preuve que votre vie est en sûreté. Il commença ensuite à me parlet d'un ton un peu grave. « Nous vous attendions ici depuis » quelque temps, me dit-il; mais nous pensions à la sin » que vous aviez changé d'idée, & que vous étiez allé aux » Indes. — Depuis que je suis parti de Jidda, lui répondis-» je, je suis allé dans l'Arabie heureuse; j'ai visité le golfe • de Moka, & je viens maintenant de Loheïa. — Com-» ment n'avez-vous pas peur d'entreprendre, avec si peu » de suite, de si longs & si périlleux voyages? --- Les » pays où je suis allé sont soumis à l'empereur de Constan-» tinople, dont émane le firman que j'ai l'honneur de vous » présenter, ou au Bey du Caire & à la porte des janissaires » dont voilà les lettres, ou enfin, au shérif de la Mecque. » Seigneur, c'est à vous que j'offre les lettres du shérif, » & en outre celle de Mérical Aga votre ami, qui comp-» tant sur votre probité & sur votre délicatesse, m'a assuré » que cette seule recommandation suffiroit pour me mettre » à l'abri de tout mauvais traitement, si je ne faisois

<sup>(1)</sup> Que la paix soit entre nous.

<sup>(3)</sup> La pair est entre nous:

- » point de mal. Quant aux dangers qui peuvent m'être » offerts en route de la part des bandits & des voleurs,
- » mes gens sont en petit nombre, il est vrai, mais tous
- » braves & accoutumés à manier les armes dès leur enfance,
- » & je ne redoute pas une troupe plus considérable de
- » brigands lâches & désordonnés ».

Il me rendit alors les lettres du Shérif, en disant: « Vous » donnerez demain ces lettres au Nayb. Je garde celle de » Metical, parce qu'elle m'est adressée, & je la lirai quand » je serai chez moi ». En même temps il la mit dans son sein. Nous avions achevé de prendre le casé, & je me levai pour prendre congé d'Achmet; mais aussi-tôt je sus trempé jusqu'à la peau avec de l'eau de seur d'orange, dont deux esclaves tenant chacun une bouteille d'argent, m'arroserent à droite & à gauche.

On m'avoit préparé une maison fort propre; & à peine y fus-je entré avec ma suite, qu'on nous apporta un grand dîner de la part d'Achmet, avec beaucoup de limons & de l'eau fraîche, devenue pour nous une chose très-précieuse & très-délicate. Peu après nous reçûmes tous nos bagages, sans qu'ils eussent été ouverts; ce qui me sit très-grand plaisir, parce que je craignois que des curieux ne brisassent quelque chose dans ma pendule, dans mes télescopes ou dans mon quart-de-cercle, en les maniant avec trop peu d'attention.

La soirée étoit déjà fort avancée quand je reçus une visite d'Achmet. Il avoit quitté sa parure; il étoit même presque nud, n'ayant qu'une espece de capot attaché sort

négligemment sur ses épaules, une paire de longues culottes de calico, & un bonnet de coton sur la tête. Il ne portoit aucune arme. Je m'avançai au-devant de lui, & je le remerciai de m'avoir envoyé mes effets; puis, je lui observai qu'il étoit de mon devoir d'aller chez lui, plutôt que de souffrir qu'il me prévînt: mais il me prit par la main, & nous nous assîmes sur deux coussins.

« Toutes les choses dont vous m'avez fait part ce matin, me dit-il, sont parsaitement raisonnables; mais j'ai be-» soin de vous faire quelques questions importantes pour » vous. Quand vous êtes arrivé à Jidda, on nous a rapporté » ici que vous étiez un Grand, le fils ou le frere d'un roi, » & que vous alliez-aux Indes. Ceci nous a même été assuré, » au Nayb & à moi, par quelqu'un qui a été témoin des » honneurs que vous rendoient chaque jour les capitaines » des vaisseaux qui sont à Jidda. Metical Aga, dans la lettre » particuliere que Mahomet Gibberti remit hier au soir au » Nayb, dit, entrautres choses peu ordinaires, que le jour » où il vous arrivera quelque accident, doit être regardé » par moi comme un des plus malheureux de ma vie. Vous » êtes chrétien; Metical est musulman; & ces expressions » ne sont pas celles dont se servent les disciples de Mahomet, » en parlant des personnes de votre religion. Metical ajoute » que le Grand-Seigneur vous qualifie de Bey Adzé (1). » Dites-moi donc, avec vérité, si vous êtes un prince, frere, » fils ou neveu d'un Roi? Etes-vous banni de votre pays? • Que cherchez-vous dans le nôtre? Pourquoi vous expo-» sez vous à tant de peines & de dangers »?

<sup>(1)</sup> C'est-à-dire, très-noble.

» JE ne suis ni fils ni frere de Roi, lui répondis je; je ne » suis qu'un anglois, qu'un simple particulier. Sidi Achmet, » il faudroit que vous vissiez l'un de nos princes, quelqu'un » des fils du roi d'Angleterre, pour vous en former une » juste idée; & cela vous empêcheroit de les jamais con-» fondre avec des hommes qui ne sont pas plus que moi. » Si ces princes avoient envie de venir dans cette partie du » monde, cette mer seroit trop petite pour contenir leurs » vaisseaux. Votre soleil si éclatant seroit obscurci par leurs » voiles; & quand ils feroient entendre le bruit de leurs » terribles canons, aucun Arabe ne se croiroit en sûreté sur » ses montagnes les plus reculées, & les villes qui sont sur » le rivage éprouveroient le même effet que si la terre alloit » être détruite par d'affreux tremblemens. Je suis un des » moindres serviteurs du roi d'Angleterre, & je ne me crois » digne de son attention que par mon attachement pour lui » & pour sa famille, en quoi j'ose dire que personne ne » l'emporte sur moi. Cependant vos correspondans ne vous » ont pas tout-à-fait trompé. Mes ancêtres ont été Rois du » pays où je suis né, & ils méritent d'être comptés parmi » ceux qui ont porté la couronne avec le plus de gloire. » Voilà la vérité. Maintenant j'espere pouvoir vous demander, » à mon tour, sans vous offenser, pourquoi vous m'avez » fair ces questions »?

» Pour votré sûreté, me dit-il, & pour que vous soyez » respecté dans Masuah tant que j'y commanderai. — Mais » votre mort est certaine, si vous allez parmi les Abyssiniens, » ce peuple sans soi, ce peuple avide, barbare, & » continuellement livré à la guerre, sans qu'on puisse Tome III. » en savoir la raison. — Mais nous parlerons de cela une » autre sois ».

- » J'y consens, lui repliquai-je; mais j'ai un mot à vous » dire en secret ». Aussi-tôt tout le monde eut ordre de se retirer. « Tout ce que vous m'avez dit ce soir, repris-je, » ne m'étoit pas nouveau. Ne me demandez pas comment » je l'avois appris; mais soyez certain que je vous remercie » sincérement de l'humanité avec laquelle vous vous êtes op- posé aux intentions qu'on avoit de me voler & de m'as- » sassiner à mon arrivée, quand le gouverneur de Dahalac, » Abdelcader, rapporta que j'étois un prince, & que je » devois avoir beaucoup d'or, d'après les saluts qu'il me vit » faire par les vaisseaux Anglois de Jidda ».
- » ULLAH ACBAR! s'écria-t-il d'un air très-étonné, vous » étiez encore au milieu de la mer quand tout cela a été » agité dans le conseil du Nayb »!
- » PEUT-ÊTRE pas même si loin, répondis-je; mais vos » avis ont été sages; car il restera cet hiver à Jidda un vaisseau » qui ne reprendra la route de l'Inde que lorsqu'on sera sûr » de la maniere dont j'aurai été accueilli en Abyssinie. Ce » vaisseau est armé de soixante-quatre canons; on le nomme » le Lion, & il est commandé par le capitaine Thomas » Price. Je vous rapporte ces détails pour que vous puissez » vous informer de la vérité. A la premiere nouvelle du mal- » heur qui pourroit m'arriver, ce vaisseau traverseroit le » golse, & bouleverseroit de fond en comble Arkéeko & l'isse » de Masuah. Mais il est inutile que je vous parle de cela à » présent ».

» D'APRÈS un usage sacré dans tout l'Orient, dis-je » à Achmet, les étrangers marquent par quelques dons leur » reconnoissance de la protection qu'on leur accorde, & de » l'embarras qu'ils occasionnent. — J'ai un présent pour le » Nayb, dont je connois d'avance le caractere & les inten-» tions. — (Ullah Acbar! répéta encore Achmet). — J'en » ai un aussi pour vous & pour le Kaya des janissaires, & » je les offrirai tous la premiere fois que j'aurai audience » du Nayb. Mais on m'a assuré que je pouvois vous consi-» dérer comme mon ami; & à ce titre, je vous dois une » marque particuliere de gratitude. J'ai su que l'agent que » vous avez à Jidda, avoit cherché dans les magasins des » vaisseaux de l'Inde & chez tous les marchands étrangers. » une paire de pistolets anglois dont il auroit donné un » grand prix, quoiqu'assurément ceux qu'il est pu acheter » de cette maniere, n'eussent été que des armes ordinaires » & déjà usées : ainsi je vous en ai apporté une paire d'un » travail fini, que je vous prie d'accepter comme un cadeau » particulier. Les voilà. Ce qui m'a engagé à vouloir vous » parler sans témoins, c'est que j'étois incertain si vous vous » chargeriez d'emporter vous-même ces pistolets, ou si vous » zimeriez mieux les envoyer prendre par un domestique » de confiance, qui n'en dise rien; car si le Nayb.....

» J'ENTENDS fort bien tout ce que vous dites & tout » ce que vous voulez dire, répondit Achmet. Quoique je » ne connoisse pas, comme vous, le cœur des personnes » que je n'ai jamais vues, je connois sort bien le cœur de » celles avec qui je vis. Gardez ces pistolets, & ne les » laissez voir à qui que ce soit, jusqu'à ce que je vous » envoie un homme à qui vous pourrez parler avec con» fiance. Personne n'en saura rien que vous & moi; car
» nous avons ici un grand nombre de gens qui sont plutôt
» des diables que des hommes. Mais Ullah-Kerim (1)!

» La personne qui vous apportera donc des dattes seches
» dans un mouchoir des Indes, avec une aiguiere de terre,
» emportera les pistolets. Vous pourrez, je vous le répete,
» lui remettre tout ce que vous voudrez m'envoyer. En at» tendant, dormez tranquille & ne craignez rien; mais
» gardez-vous bien de vous consier aux castres d'Habesh qui
» sont à Masuah ».

BIENTÔT après le départ d'Achmet, une fille esclave se présenta chez moi, & m'apporta un mouchoir des Indes plein de dattes seches, & un de ces pots de terre sans être verni, où l'eau se tient très-fraîche. J'eus d'abord quelque crainte, parce que l'esclave étoit d'un sexe différent de celui qu'on m'avoit annoncé; mais cette fille me rassura bientôt, me donna les dattes, & emporta les pistolets d'Achmet, qui s'étoit déjà embarqué pour se rendre à Arkéeko, auprès du Nayb son oncle.

Dans la matinée du 21, le Nayb arriva à Masuah. La route se fait ordinairement toute entiere par mer, & ne dure que deux heures: mais quand on en fait une partie par terre, il saut plus de temps, & on se rend au nord de l'isse, où le canal qui la sépare du continent, n'a pas plus d'un quart de mille de large. Il y a sur la grande terrè une vaste citerne destinée à recevoir l'eau de pluie, qu'on est

<sup>(1)</sup> Dicu est grand!

obligé de traverser. Le Nayb n'étoit accompagné que par trois ou quatre cavaliers sort mal montés, & par une quarantaine de sauvages presque entiérement nuds & à pied, mais armés de lames & de coutelas.

Un tambour qui précédoit le Nayb, battit depuis Arkéeko jusques vis-à vis de Masuah: mais dès que le Nayb entra dans le canot, ce tambour cessa de battre, & les autres tambours qui sont dans ce qu'on appelle le château de Masuah, se firent entendre. Le château est une espece de hutte où il y a un canon sans affut, qu'on ne tire jamais qu'en courant beaucoup de risque d'estropier quelqu'un, & en causant beaucoup de frayeur aux environs. Les tambours sont des jarres de terre, pareilles à celles dont on se sert pour transporter le beurre en Arabie. On en garnit le dessus avec une peau; de sorte que quelqu'un qui ne seroit pas au sait, & qui verroit ces singuliers instrumens, les prendroit pour des jarres de beurre ou de salaisons, soigneusement couvertes avec un parchemin.

Tout ce qui accompagnoit le Nayb paroissoit à peu-près assorti. Il étoit lui-même vêtu d'une vieille robe à la turque, beaucoup trop courte pour sa taille, & qui sembloit avoir été saite sous le regne de Selim. Il portoit sur sa tête un turban sort haut, mais si étroit, que sa tête ne pouvoit pas y entrer; & c'est avec cette parure ridicule qu'il reçut le casetan & l'investiture du Gouvernement de Masuah. Dès ce moment il consentit, en qualité de Représentant du Grand Seigneur, à être appellé Omar Aga.

IL alla d'abord à la Mosquée, précédé de deux étendards

d'étoffe de soie blanche, avec des bandes rouges, & ensuite il se rendit chez lui pour recevoir les complimens de ses amis. Le même jour, après-midi, j'allai lui présenter mes hommages. Je le trouvai assis dans un fauteuil, avec deux files de Soldats tout nuds, qui formoient une avenue depuis la porte de sa maison jusqu'à lui. Il n'avoit rien sur le corps qu'une grosse chemise de coton, si sale, qu'il eût été impossible de pouvoir la nettoyer, & si courte, qu'elle ne lui alloit pas jusqu'au genou. Le Nayb étoit trèsgrand & très - mince; il avoit la peau noire, le nez fort long, la bouche grande, & pour toute barbe une touffe de poil gris sur le menton. Ses gros yeux étoient sans vivacité; mais sa physionomie étoit encore plus defigurée par une espece de sourire dédaigneux & méchant, & par un maintien à la fois stupide & brutal : aussi sa mine répondoit-elle parfaitement à son caractere; car c'étoit un homme d'un esprit borné, cruel à l'excès, avare & ivrogne.

Je lui présentai mon firman. Le premier Bacha de l'Empire Turc se seroit soudain levé, eût baisé le papier, & l'eût porté à son front; & je m'attendois réellement que le Nayb, le premier jour qu'il avoit été revêtu du casetan & du titre d'Omar Aga, donneroit cette marque de respect au sirman de son maître; mais il ne le prit même pas, & il me le repoussa, en disant; « Lisez le moi d'un bout à » l'autre ». — Je lui répondis que le sirman étoit écrit en turc, & que je ne connoissois pas cette langue. « — Ni » moi non plus, reprit-il, & je crois bien que je ne l'ap- » prendrai jamais ». — Je lui remis alors les lettres de Metical Aga, du Shérif, d'Ali Bey & de l'Aga des Janis-

faires du Caire. Il les prit avec ses deux mains, & les posa sans les ouvrir, en disant : « Vous auriez dû mener avec vous » un Mollah pour lire toutes ces lettres. Croyez-vous que » je vais m'amuser à les lire moi-même : il me faudroit un » mois de temps ». — En même temps il continua à me fixer, la bouche ouverte, & avec un air si idiot, que j'eus peine à m'empêcher de rire. Je lui répondis seulement : « Comme il vous plaira : vous savez mieux que moi ce que » vous devez saire ».

In affecta d'abord de ne pas savoir l'arabe, & il me parla par le moyen d'un interprete, s'exprimant lui-même dans le langage de Masuah, qui n'est qu'un dialecte de celui du Tigré: mais voyant bientôt que je l'entendois, il me parla arabe, & le parla même sort bien.

Notre conversation sut assez courte; un moment de silence suivit, & je saiss cette occasion pour offrir au Nayb un présent qui parut ne pas précisément lui déplaire; mais il sembloit que quand il lui auroit déplu, il eût été au-dessous de lui de me le dire; car, sans me remercier, sans parler en aucune maniere de ce don, il me demanda où étoit l'Abuna d'Habesh, & pourquoi il tardoit si long-temps? Je lui répondis que les guerres de la haute Egypte rendoient le chemin dangereux. On voyoit aisément qu'Omar étoit impatient de percevoir ses droits sur le passage de ce Patriarche.

Assez mécontent de l'accueil du Nayb & du peu de cas qu'il paroissoit saire des lettres que je lui avois portées, je pris congé de lui. Mais, d'un autre côté, j'étois fort satisfait d'avoir expédié à Janni les dépêches qu'Omar ne pouvoit plus arrêter.

La petite vérole désoloit en ce moment Masuah, & il étoit à craindre qu'il ne restât pas assez de gens en vie pour enterrer les morts. L'isse entiere retentissoit nuit & jour de cris de douleur, & ensin il mouroit tant de monde, qu'au lieu de continuer à creuser des sosses, on commença à jeter les cadavres dans la mer, ce qui nous priva de manger du poisson, sur lequel nous comptions beaucoup, & qui est excellent à Masuah. Je m'étois bien gardé de me dire Médecin, de peur que ce sût une raison pour m'obliger à rester.

Le 15 octobre, le Nayb revint à Masuah, & sit repartir le vaisseau qui m'avoit porté; &, comme s'il n'eût attendu que ce départ pour m'inquietter, il m'envoya dire, le même soir, de lui préparer un beau présent. Il sit même une longue liste des objets qu'il desiroit, & il me prévint de les séparer en trois portions, & de les lui présenter en trois jours disférens. Il vouloit l'une comme Nayb d'Arkéeko, l'autre comme Omar Aga, Représentant du Grand Seigneur, & ensin la troisieme, parce qu'on avoit laissé passer gratis mon bagage & sur-tout mon grand quart-de-cercle. Certes! j'aurois desiré, au contraire, qu'il eût vu le tout, parce que je suis bien sûr qu'il n'auroit pas sait grand cas du cuivre & du fer de mes instrumens.

COMME la protection que m'avoit promise Achmet me donnoit

donnoit du courage, je sis répondre au Nayb, qu'ayant un sirman du Grand-Seigneur & des lettres de Metical Aga, c'étoit par pure générosité que je lui avois déjà offert un présent, quoiqu'il sût & Aga & Nayb; que je ne faisois point le commerce dans ses Etats, que je n'apportois point de marchandises pour vendre, & qu'ainsi je n'avois aucun droit à payer. Aussi-tôt le Nayb me manda dans sa maison, où je le trouvai dans une violente colere, & nous neus dîmes mutuellement beaucoup de choses très-vives. A la sin, il m'assura que si, le lundi suivant, à son arrivée d'Arkéeko, il ne trouvoit pas 300 onces d'or toutes prêtes, il me consineroit dans un cachot ténébreux, où je n'aurois ni des alimens ni de l'air, & où bientôt les os me perceroient la peau.

Un oncle du Nayb, témoin de cetentretien, renchérit encore sur le neveu; il prétendit qu'il pouvoit saire ce qu'il vouloit relativement à ses présens; mais qu'il n'avoit, en aucune maniere, le droit de renoncer au présent dû aux Janissaires, pour lequel on me taxoit seulement à la même somme que payoit l'Abuna, c'est-à-dire, à 40 onces d'or, ou 400 écus de six livres. Je répondis avec sermeté: — « Puisque vous » osez manquer à ce que vous devez au Grand-Seigneur, » au Gouvernement du Caire, au Bacha de Jidda & à Me- » tical Aga, vous pouvez saire de moi ce que vous voudrez; » mais il saut en même temps vous attendre à voir paroître » avant peu, devant Arkéeko, le vaisseau de guerre anglois, » le Lion. — Je serois bien aise, dit le Nayb, de voir cet » homme (1) à Arkéeko ou à Masuah; il pourroit emporter, de

<sup>(1)</sup> Il y a ici un jeu de mots qu'on ne peut rendre. En anglois, un vaisseau de Tome III.

» votre part, à Jidda, autant d'écriture comme il y en a sur » l'ongle de mon pouce; car auparavant je le dépouillerois s de sa chemise, puis de sa peau, & je le serois pendre à » votre porte, pour vous apprendre à être plus sage. — Je » le suis assez, repliquai-je, pour n'avoir pas attendu jus-» ques-là à me plaindre. Ma lettre est déjà partie pour Jidda; » & si, dans vingt jours d'ici, on n'en reçoit pas une se-» conde qui tranquillise les Anglois sur mon compte, vous » verrez ce qui arrivera. Je vous avertis en même temps que v» j'ai des paquets du Shérif de la Mecque & de Metical Aga, » pour le Roi d'Abyssinie & pour Michaël Suhul, Gouver-» neur du Tigré. Je vous prie de cesser des altercations » cruelles qui ne menent à rien, & de me laisser continuer » mon voyage ». — J'entendis le Nayb qui disoit alors à voix basse, en se parlant à lui-même : « Quoi! pour Michaël » auss! Eh bien, ajoutat-il, continuez votre voyage; mais » fongez aux dangers que vous courez ».

Je me retournai sans lui faire aucune réponse, sans même le saluer, & je sortis. Mais à peine étois-je rendu chez moi, qu'un domestique vint me prier, de la part du Nayb, de lui envoyer deux bouteilles d'eau-de-vie. Je lui envoyai, au lieu d'eau-de-vie, deux bouteilles d'eau de canelle, que le domestique ne voulut pas prendre sans que je les eusse goûtées; mais le Nayb ne les trouva pas de son goût, & il me les sit rendre.

guerre s'appelle un homme de guerre : voilà pourquoi le Nayb dit cet homme, &c. Je ne sais pourtant si, en arabe, la même équivoque peut avoir lieu. ( Note du Tradusteur).

Pendant tout ce temps-là j'étois fort inquiet d'Achmet, qui étoit demeuré à Arkéeko, ainsi que Mahomet Gibberti; mais j'appris, par le domestique du Nayb, qu'Achmet étoit retenu dans son lit par la sievre. Mahomet Gibberti, d'après nos conventions, n'avoit parlé ni de mes connoissances en médecine, ni des remedes que j'apportois avec moi. Malgré cela, je sis prier le Nayb de me permettre d'aller à Arkéeko. Il répondit malicieusement que je pouvois y aller, si je trouvois un canot; mais il prit si bien ses mesures, que personne ne voulut m'en louer ni m'en prêter un.

Le 29 octobre, le Nayb revint d'Arkéeko, & l'on me dit qu'il étoit de fort mauvaise humeur contre moi. Il m'envoya chercher. Je me rendis soudain auprès de lui, & je le trouvai dans une grande chambre qui avoit tout l'air d'une grange, environné d'une soixantaine de personnes presque nues, qui étoient les principaux Officiers de l'Etat, & qui composoient son Divan ou son grand Conseil.

Une comete avoit paru, quelques jours après mon arrivée, sur la côte d'Abyssinie: on l'avoit vue auparavant dans l'Arabie heureuse, tandis qu'elle étoit dans son perihelie; & après avoir passé sur le soleil, & commencé à se retirer vers son aphelie, elle se montroit le soir sort à bonne heure à Masuah. Je suivis sa marche avec beaucoup d'attention; mais les longs tubes de mes télescopes inquiéterent un peuple ignorant.

La premiere chose que me demanda le Nayb, sur co que signisioit cette comete, & pourquoi elle paroissoit? Et a ant

de me donner le temps de lui répondre, il continua, en disant: « La premiere sois qu'on l'a vue, elle nous a porté » la petite vérole qui a fait mourir plus de mille personnes à » Masuah & à Arkéeko. On sait que vous avez eu des entreviens avec elle, chaque nuit, pendant tout le temps que » vous avez été à Loheïa. Elle vous a suivi ici pour achever » sans doute le reste de mes sujets, & vous la conduisez en » Abyssinie. Qu'avez-vous donc à saire de cette comete »?

L'EMIR ACHMET, frere du Nayb, ajouta tout de suite qu'il savoit que j'étois un Ingénieur, & que j'allois joindre Michaël, Gouverneur du Tigré, pour enseigner aux Abyssiniens à sondre du canon & à faire de la poudre, & que le premier usage qu'on seroit de mes secrets, seroit d'attaquer Masuah. Cinq ou six autres Officiers parlerent de la même maniere, & le Nayb conclut, en disant qu'il m'enverroit, les sers aux pieds & aux mains, à Constantinople, à moins que je ne voulusse aller aux sources chaudes d'Hamazen, avec l'Emir Achmet son strere, & que c'étoit là la résolution des Janissaires, parce que j'avois caché que j'étois Médecin.

Je n'avois pas encore ouvert la bouche; mais alors je demandai si toutes les personnes que je voyois étoient des Janissaires, & où étoit leur Commandant? Un homme d'une sigure intéressante & un peu avancé en âge, répondit: « C'est moi qui suis Sardar des Janissaires. — Si vous êtes » Sardar, lui dis-je, ce sirman vous ordonne de me pro» téger. Le Nayb est né dans ces contrées, & n'est point » sujet de l'Empire Ottoman. La premiere sois que je lui

» ai montré le firman du Grand Seigneur, il l'a rejeté comme » un papier inutile. Le Grand - Visir des Turcs ne l'auroit » pourtant reçu que debout, & en inclinant son front jus-» qu'à terre; après quoi il l'eût baisé & élevé au dessus de » sa tête ». — Une approbation générale suivit ce discours, & je continuai ainsi: « Maintenant je veux vous dire » que mon intention n'est point d'aller, avec l'Emir Achmet, » ni à Hamazen, ni ailleurs. Et cet Emir & le Nayb se sont » déclarés mes ennemis; & je pense qu'en me faisant partir » pour Hamazen, ils n'auroient d'autre dessein que de me » voler & de m'assassiner loin de tout témoin. — Chien de » chrétien! s'écria l'Emir, en mettant la main sur son cou-» telas, si le Nayb vouloit te tuer, ne pourroit il pas le faire en ce moment même? — Non, répondit l'homme qui » s'étoit dit Sardar, il ne le pourroit pas, parce que je » ne le souffrirois point. Achmet est l'ami de cet étranger, » & m'a recommandé, aujourd'hui même, de prendre garde » qu'il reçût aucun outrage. Achmet est malade, sans quoi » il seroit ici lui-même.

» ACHMET, dis-je, est mon ami, & craint Dieu; & si » le Nayb ne m'avoit pas empêché de le voir, je l'aurois » déjà délivré de sa maladie. Je veux aller voir Achmet » à Arkéeko. Mais je n'irai jamais à Hamazen, ni je ne re-» viendrai auprès du Nayb. Tout le mal qu'on me destine » m'arrivera dans ma maison. Mais si on me fait du mal, » considérez l'étrange sigure que seront des hommes nuds, » le jour que mes compatriotes viendront leur en demander » raison, ici ou en Arabie ». En achevant ces mots, je sortis pour m'en retourner, sans aucune cérémonie, & j'entendis une voix qui disoit par derriere moi : « C'est un » brave homme! wallah Englese! un véritable Anglois, » par Dieu »! Je me rendis chez moi très-pensis; car il étoit clair que mes affaires alloient être promptement décidées en bien ou en mal. Je remarquai, ou du moins je le crus, que tout le monde m'évitoit. Je me tenois sur mes gardes, & je ne desirois certainement pas qu'on m'approchât. Cependant, comme j'entrois chez moi, un homme passa à mon côté, & me dit, dans la langue du Tigré, puis en Arabe: Ne craignez rien. Cet avis, tout court qu'il étoit, ne laissa pas que de m'inspirer beaucoup de courage.

A peine avois-je achevé de dîner, qu'un domestique arriva d'Arkéeko, & m'apporta une lettre d'Achmet, qui m'instruisoit de sa maladie, & qui se plaignoit d'autant plus de ce que je n'avois pas voulu aller le voir, que Mahomes Gibberti lui avoit ensin dit que j'aurois pu le soulager. Il mo prioit en même temps de retenir auprès de moi le porteur de sa lettre, & de lui consier la garde de ma porte, jusqu'à ce qu'il vînt lui-même à Masuah.

Nayb. Il ne m'avoit pas, il est vrai, désendu d'aller voir Achmet; mais il avoit désendu qu'on me sournit un canot pour m'y rendre. Je le dis au domestique d'Achmet, & j'en appellai au Sardar, qui avoit été témoin que je venois de déclarer, en plein divan, que quoique je ne voulusse pas aller à Hamazen, j'étois prêt à me rendre auprès d'Achmet à Arkéeko. Je priai le domestique d'Achmet d'aller dans le château trouver le Sardar, & j'envoyai un petit présent à

set Officier, qui avoit eu l'honnéteté de prendre mon parti dans le moment très-critique où l'on avoit eu dessein de m'ôter la vie. Le domestique d'Achmet s'acquitta fort bien de cette commission. Il apprit tout ce qui s'étoit passé dans le divan. & il me rapporta une pipe de la part du Sardar, qui le chargea en même temps de me dire a qu'il avoit entendu parler de mes » compatriotes, quoiqu'il ne les est jamais vus; qu'il aimoit » les hommes courageux, & qu'il ne souffriroit pas qu'on » me fît la moindre injure; mais qu'ayant Achmet pour ami, » je n'avois pas besoin d'en chercher d'autre ». La même nuit, le domestique d'Achmet repartit pour Arkéeko, & il nous pria de tenir notre porte bien fermée, quoiqu'il nous laissat un autre homme, à qui il donna ordre de ne laisser entrer personne. Il nous avertit même de nous désendre contre qui que ce fût, qui osat le présenter, parce qu'on ne devoit pas avoir befoin d'entrer chez moi la nuit.

Je vis bien que la Providence daignoit me protéger. Aussi commençai-je à reprendre toute ma consiance, dont je ne tardai pas à avoir besoin de faire usage. A minuit un homme vint frapper à ma porte, & demanda qu'on l'ouvrît. On pense bien que nous le resusames: mais peu de temps après deux ou trois autres se présenterent de la part d'Achmet, & surent également resusés par le domestique. Ils se mirent à pousser la porte avec leur dos, en faisant beaucoup de tapage, & en demandant à me parler. Je vins aussi-tôt à la porte, & un jeune homme me cria qu'il étoit le fils de l'Emir, & que son pere & quelques-uns de ses amis venoient pour boire un verre d'araky (1) avec moi. Je lui répondis que

<sup>(1)</sup> C'elt-à-dire, d'eau-de-vie.

j'avois résolu de ne laisser entrer chez moi, la nuit; ni l'Emir Achmet, ni tout autre, & que je ne buvois jamais d'araky.

ILS s'efforcerent encore d'enfoncer la porte, quoiqu'elle fût bien barricadée. Il y avoit des sentes; j'y sis passer la pointe d'une épée, & je les priai de prendre garde à se blesser. Malgré cela, ils continuoient toujours; & alors le domestique d'Achmet leur-dit que quand son maître l'avoit chargé de garder ma porte, il lui avoit ordonné de faire feu sur ceux qui voudroient en forcer l'entrée. L'un des assaillans lui demanda qui diable il étoit? & le domestique répondit sur - le - champ très - courageusement, que c'étoit plutôt à lui de demander qui ils étoient : mais que, comme il les eroyoit des voleurs, il ne se soucioit pas de savoir leur nom. a Cependant, ajouta-t-il, le mien est Abdelcader, fils » de quelqu'un dont je ne me souviens pas bien. Maintenant » vous savez qui je suis, & vous voyez que je ne vous crains » pas beaucoup. Pour vous, Yagoubé, si vous ne faites pas » feu sur eux, & qu'îl vous arrive quelque chose, vous ne devez vous en prendre qu'à vous. Le Sardar viendra » bientôt du château vous délivrer du reste ». Je donnai ordre aussi-tôt qu'on apportat une torche, afin qu'ils pussent voir par les fentes de la porte comme nous étions armés. Mais la menace d'Abdelcader suffit. Ils se retirerent, & nous n'en entendîmes plus parler.

Le 4 novembre, le domestique d'Achmet revint d'Arkéeko, accompagné de quatre Janissaires. Achmet n'étoit pas encore rétabli, & destroit beaucoup de me voir. Il so croyoit croyoit empoisonné ou ensorcelé, & il avoit sait l'essai de beaucoup de remedes & de prétendus charmes, sans qu'aucun eût eu le moindre esset. Je m'embarquai dans son canot, & nous arrivâmes à onze heures à Arkéeko. Je passai devant la porte du Nayb, sans qu'on me dît rien, & je me rendis à la maison d'Achmet, que je trouvai avec une sievre intermittente, & suivant le plus mauvais de tous les régimes.

ACHMET avoit grand peur de mourir, ou de perdre l'usage de ses membres, comme l'Emir son oncle; car il croyoit qu'une sorciere, de la nation des Shihos, les avoit rendus malades l'un & l'autre. « — Mon ami, lui dis-dis-je, si » votre oncle Achmet avoit perdu l'usage de sa langue, il » m'auroit épargné beaucoup de propos déplacés qu'il a » tenus dans le divan ». — Le pauvre malade avoit un violent mal de tête, & il répondit seulement : « Ah! le vieux » mecréant savoit que j'étois ici, sans quoi il se seroit bien » donné garde de parler de même ». — Je lui donnai les choses nécessaires pour diminuer son mal de tête & sortiser son estomach, & le lendemain je commençai à lui saire prendre du quinquina.

Ce remede eut un prompt esset. Le quinquina, après avoir déjà été insusé, servoit une seconde sois, & n'avoit presque pas moins de vertu que la premiere. Je demeurai auprès d'Achmet jusqu'au 6, que la sievre l'avoit quitté; & en prenant congé de lui, je lui laissai encore quelques prises de quinquina. Achmet me dit que le lendemain il se rendroit lui-même auprès de moi avec des canots, pour emporter nos effets à Arkéeko, & nous délivrer des désagrémens de Masuah.

Tome III.

LE 6, on vint m'avertir, pendant que je déjeunois, que trois Abyssiniens étoient arrivés du Tigré. L'un étoit un jeune esclave qui parloit & écrivoit parfaitement le grec, & qui m'étoit envoyé par Janni, & les deux autres étoient des serviteurs du Ras Michaël, ou plutôt du Roi; car ils portoient le petit manteau rouge, garni de bleu, qui sert à distinguer les serviteurs du Roi, & qu'on appelle un shalaka. La lettre du Ras Michaël au Nayb étoit très-courte. Il lui mandoit que la santé du Roi Hatzé Hannès étoit fort mauvaise, & qu'il étoit supris qu'on ne se sût pas hâté d'accélérer le voyage du médecin que lui envoyoit d'Arabie Mețical Aga, puisqu'il venoit d'apprendre que ce médecin. étoit déjà arrivé à Masuah. Il ordonnoit en même temps au Nayb de me fournir tout ce qui me seroit nécessaire, & de ne pas me saire perdre un seul jour. Quoique ces différentes lettres sussent l'ouvrage de Janni, qui se servoit du nom de son maître, celle qu'il adressa en son propre nom au Nayb, étoit d'un style beaucoup plus doux. Il lui peignoit le besoin & l'impatience qu'avoit le Roi de voir arriver un médecin. Il ne disoit pas qu'il sût que j'étois déjà à Masuah; mais il prioit le Nayb de m'expédier aussi-tôt que je mettrois le pied dans son isle.

Janni nous sit séliciter par son esclave de notre heureuse arrivée. Il nous accusa la réception de la lettre du Patriarche, & il nous conseilla d'employer tous les moyens possibles pour nous rendre promptement auprès de lui, parce que le trouble régnoit en Abyssinie, & que les choses pouvoient prendre une tournure encore plus dangereuse.

L'APRÈS-MIDI je repris le chemin de Masuah. Comme j'allois mettre le pied dans le canot, on vint me dire, de la part du Nayb, de me rendre chez lui, parce qu'il vou-loit me parler; mais je répondis que cela m'étoit impossible, attendu que j'allois à Masuah chercher des remedes pour son neveu Achmet.

## CHAPITRE II.

Conseils aux Voyageurs sur la conservation de leur santé.

— Maladies ordinaires à Masuah. — Musique. —

Commerce. — Entrevue avec le Nayb.

Nous sûmes de retour à huit heures à Masuah, au grand contentement de mes gens, qui craignoient que le Nayb ne nous jouât quelque mauvais tour. Nous mîmes toutes nos affaires en ordre, sans perdre un moment, & nous achevâmes nos remarques sur cette isle inhospitaliere, & à jamais déshonorée par la trahison & la persidie qui y a fait couler des slots de sang chrétien.

D'APRÈS plusieurs observations faites sur le soleil & sur les étoiles, je déterminai la latitude de Masuah par les 15° 35′ 5″, & le 22 septembre 1769, une observation du second satellite de Jupiter, me donna sa longitude de 30° 30' à l'est du méridien de Gréenwich.

Le 23 septembre, à midi, je trouvai que la variation de la boussole étoit de 12° 48' ouest, d'où je conclus que Loheïa se trouvant presque vis-à-vis (1) la mer Rouge, avoit, entre ces deux villes, 4° 10' 22". Ainsi, en supposant qu'un degré soit égal à 66 milles, nous trouverons, en nombre rond, que la largeur de la mer Rouge est de 276 milles, ou 92 lieues.

<sup>(1)</sup> Lohcia est pas les 15° 40' 52" de latitude.

En outre, la plupart des cartes ont placé la côte d'Arabie où est Loheia, par 44°, & c'est précisément la partie de la peninsule qui s'avance le plus à l'ouest : or, toute la partie occidentale de l'Arabie heureuse doit être portée plus à l'est d'environ 3° 46' o".

Avant d'encaisser mon barometre à Loheïa, je remplis un tube de mercure bien net & bien purgé d'air, & le 30 août, trois dissérentes observations me donnerent pour résultat, l'une, à six heures du matin, 26°8'8"; l'autre, à deux heures après-midi, 25°3'2", & la derniere, à six heures & demie du soir, 26°6'2". Le temps étoit très-beau, & il n'y avoit que fort peu de vent d'ouest.

Le 4 octobre, je sis la même expérience à Masuah, avec le même barometre. En voici le résultat. A 6 heures du matin, 25° 8' 2"; à deux heures après-midi, 25° 3' 2", & à six heures & demie du soir, 25° 3' 7". Le temps étoit beau & le vent à l'ouest, mais soussant légérement. Ainsi le mercure tomba, à Masuah, un pouce & une ligne plus bas qu'à Loheïa: mais quoiqu'il s'y éleve souvent de violentes tempêtes de vent & de pluie, il retombe au même instant que l'orage cesse, & il n'arrive jamais à la même hauteur que sur la côte d'Arabie.

Le plus haut degré où je vis le thermometre de Farenheit à Masuah, ce sut le 22 octobre après-midi, qu'il s'éleva à 93°. Le vent étoit au nord-est quart-de-nord, & le temps couvert. Le lendemain, à quatre heures du matin, il descendit à 82°, le vent étant à l'ouest. Jamais je ne l'ai vu plus bas. La chaleur me paroissoit bien plus excessive dans cette isle que dans aucun endroit de l'Arabie heureuse: mais nous n'y sentions pas cette démangeaison dans les jambes, qui nous avoit désolés à Masuah; ce qui prouve que le sol y est moins imprégné de sel.

Nous observames, pour la premiere sois, à Masuah, trois essettes remarquables de l'augmentation de la chaleur. J'avois porté plusieurs plaques d'acier pour faire des vis & des écrous de diverses grandeurs: mais la chaleur avoit tellement détendu les vis qu'elles avoient fait sendre d'un tiers les écrous. La cire à cacheter que j'avois eue des vaisseaux anglois à Jidda, étoit devenue beaucoup plus siquide que du goudron, dans les boîtes où on l'avoit mise. Ensin la liqueur du thermometre avoit perdu presque toute sa couleur, qui s'attachoit par parties inégales en dissérens endroits du tube.

MASUAH est un pays fort mal sain, ainsi que toute la côte, depuis l'Isthme de Suez jusqu'au détroit de Babelmandeb, & principalement entre les tropiques. Une sievre violente, désignée sous le nom de Nedad, est la plus terrible des maladies du pays, & occasionne ordinairement la mort au bout de trois jours. Cependant, si le malade résiste jusqu'au cinquieme jour, il a beaucoup d'espoir d'en réchapper tout-à-sait, en buvant seulement beaucoup d'eau fraîche, & s'en faisant jetter sur le corps pendant qu'il est au lit, où il ne saut pas le laisser un instant sec.

Le remede le plus efficace contre cette sievre, est le quin-

quina; mais on doit l'administrer d'une maniere bien dissérente de celle qu'on emploie en Europe. Si un médecin vouloir, suivant la méthode ordinaire dans nos climats, purger un madade pour le préparer à prendre du quinquina, il le verroit sans doute mourir entre ses mains, avant d'avoir en le temps de lui donner la premiere dose. Dès qu'une personne a de la répugnance à manger, bâille souvent, a de la roideur à l'entour des yeux, & une sorte de sensation, non pas douloureuse, mais inaccoutumée le long de lépine du dos, il n'y a pas un instant à perdre; il saut lui donner du quinquina à petites doses, mais fréquemment répétées. Toute espece d'alimens est en même temps dangereuse. L'eau seute est permise, le malade doit même en boire beaucoup.

Je n'ai osé employer que fort rarement les abondantes aspersions d'eau froide: mais je n'en suis pas moins convaincu qu'elles sont très-salutaires. Si, à la seconde ou à la troisieme dose de quinquina, le malade boit de l'eau, il ne manque pas d'être puigé; & si alors l'évacuation est un peu considérable, il est presque sûr de sa guérison, & même d'une prompte convalescence. Il faut, dans ce cas-là, donner de légeres médecines, & observer que le ris est l'aliment le plus sain, & sur-tout bien meilleur que le fruit.

Je sais que tout ceci doit paroître hétérodoxe en Europe, & que c'est contraire à la pratique, parce que c'est contraire à l'esprit de système. Mais je rapporte avec sidélitéce que j'ai observé avec soin, laissant à chacun la liberté de suivre, à ses périls, la méthode qui lui plaira le mieux.

Des Espagnols qui ont été dans l'Amérique méridionale; m'ont assuré que le quinquina y purgeoit toujours, quand ceux qui le prenoient avoient la fievre. La différence du climat, du régime, des habitudes du corps, & de l'exercice qu'on fait, peut assurément alterer la vertu d'un remede, & lui faire produire en Afrique des effets bien différens de ceux qu'il produit en Europe. Mais, quoi qu'il en soit, le quinquina, je le répete, purge aussi-tôt qu'il doit avoir de l'efficacité contre les fievres de Masuah. Mais la saignée est, au contraire, inutile dans la même maladie; & si on veut même en faire usage le second jour, il est rare que le sang vienne au bout de la lancette. L'ipecacuanha satigue le malade, augmente la sievre, & mene bientôt à la mort. Alors on voit des taches noires sur la poirrine & sur le ventre du mort. Il ensse prodigieusement, & l'odeur qui s'exhale du cadavre n'est pas supportable au bout de trois heures, si le temps est un peu chaud.

La fievre tierce est aussi une maladie fort dangereuse sur la côte d'Arabie, dans l'isse de Masuah & dans toute l'Abyssinie; car ces divers pays sont sujets aux mêmes maux physiques. Cette fievre tierce ne differe en rien de celle que nous connoissons en Europe sous le même nom. Mais, comme elle ne fait pas ordinairement mourir le malade dans les premiers jours où on la sent, par ce moyen elle laisse le temps au médecin de prendre les précautions qu'il croit nécessaires pour s'assurer des essets du quinquina. Cependant je crois que ce qu'il y a de mieux à saire, c'est de le donner par petites doses dès le commencement de la maladie, & dans la premiere interruption de la sievre. On reconnoît le caractere

de cette maladie à des soulévemens d'estomach, à des maux de tête, à des bâillemens involontaires, à une douleur légere sur le derriere du cou, à des frissons rapides & momentanés, à un froid, qu'on sent principalement le long de l'épine du dos, & ensin à un abattement, une disposition extraordinaire à la paresse, disposition qu'occasionne d'ailleurs affez la chaleur du climat. Quand quelques une de ces symptômes se réunissent, il ne saut pas manquer d'avoir tecours à la poudre de quinquina insusée dans de l'eau, & de se priver de toute espece d'alimens. La crise vient, & la maladie n'est bientôt plus qu'une sievre ordinaire.

Toute espece de sievre se termine, dans les contrées dont jé parle, en une sievre intermittente, qui dure quelquesois très-long-temps; & si les premieres évacuations produites par le quinquina n'ont pas été abondantes, la sievre intermittente peut dégénérer en dyssenterie, toujours dangereuse & souvent mortelle. Alors les meilleurs remedes qu'on puisse prendre, sont le quinquina en petite quantité, l'ipecacuanha en assez petite quantité aussi, pour qu'il n'occasionne pas des vomissemens, l'eau pure & le fruit qui n'est pas bien mûr.

QUANT à l'autre espece de dyssenterie, qui commence par une diarrhée continuelle, lorsque les intestins sont excoriés, il est bien dissicile de la guérir, sur-tout si c'est dans la saison des pluies. Mais si, au contraire, elle prend dans le temps des sécheresses, ou au moins vers la sin des mois pluvieux, quelques légeres doses d'ipecacuanha suffisent pour la faire disparoître tout-à-fait, ou elle se termine en sievre

Tome III.

intermittente que dompte facilement le quinquina. Il m'a toujours semblé qu'il y avoit un grand rapport entre les dyssenteries & les sievres, en Afrique. L'une se termine toujours par l'autre.

Une autre maladie endémique de ces climats, est le hanzeer (1), qui occasionne un gonflement considérable aux glandes de la gorge & de dessous les bras. Les ignorans Africains s'efforcent de réduire ces glandes en suppuration, mais en vain. Alors ils leur font des incisions, & il en résulte beaucoup de douleur & un écoulement, & cette maladie ressemble à ce qu'on appelle en Europe les Écrouelles.

IL y a encore une maladie qui n'est gueres dangereuse, mais qui paroît terrible. Ce sont de petits tubercules ou gonflemens de la peau, qui se manisestent sur tout le corps, & principalement sur les bras, sur les cuisses & sur les jambes. Ces éruptions disparoissent & reviennent ensuite pendant des semaines entieres, sans causer la moindre douleur, quoique alors les jambes deviennent d'une grosseur aussi monstrueuse que dans une hydropisse complette. Quelquesois ceux qui sont attaqués de cette maladie, ont dans le nez & dans la bouche des ulceres presque semblables à ceux qu'occasionnent les maladies vénériennes. Quand on presse un peu les tubercules qui s'élevent sur la peau, il en sort souvent du sang. D'ailleurs, on n'éprouve d'autre soussement que la douleur que causent les petits ulceres de la bouche & du nez, & le désagrément de voir la partie cutanée de la peau se déchirer avec une

<sup>(1)</sup> C'est-à-dire, le mal des cochons, ou le mal des truies.

extrême facilité; car tous les Africains qui vivent entre les tropiques, sont excessivement assligés dès que la moindre éruption altere la finesse de leur teint. Un negre du Sennaar se cache dans les coins les plus obscurs de sa maison; il se dérobe même à ses amis, lorsqu'il a seulement deux ou trois boutons dans quelque partie de son corps. Il n'y a pas de remede, quelque violent qu'il puisse être, qu'ils n'emploient pour les saire passer. Les plaies, les cicatrices ne les déshonorent pas comme des boutons : aussi ai je vu des gens qui en avoient quelques-uns sur le bras, soussir courageusement, pour s'en délivrer, l'application d'un ser rouge.

Les deux maladies dont je viens de parler, se traitent par l'usage du mercure, quoique la premiere n'y cede que dissicile.nent & imparsaitement. Le sublimé n'a point, dans ces climats, le même esser qu'en Europe: mais l'antimoine est le remede le plus sûr & le plus prompt pour guérir la seconde de ces maladies.

La maladie dont je vais parler à présent est le farenteit, mot corrompu qui vient de l'arabe, & qui signifie le ver de Pharaon; car les Arabes ont attribué tous les maux à ces pauvres Pharaons, & la postérité s'est accoutumée à les regarder comme les génies malsaisans du pays où ils régnerent.

L'ETRANGE ver de Pharaon attaque ordinairement les personnes qui sont dans l'usage de boire de l'eau stagnante, soit de l'eau de puits & de citernes, comme dans le royaume de Sennaar, soit de l'eau provenant des pluies du tropique,

& qu'on trouve en creusant dans le sable, à travers lequel elle filtre jusqu'au niveau de la mer. Ce ver paroît dans diverses parties du corps, mais principalement aux bras & aux jambes. Je n'en ai jamais vu au visage, ni en aucun autre endroit de la tête. Ce n'est pourtant pas dans les parties les plus charnues qu'il se montre; c'est, au contraire, là où les os sont le plus près de la peau.

Quand le ver de Pharaon commence à paroître, on apperçoit une petite tête noire avec une bouche allongée, crochue & blanchâtre. Son corps est également blanc, & ressemble beaucoup à un petit nerf, bien disséqué, bien nettoyé. Lorsque cet animal s'est montré, les gens du pays qui sont au fait, le saissssent adroicement par la tête, & le roulent autour d'une soie ou d'une petite plume d'oiseau; & chaque jour, même plusieurs sois dans la journée, ils recommencent à le rouler tant qu'ils peuvent : mais s'il fait la moindre résistance, ils s'arrêtent de peur de le casser. J'ai vu quelquefois plus de cinq pieds de long de ce singulier animal, qu'on avoit roulé avec la plus grande patience dans le cours de trois semaines. Il ne restoit alors aucune inflammation sur les bords de l'endroit par où il étoit sorti. Il paroissoit seulement y avoir dans le trou une matiere lymphatique, qui sortoit en petite quantité quand on pressoit les chairs avec le doigt : mais en trois jours de temps le trou se resermoit, & il n'en restoit pas la plus légere apparence.

J'AI été moi - même attaqué de cette maladie. Peu de temps après mon retour de la haute Egypte, j'étois au Caire affis sur un sopha, & je lisois, quand je sentis sur

l'os de la jambe, & à environ sept pouces du genou, une démangeaison à - peu - près semblable à celle que cause la piquûre d'un maringouin. Je me grattai, & il parut bientôt sur la peau une petite boursoussure. Au bout d'une heure, la démangeaison se sit sentir de nouveau; & comme j'étois plus occupé de ma lecture que de ma jambe, je me gratai au point que le fang fortit. Bientôt j'apperçus sur ma jambe quelque chose de noir, qui s'élevoit beaucoup au-dessus de la peau. Toute espece de remede sut vainement employée; & comme cette maladie n'étoit pas connue au Caire, il fallut avoir recours à la seule maniere dont on la traite en Afrique. Les huit premiers jours on tira environ trois pouces de longueur du ver, qu'on roula sur un morceau de soie écrue, sans que j'eusse la fievre, sans que je fentisse même aucune douleur. Mais m'étant embarqué pour France, le chirurgien du vaisseau qui s'étoit chargé de rouler mon ver, le cassa par trop de promptitude ou d'inattention. Il s'ensuivit une violente inflammation. Ma jambe enfla au point qu'on ne pouvoit distinguer ni la cheville du pied ni le genou. La peau étoit rouge comme de l'écarlate, & si tendue, qu'elle brilloit comme un miroir. La plaie s'étoit refermée, de sorte qu'il ne sortoit aucune matiere, & qu'il y avoit tout à craindre que la gangrenne ne se mît à ma jambe. Cependant les soins qu'on eut pour moi chez une nation connue par son extrême humanité envers les Etrangers, & l'habileté du Chirurgien du Lazaret de Marseille, me délivrerent de ce mal affreux.

IL y avoit cinquante-deux jours que le ver avoit commencé à paroître, & j'en passai trente-cinq dans les plus vives douleurs. La plaie suppura enfin; mais il fallut l'élargir pour en faire sortir beaucoup de matiere. Je sis constamment usage du quinquina, tant en somentations qu'intérieurement. Malgré cela, je me ressentis encore plus d'un an de mon mal, & je n'en sus entiérement guéri qu'après avoir pris les bains de Poretta, situés dans les montagnes de Bologne, & appartenans à mon ami le Comte de Ranuzzi. Je recommande ces bains à tous ceux qui ont le malheur d'avoir quelque plaie, & j'invite le Comte Ranuzzi à prendre des précautions pour que la vie y devienne plus commode & moins chere que lorsque j'y étois. On peut en quelques heures se rendre de ces montagnes à Pistoye.

La derniere maladie endémique de l'Ethiopie, & le plus terrible, sans contredit, de tous les sléaux qui affligent la nature humaine, est l'éléphantiasis. Quelques auteurs l'appellent la lepre arabe, quoique ce mal ne ressemble pas plus à la lepre de la Palestine, qui est, je crois, la seule espece de lepre que nous connoissions, qu'il ne ressemble à la goutte ou à l'hydropisse. Je ne l'ai jamais vu commencer: mais je sais que, dans le cours de la maladie, on porte sur son visage toutes les marques de la meilleure santé. Les yeux sont viss & brillans; mais on a en général la peau seche sur le dos, & en la frottant elle devient blanche & luisante; ce qui est, suivant moi, le seul symptôme commun avec la lepre, encore la peau ne s'écaille-t-elle pas comme quand on a la lepre. Les cheveux des lépreux deviennent blancs ou roux & très-fins: mais ceux des personnes qui ont l'éléphantialis, conservent leur couleur naturelle; & quoique les Abyssiniens aient en général-fort

peu de barbe, j'en ai vu qui, dans le dernier période de la maladie, avoient le menton bien garni d'un poil très-noir.

L'ÉLÉPHANTIASIS n'ôte point l'appétit, & les malades ne changent point leur régime. Leur pouls est comme celui des gens qui se portent bien, mais ils ont une soif continuelle; ce qui provient, sans doute, de ce que la lymphe, qui découle par leurs plaies, a besoin d'être remplacée. Les Abyssiniens prétendent que cette maladie n'est point contagieuse. J'ai vu des hommes qui l'avoient au plus haut degré, faire plusieurs ensans à leurs semmes, sans que ces ensans portassent la moindre marque du mal de leur pere. Mais il faut pourtant avouer qu'ils n'ont pas non plus l'air de jouir d'une bonne santé. On dit que le mal né avec l'enfant ne se développe que dans l'âge de la virilité, & que quelquesois même il passe une génération sans se montrer, mais qu'ensuite il reparoît.

Le siege de ce mal est depuis le genou jusqu'à la cheville du pied. La jambe ensle considérablement, & devient aussi grosse en bas qu'en haut, & elle est remplie d'une espece de rides ou de plis circulaires, qui ressemblent à des cerceaux; la chair est ouverte entre ces plis, & il s'écoule par ces ouvertures une grande quantité de matiere lymphatique. L'ensture de la jambe est si forte; que le pied en est recouvert au point qu'il n'en paroît guere plus d'un pouce de long. Il paroît que la couleur noire de la peau, & les tubercules raboteux qui la couvrent ont sait donner le nom d'éléphantiass à cette maladie; car les jambes des infortunés humains qui en sont affligés, ressemblent d'une maniere

frappante à celles du plus noble des quadrupedes, lorsqu'il est dans toute sa vigueur.

Une infirmité à laquelle les Abyssiniens sont encore plus sujets, & qui est bien plus dangereuse que l'éléphantiasis, je veux dire leur penchant extraordinaire pour le mensonge, m'a empêché de me former une juste idée des symptômes, qui peuvent apprendre à connoître les causes de ce terrible éléphantiasis, & conséquemment découvrir la méthode la plus propre à la guérir.

Ce n'est donc ni l'ignorance du langage, ni le manque d'occasions, ni le défaut de soinsqui s'oppose à ce que je la décrive d'une maniere plus exacte. J'avois dans une maison attenante à la mienne, un homme attaqué de cette maladie. Je le soignai pendant deux ans consécutifs, & je l'obligeai de faire usage des remedes & du régime que je crus le plus propre à le soulager. Le Docteur Russel, ancien médecin à Alep, & établi aujourd'hui dans l'Inde, le même qui me sauva la vie en me délivrant de la fievre dangereuse que j'eus en Syrie, & dont je regarde l'amitié comme une des acquisitions les plus précieuses que j'aie pu faire dans mes voyages, me conseilla, entr'autres choses relatives à son art, de faire essai de la ciguë dans le traitement de l'éléphantialis. En conséquence, j'en sis venir de Paris une quantité considérable, préparée suivant la méthode du Docteur Storke, Médecin à Vienne.

A Gondar, j'expliquai d'abord mon projet au Roi, au Ras Michaël, & à l'Azage Tecla Haimanout, premier Juge d'Abyssinie;

49

d'Abyssinie; je leur dis quelles pouvoient être les consequences d'une très-sorte dose; et j'obtins la permission de saire tout ce que je croirois nécessaire à cet égard. « Mon » opinion, dit l'Azage, est que le mal qu'on peut causer » par hasard à un malheureux déjà retranché de la société, » ne doit pas empêcher le seul essai, que nous aurons peut
être jamais occasion de saire, d'un remede, qui, s'il

» réuffit, guérira des multitudes d'hommes accablés d'un

mal plus cruel que la morr.

Ju jugeai bientôt par la quantité de doses ordinaires que je sis inutilement prendre au malade, qu'il n'y avoit rien à espérer de doses plus sortes. Il ne sensit pas le plus léger soulagement, ni extérieurement, ni intérieurement. Le mercure n'eur pas plus d'esset. J'essayai aussi l'eau de goudron, mais en vain. La seule chose qui parut produirequelque bien, sut le petit-lait sait avec du lait de vache. D'ailleurs, le malade l'aimoit beaucoup, & le Roi ordonna, à ma sollicitation, qu'on lui en sournit tant qu'il en voudroit.

Les troubles de l'Empire m'empêcherent de pousser plus loin cette expérience. L'extrait de cigué du Docteur Storke guérit plusieurs sois radicalement des hanzeers ouvetts malà propos; mais plusieurs sois aussi il n'eut aucun succès, sans que j'en pusse deviner la cause. Le mercure ne me réultie presque jamais dans le traitement d'aucun hanzeer.

Je ne chercherai point à expliquer les causes des diverses maladies dont je viens de parler. Ceux que le genre de leurs études sonduir à de pareilles recherches, doivent d'abord Tome III.

faire attention à la chifférence du climat; se aux excès aux quels il excite à se livrei, & ensuite à l'espèce de mourriture & aux accidens auxquels la nature a foumis los habitans de des contrées. Il faut observer qu'il y a six mois de pluie après quoi on a tout de suite un ciel sam nuage de un soleil qui darde ses tayons verticalement, puis des nuits froides qui suocedent à ces jours brûlans. Malgré la chaleur de Pair pendant'le jour, le cerre a pourtant encore tant de fraicheur, qu'on la sent désagtéablement aux pieds; ce qui provient tant des six mois pluvieux où le soleil ne paroît pas, que de l'égalité constante des anits se des jours. Les Abyssiniens les plus aises se convent beaucoup map, lagérement, dar ils ne portent qui une chemile de mousseline, & les autres sont presque tout nude, & dorment de cette maniere exposes à la fraicheuride la nuit , après que l'ardente chaleur du jour a ouvert tous leurs pores. Coci peus n'être regarde que comme une împiudence ; mais il ulage d'éau stagnante & putride pendant quante mois de l'année, & la grande quantité de sel dont la terre est impregnée, sont peut-être encore plus funestes pour eux, & c'est à la nature leule qu'ils doivent ces terribles inconvenients : J

D'APRES Ce que je viene de dite de ce dangeroux alènes et de l'incertitude des remedes empioyés contre les maladies qu'il occasionne, on doit, avec railon, s'arrendre quale parlerai du régline que je trois le plus proprent prévonir ces maladies.

Je ne ci crcherai point à expliquer les causes des diver es

LE premier confesseur je veux donner aux vo sagouss, c'est de bien examisser seur tempérantes pou de la sesson.

venir du genne de maladies auxquelles ils ont pu être sujets avant d'arriver dans l'Orient; car quelquesois la crainte s'empare tellement de nous à la vue des morts soudaines dont nous sommes emoins dans ces contrées, & nos esprits sont si affaiblis, nos mers si relâchés par une transpiration continquelle, que nous prenons les symptômes les plus communs d'une maladie qui nous est familiere dans notre propre pays, pour ceux des maladies violentes qui désolent l'Affaique. Ceci peux saire souvent beaucoup de mal. Aussi y a-t-il en Orient un proverbe qui dit: — a si yous croyez e mousir, vous mourrez ».

- Si après avoir vécu quelque temps dans ce pays-là, un voyageur n'épreuve aucun dérangement de santé, il n'a Désoin de rien changer à sa maniere de vivre, excepté peut-Arre de manger un peu moins. Mais s'il est d'une conftitution délicate, il ne peut rien faire de mieux que de suivre le régime des Orientaux sobres & qui se portent then, sans vouloir se conduire d'après les idées européennes, les substitude un système particulier à ce qu'il voit employé avec succès. Touses les liqueurs doigent être rejettées ; il vaus même mieux mendre le quinquina dans de l'eau que dans du vin. L'estomanh deant négossairement relâché par la trop grande transpiration, a besoin, pour pouvoir bien digérer, de choses qui le fortifient, & non pas qui l'enflament. Aussi est-de par dens mispa, que nous nommerique instinct dans les bêtes, que tous les Orientaux mettent tant de poivre & d'autres épices dans tous leurs alimens, même dans les plus simples, les plus doux, dans le ris enfin, que de palais d'un Européen en sergit écorché.

La Providence a donc placé dans l'Orient ces puissants antiseptiques; & dès les premiers âges du monde, les habitans s'en sont servis à proportion de la quantité qu'ils ont pu s'en procurer. Aussi graces à ces ingrédiens jouissent-ils en général d'une aussi bonne santé que les peuples d'Europe. Les voyageurs qui parcourent l'Arabie n'aiment pas ces mets qu'ils croient inflammatoires; & on leur entend dire communément qu'ils ont peur que les choses trop épicées qu'on leur fait manger ne leur donnent la fievre : mais se sont-ils jamais sentis trop échauffés par une grande quantité de poivre noir? On s'imagine que les liqueurs ent le même effet que les épiceries; mais la chaleur de la peau & la pesanteur de la tête qu'occassonnent les liqueurs, en remontant au cerveau, n'en montrent-ils pas aisément la différence? Eprouve-t-on jamais des sensations pareilles, quelque quantité de poivre noir ou de toute autre espece de poivre qu'on mange?

J'ÉTABLIS donc, comme une regle certaine, que les mets les plus échauffans, qui flattent tant le goût des naturels du pays, sont en même-temps les plus sains, & doivent être présérés par les étrangers qui voyagent dans la basse Arabie, en Abyssinie, dans le Sennaar, & même en Egypte; & que les liqueurs fortes & les liqueurs fermentées sont un poison qu'il faut, de peur de cédér à la tentation, se garder de porter avec soi, à moins qu'on n'en ait besoin pour servir de topique ou de détersis.

L'EAU de source, & sur-tout l'eau courante, est la meilleure boisson dont on puisse saire usage; l'on ne sauroit ja-

mais être trop attentif à s'en procurer. Mais comme sur l'une & l'autre côte de la mer Rouge on ne trouve que de l'eau flagnante, voici comment je l'épurois toutes les fois que j'avois assez de temps pour cela. Je prenois une certaine quantité de sable fin, que je lavois bien pour lui ôter les parties salines dont il étoit impregné, & ensuite je l'écendois sur une seuille de papier pour le faire sécher, puis je remplissois d'eau une de ces jarres qui servent ordinairement à mettre de l'huile, & j'y versois de plus une casserole d'eau bouillante, pour pouvoir tuer tous les animalcules. Alors je faisois couler le sable le plus doucement possible sur la surface de ma jarre d'eau, & je la laissois reposer pendant la mit. Le lendemain matin je perçois la jarre environ un pouce au - dessus du sable qui étoit allé au fond; je tirois l'eau en bouteille, & je nétoyois le sable pour m'en servir de nouveau.

Ce procédé est plutôt exécuté que décrit. L'eau préparée de cette maniere devient aussi limpide que l'eau de source sa plus pure, & est presqu'aussi bonne que l'eau de Spa. On peut en boire sans crainte, autant qu'on veut. La grande transpiration dépouille le sang de ses parties aqueuses; & ce ne sont point les liqueurs fortes qui peuvent les lui rendre, quoiqu'elles procurent un moment de vigueur. Quelquesois accablé de chaleur, étant même prêt à tomber en soiblesse à sorce d'avoir transpiré, je me jettois dans un bain chand, & je me sentois bientôt aussi sort que le matin à mon lever. On dira peut-être que ce bain chaud devroit au contraire m'avoir assoible : mais point du tout; & la raisson en est bien sensible; c'est que l'eau qui pénétroit dans

tous mes pores rendoit à mon fang les parties lymphatiques que la transpiration lui avoit ôtées, & dont la perte seule avoit occasionné tout mon mal-aise.

En Nubie on ne doit jamais avoir peur de se plonger dans les fontaines & les rivieres les plus froides, quelque chaleur qu'on ait. Il en est tout autrement en Europe; où lorsqu'on a très-chaud par quelqu'accident, ou parce qu'on s'est livré à quelqu'exercice extraordinaire, une immersion soudaine d'eau froide ferme tous les pores & arrête la transpiration. L'eau tiede est même dangereuse, parce qu'on n'a pas assez de force naturelle pour transpirer après s'être baigné, à moins qu'on ne s'agité violemment. Mais dans les climats brulans d'Afrique, la transpiration est continuelle, sans qu'on ait besoin d'action pour cela. Si vos pores se ferment à l'instant que vous vous plongez dans l'eau froide; bientôt après que vous en serez sorti, vous serez encore couvert de sueur, par le simple effet de la température, & vous recommencerez à perdre ces parties aqueuses dont votre sang vient de s'enrichir.

Ainsi, quand vous vous portez bien & que vous avez chaud, faites-vous inonder d'eau fraiche dans la maison où vous logez, & où il yen a toujours bonne provision. Qu'un domestique vous en verse sur le corps plusieurs baquets, au moins une sois par jour, non pas seulement parce que cette eau vous rasraichit, car ce rasraichissement ne peut durer que quelques minutes, mais parce qu'il doit entrer beaucoup de parties aqueuses dans votre sang, quoique ce moyen soit moins avantageux qu'un bain d'eau courante,

où l'immersion totale, le mouvement des eaux, l'action de vos membres, tout ensin contribue à produire l'aspiration que vous désirez. Je suis persuadé que l'idée qu'on se sorme sur l'esset que l'eau stroide produit dans ces climats est mal sondée. J'ai souvent remarqué qu'après un violent exercice, un bain tiede me rendoit beaucoup mieux mes sorces épuissées qu'un bain froid.

Il faut se fatiguer le moins qu'il est possible. Dans ces contrées l'exercice n'est pas nécessaire comme en Europe. Mangez peu de fruits: & fur-tout de fruits trop amers. Dans l'Arabic heureuse, ion ne vous sert des banancs (1) que lorsqu'elles sont presque pourries. Evitez tous les fruits qu'on achete dans les marchés, parce qu'ayant probablement été queillie au soleil, & charries au soleil, ils doivent être dans un état de fectoentation. Mais se vous voulez en manger. metter les for une vable, convrez-les d'une soile claire. arrofez les long-temps avec de l'éau fraiche. Enfin la meildeures maniere d'avoir du fruit sain, c'est de le cueillir à Kamberg torsqu'il est encome contrart de reséaul! eligence that the second of the medical control of the first - Exercis & electoransbint; lesemeilleurs aliment, dont sin sulle faire infageo Izallvolzille. Est fore manyaise, les œuse sont pires, les herbages mal sains. En Arabie, le mouton et assez bon, & quand il est rôti, on peut, sans crainte, le sindler chasic missikirdut provedtet encore missurfidid. Timerel pero des seque Boitoene tejeunée. La gibier soft que & do follo 6 to the ways and incition do la guildides dunc price de traction. La conféquence les habitants du pays la...cm. tolijostrangai decllegasnosiglasadicideraddus Çone PORNOG

J'AI vu beaucoup de voyageurs qui craignoient de souper, mais je crois que c'est mal-à-propos. La grande transpiration qui relâche l'estomach pendant le jour a cessé, & la fraicheur de l'air de la nuit lui donne du ton, & le met conséquemment en état de mieux remplir ses sonctions. Pour moi j'en faisois mon meilleur repas quand je voulois manger de la viande. A Jidda, pendant le temps de la canicule, mon ami le Capitaine Thornhill & moi nous soupions avec un morceau de mouton rôti & froid & un grand verre d'eau.

Après avoir soupé, nous nous convrions bien la tête, de peur d'attraper quelque coup de serein, & nous allions nous promener pendant deux ou trois heures sur un toit en terrasse, où la fraicheur de la soirée étoit augmentée par un vent d'Est chargé des parties aqueuses prises sur l'Océan indien, où jamais aucun nuage ne nous déroboit la vue des étoiles, & où nous étions tranquillement à l'abri du trouble & des impértinences de la journée. Ces soirées paisibles sont regardées comme un des plus grands plaisirs dont on puisse jouir dans l'Orient, quand même on ne s'y livre pas laux charmes de l'astronomie & de la méditation. Dans les sies les plus reculés, comme à présent, on lès a crus tièsnées sies plus reculés, comme à présent, on lès a crus tièsnées sies plus reculés; mais souvent elles ont éré prodiguées à l'amour.

Une coutume de tout remps établie en Otiene, c'estade déplorer solemnéllement la more d'un parent que d'un ami j'et de se faire sur les tempes une incision de la grandeus d'une piece de six sous. En conséquence les habitans du pays laissent toujours un de leurs ongles sort long, pour pouvoit

a Caro Caroca Ta

pouvoir au besoin se faire cette incisson. Les Juis suivirent toujours cet usage, & les Abyssiniens l'adopterent, quoiqu'expressément désendu par la loi & par les prophètes (1). A Masuah quand quelqu'un meurt, ses parens, ses amis dansent. Les hommes & les semmes se placent en rond & figurent d'un pas grave & lent une espece de contredanse. Ils n'emploient alors d'autre instrument qu'un de ces tambours ou jarres dont j'ai déjà parlé, & que toutes les voix accompagnent en chœur avec une cadence très-marquée. En Abyssinie la même coutume est pratiquée, mais d'une maniere encore plus singuliere. A la mort d'une Ozoro, ou de quelque noble, les Umbares, c'est-à-dire les douze Juges suprêmes, qui sont ordinairement des gens de soixante à soixante-dix ans, chantent & dansent si ridiculement, qu'il faut que les spectateurs soient bien affligés pour ne pas rire. Il faut qu'on danse pour prouver qu'on étoit l'ami du mort.

Mahomet Gibberti se maria à Arkéeko. Dans ces sortes d'occasions un mari est pendant quinze jours invisible pour tout le monde, excepté pour les amies de sa semme. On le tient dans un appartement très-clos; on lui donne des boissoires échaussantes, & on fait, rout ce qu'on peut pour lui saire avoir la sievre. Mahomet Gibberti devint alors si maigre, que je suis sûr qu'il ne pesoit pas trente livres. Il me rappella quelques uns de nos compatriotes qui cherchent à sur su s'alléger pour une course de chevaux, & je crois bien que sans les épiceries qu'il prenoit, le pauvre Gibberti auroit sait une sort mauvaise sigure vis-à-vis de sa semme.

Ή

<sup>(1)</sup> Levit chap. 19. v. 28. — Jérem. chap. 16. v. 6.

Tome III.

Mais pendant qu'il étoit ainsi renfermé, nous aurions vraisemblablement été égorgés par le Nayb, si je n'avois pas eu le bonheur d'avoir mis Achmet dans mes intérêts.

J'entendis une fois deux jeunes cantatrices qu'on avoit louées pour une sête, chanter une espece de duo où elles se répondoient alternativement vers pour vers, de la manière la plus agréable, la plus mélodieuse possible. Cela me sit espérer qu'en Abyssinie je trouverois la musique dans un état de persection, dont on ne se doutoit point en Europe. Mais je sus bientôt dissuadé quand on me dit, que les Musiciens venoient d'Azab, contrée de la Myrrhe, où le peuple s'adonne naturellement à la musique, & chante mieux que ce que j'avois pu entendre: mais qu'il n'en étoit pas de même en Abyssinie, pays montueux & barbare, où il n'y a ni instrumens ni chansons, non plus qu'en Atbara. J'eus par la suite la preuve complette de cette vérité. Les chanteurs sont Cushites & non Passeurs.

CEPENDANT j'appris deux ou trois de leurs chansons, avec les accompagnemens de guitarre, instrument ordinaire de ces contrées, & je sus sort étonné de trouver que les paroles n'étoient ni dans la langue de Masuah, ni dans celle des Abyssiniens. Je faisois souvent venir le soir de ces Musiciens, qui tous avoient le teint noir & les cheveux laineux. Ils étoient esclaves, & parloient l'Arabe & le Tigréen, mais ils ne savoient chanter dans aucune de ces langues. Mes observations me prouverent que tout ce qui a rapport aux contrepoints leur étoit inconnu. En vain ai-je souvent csayé de me rappeller quelques fragmens de leurs chansons

que je savois fort bien autresois, mais que malheureusement je n'avois point écrites. Les chagrins, les infortunes qui m'accompagnerent dans les contrées barbares où j'allois alors, la part que je sus obligé de prendre, contre ma volonté, aux troubles du pays, ont effacé de ma mémoire & les paroles & les airs.

A Masuah, on a coutume de brûler tous les matins dans les maisons de la myrrhe & de l'encens avant d'ouvrir les portes; & quand on sort le soir ou le matin à bonne heure, on a toujours un petit morceau d'étosse bien impregné de ces deux parsums, qu'on applique à ses narines, afin de se préserver du mauvais air.

Les maisons de Masuah sont presque toutes construites de bâtons & de glayeux, ainsi qu'en Arabie. Mais il y en a pourtant une vingtaine en pierre, dont cinq ou six sont à deux étages. A la vérité l'étage d'en-haut ne consiste qu'en une seule chambre, encore est elle fort petite. Les pierres dont on se sert pour bâtir sont tirées du sein de la mer, comme à Dahalac; & on y voit des lits de ce même coquillage si curieux, qu'on trouve dans le roc solide de Mahon, & qu'on nomme Daholi da mare. Je n'ai pourtant jamais vu dans la mer Rouge le poisson qu'il contient; mais il n'y a pas de doute qu'on ne pût en trouver dans les isles, qui sont aux environs de Masuah, puisqu'ils s'attachent aux rochers.

QUOIQUE Masuah soit située à l'entrée de l'Abysnie, pays sertile & bien cultivé, tous les vivres y sont H2 rates & d'une qualité insérieure, parce qu'il est dispendieux, dissicile, dangereux même de transporter certaines choses à travers le désert de Samhar, qui sépare Arkéeko des montagnes d'Abyssinie, & parce que le Nayb préleve, sous le nom de droits, la portion qui lui plaît de toutes les marchandises qu'on porte dans l'Isle. Le prosit du vendeur se trouve donc tellement diminué, qu'il ne balance pas les risques. Vingt rotolos de beurre coûteut un pataka & demi, trois harss & demi, c'est à dire quarante-cinq harss & demi. Une chevre, la moitié d'un pataka; un mouton, deux tiers de pataka; un ardep (1) de froment, quatre patakas; & un ardep de dora (2) d'Arabie, quatre patakas.

Hîc aqua.

Horat. lib. r, fat. 5, v. 84.

La mesure de sept gallons (3) d'eau coûte trois diwanis, ou trois paras. La monnoie de Masuah est la même qui a cours sur la côte d'Arabie; & c'est grace au commerce seul de cette côte qu'on trouve de l'argent monnoyé sur la rive opposée. La valeur de toutes ces especes est réduite d'après le sequin de Venise. Les contarias, c'est-à dire les grains de

verre de toute couleur & de toute espece, soit entiers, soit brisés, servent de petite monnoie, & on les appelle des borjookes, dans le langage du pays.

<sup>(1)</sup> Ardep est sans doute une mesure répondant à notre boisseau, ou à-peuprès. (Note du Tradusteur).

<sup>(2)</sup> On sait que le dora est ce que nous appellons mais, ou bled d'Inde. (idem.)

<sup>(3)</sup> Le galon Anglois contient quatre pintes de Paris. (idem.)

## TABLE DES MONNOIES DE MASUAH.

| 1 | Sequin | de | Ve | 2 patakas un quart. |   |   |   |   |   |   |             |
|---|--------|----|----|---------------------|---|---|---|---|---|---|-------------|
|   |        |    |    |                     |   |   |   |   |   |   | 28 harfs.   |
| 1 | Harf   | •  | •  | •                   | • | ٠ | • | • |   | • | 4 diwanis.  |
| 1 | Diwani | •  | •  | •                   | • | • | • | • | ٠ | • | 10 kibeers. |
| 1 | Kibeer |    |    |                     |   |   |   |   |   |   | 2 horionkee |

Le harf s'appelle aussi dahab, mot très-équivoque, parce qu'en Arabeil signifie de l'or, & qu'on s'en sert fréquemment pour désigner un sequin. Le harf vaut cent vingt grains de verre.

Le zermabub, c'est-à-dire le sequin de Constantinople, n'a point cours à Masuah. Ceux qui en ont ne trouvent guère à s'en désaire qu'en faveur des semmes, qui les pendent à leurs oreilles, & en sont des colliers pour elles & pour leurs ensans. Le pataka se divise en demi patakas & en quart de patakas, & a cours de cette maniere.

MALGRÉ le peu d'étendue de l'isse de Masuah, malgré l'injustice & la violence de son gouvernement, il y a beaucoup de commerce; mais ce commerce se fait vilainement & en marchandises qui n'exigent pas de gros capitaux. L'autorité s'y mêle trop des affaires particulieres, & la propriété y est trop peu respectée pour qu'on ose risquer d'y porter des marchandises précieuses.

LEs marchandises que l'Arabie fournit à Masuah sont

des étoffes de coton bleu, des toiles de Surate, des toiles rouges, qu'on appelle des kermirs, & plusieurs autres especes de toiles sines venant de dissérentes parties de l'Inde; de grosses toiles de coton, fabriquées dans l'Yemen, & du coton en balles, qui n'est point encore silé; de la verroterie de Venise, des cryssaux, des verres à boire, des miroirs, & de l'antimoine crud. Ces trois derniers articles ont un grand débit, & sont chargés au Caire, tant par les vaisseaux, qui vont chercher du casé à Jidda, que par de petites barques expédiées exprès. Le vieux cuivre offre aussi beaucoup de prosit, & on en importe une grande quantité.

Les Gallas & toutes les tribus qui vivent à l'occident de Gondar, portent des bracelets de ce vieux cuivre; & on dit que quelquesois près du pays des Gongas & des Gabas, il a été vendu au même poids que l'or. Il y a aussi à Masuah un petit coquillage noirâtre, de l'espece des volutes, lequel se vend 10 paras le cuba; ce coquillage vient d'Hoeïda. On en trouve aussi à Konsodah, à Loheïa, & quelquesois même à Dahalac; mais ces derniers sont moins estimés que les premiers. Ce coquillage sert de monnoie aux Djawis & à tous les autres Gallas occidentaux.

Le cuba est un morceau de bois contenant exactement 62 pouces cubes d'eau. Les Masuans appellent notre drachme casha, & ils ont 10 cashas par wakea.

| La cire vau | ıt | • | • | • | • | • | • • | 4 patakas la farenzala.                        |
|-------------|----|---|---|---|---|---|-----|------------------------------------------------|
| La myrrhe   |    | • | • | • | • | • | • . | 3 patakas la farenzala.                        |
| Le café .   |    | • | • | • | • | • | •   | 1 pataka les 6 rotolos.                        |
| Le miel .   |    |   | • | • | • | • | •   | <sup>1</sup> / <sub>4</sub> de pataka le cuba. |

Les Banians étoient autrefois les principaux marchands de Masuah; mais leur nombre est maintenant réduit à six. Ils sont orsévres & fabriquent beaucoup de pendants d'oreilles & d'autres ornemens pour les semmes Abyssiniennes. Ce sont eux aussi qui essayent l'or. Malgré tout cela, ils amassent peu de bien.

COMME il n'y a point d'eau à Masuah, les animaux, qui y vivent, ne peuvent être qu'en petit nombre. Le gibier marin n'y est pas très-varié ni d'une espece extraordinaire. On y voit des mouettes blanches & des allouettes de mer. L'allouette de terre s'y trouve, mais elle y est muette jusqu'aux premieres pluies de Novembre. Alors elle s'éleve à perte de vue, & chante pendant la plus grande chaleur du jour. J'ai vu cet oiseau dans le désert de Tehama: mais il n'y chantoit point, & c'étoit probablement parce qu'il ne pleuvoit pas.

On ne trouve point de moineaux à Masuah, non plus que sur la côte opposée & dans les isles voisines. A Loheïa nous avions vu beaucoup de scorpions: mais à Masuah, nous n'en apperçûmes pas la moindre trace. L'eau, les herbages, les fruits, sur-tout les melons & les concombres, semblent être nécessaires à ces vénimeux insectes. C'étoit après les pluies d'Août que nous en avions tant vu à Loheïa. Les petits y couvroient la terre. Leur couleur étoit d'un verd

foncé & tirant un peu sur le jaune. Leur piquure n'est pas très-dangereuse. Elle ne cause que quelques minutes de douleur, aussi les gens du pays ne les redoutent pas beaucoup.

Le 10 de Novembre nous partîmes de Masuah, dans les canots d'Achmet, & accompagnés par ses soldats. Nous avions aussi avec nous trois Officiers Abyssiniens; & nous ne craignions plus le Nayb, qui de son côté sembloit ne plus penser à nous.

IL y a dans la baie, qui sépare Masuah d'Arkerko, deux petites isles, Toulabout & Sheik Seïde; la premiere à l'occident, & l'autre au midi. Elles sont toutes les deux inhatées & sans eau. Sheik Seïd possede à son extrémité occidentale la tombe d'un Marabou. Cette isle ne paroît pas d'un demi mille de long à la basse-mer, mais elle a deux pointes desable qui se prolongent beaucoup dans l'est & dans l'ouest. Celle qui est dans l'ouest s'avance même tellement du côté de Toulabout, que quand la marée descend, à peine y a-t il assez d'eau entre les deux isses pour le passage d'un canot.

On a joint aux mauvaises cartes de la mer Rouge que j'ai vues entre les mains de la Compagnie des Indes angloises, une carte de l'isse & des environs de Masuah. Elle paroît avoir ététracée lorsque les Portugais y ont débarqué pour la premiere fois sous le commandement de Don Roderigo de Lima: elle est remplie d'erreurs. Mais celle que je joins ici a été faite avec la plus grande attention, & mérite, j'ose le dire, toute consiance tant pour l'intérieur de l'isse, que pour a baie & les brasseïages.

Quoiqu'Achmet

QUOIQU'ACHMET fût convalescent, il ne se portoit pas encore très bien. La sievre l'avoit quitté: mais il avoit quelques symptômes d'une prochaine dyssenterie. Je demeurai deux jours dans sa maison, & je m'occupai avec succès à prévenir cette nouvelle maladie; ce qui lui inspira la plus vive reconnoissance, car il craignoit singulierement de mourir.

Le Nayb venoit voir son neveu plusieurs fois par jour! mais j'avois soin de l'éviter, parce que j'avois résolu de profiter de notre premiere entrevue pour le presser de me faire partir, & je ne voulois pourtant pas quitter Arkeeko qu'Achmet ne sût rétabli.

Le 13, à quatre heures après-midi, j'allai donc chez le Nayb. Il me reçut avec plus de politesse qu'à l'ordinaire, ou plutôt d'un ton moins brutal; car jamais la moindre ombre de ce qu'on appelle politesse, n'avoit paru dans sa conduite. Quand je me présentai, il venoit d'apprendre qu'un de ses esclaves qu'il àvoit envoyé à Hamazen pour quelques recouvremens, venoit de s'ensuir avec son argent. Il me parut sort préoccupé de cet accident; & je me contentai de lui dire que je venois prendre congé de lui & lui demander ses ordres pour Habesh. Il me répondit seulement: « Nous avons assez de tems pour songer à cela. Revenez ici demain matin. »

Le lendemain, je ne manquai pas de me rendre chez lui; après avoir eu soind'abattre ma tente, & de mettre tous mes équipages en état de partir. Il me reçut comme la veille; Tome III.

puis il me dit d'un air grave: « Qu'il souhaitoit d'accélérer » mon voyage à Habesh, autant que cela lui étoit possible, » pourvu que je lui témoignasse la considération qui lui étoit » due par tous les étrangers; que par ma tente, mon bagage, » mes armes, il voyoit bien que j'étois un homme au-dessus » du commun, ce que le sirman du Grand-Seigneur & toutes » les lettres, dont j'étois porteur, attestoient encore mieux; » que si je lui offrois moins de 1000 patakas, ce seroit un » grand affront pour lui; mais que cependant, par rapport » au Gouverneur du Tigré, auprès de qui j'allois, il se contenteroit de 300 patakas, à condition que je lui jurerois de » ne pas le divulguer, à cause de la honte qu'il y auroit pour » lui à recevoir un si petit présent. »

Je lui répondis d'un ton non moins grave que le sien: « Que je croyois, en effet, qu'il auroit tort de recevoir les trois cents patakas, quand un présent de mille seroit à la sois plus honorable & plus avantageux pour lui; qu'il n'avoit donc rien de mieux à faire qu'à porter cette derniere somme dans ses comptes avec le Gouverneur du Tigré; que pour moi j'étois envoyé au Roi d'Abyssinie par Métical Aga, & qu'en conséquence je voulois poursuivre ma route; mais que s'il s'opposoit à ce que j'allasse, je m'en retournerois, & j'exigerois de Métical Aga, dix mille patakas de dédommagement pour le tems que j'aurois perdu, & que ce Ministre & le Ras Michaël s'arrangeroient ensuite à leur fantaisse avec lui, Nayb.»

It ne répliqua point. J'entendis seulement qu'il marmotoit entre ses dents: « Sheitan afrit » c'est-à-dire, quel démon!

Un des Officiers du Roi d'Abyssinie, qui n'avoit point encore ouvert la bouche, prit la parole & dit: « Prenez-y » garde. Quand on m'a donné ordre de conduire cet homme » auprès de mon maître, on ne m'a point parlé de patakas. » L'armée est prête à marcher contre Waragna Fasil. Je n'ai » point de tems à perdre ici. » Alors tirant son petit manteau rouge de dessous son bras, & le secouant pour en faire tombér la poussière, il le mit sur ses épaules, tendit familierement la main au Nayb, & lui dit: « Nayb, dans une heure d'ici > je partirai pour Habesh. Mon collegue restera à Arkéeko » avec cet homme. Donnez - moi vos expéditions. ---» Je vous promets que je porterai à la Cour la réponse p qu'il vous plaira y envoyer. » — Le Nayb parut un peu déconcerté. — « Mais vous, Nayb, repris-je, vous me b devez trois cents patakas pour avoir sauvé votre neveu » Achmet. — Sa vie ne vaut-elle pas trois cents patakas?» - Il répondit d'un air fort niais : « La vie d'Achmet vaut » toute l'isse de Masuah. » Dès ce moment, on ne parla plus de patakas. Le Nayb dit à l'Abyssinien de ne pas partir ce jour-là: mais de revenir le lendemain matin chercher ses . lettres, parce qu'il nous expédieroit pour Habesh.

Les amis que je m'étois fait à Arkéeko & à Masuah; voyant combien le Nayb s'obstinoit à empêcher mon départ, & connoissant sa perfidie & sa cruauté, me conseillerent de renoncer au projet d'aller en Abyssinie. Ils craignoient que quand je passerois dans le désert de Samhar, parmi les nations barbares soumises au Nayb, je demeurasse victime des difficultés que ce chef m'auroit préparées, ou que quelque accident pourroit saire naître.

Mais j'étois trop persuadé des dangers, plus grands encore qui m'assailliroient si je demeurois seul avec le Nayb, & trop déterminé à poursuivre mon voyage, pour hésiter un instant. Je me slattois même qu'il avoit épuisé les obstacles qu'il pouvoit opposer à notre départ, & que le jour suivant nous aurions le champ libre pour pouvoir nous dérober à sa tyrannie. Ce qui contribuoit sur-tout à me fortisser dans cette opinion, c'est le langage que l'Ossicier du Roi d'Abyssinie avoit tenu au Nayb.

Le 15, à la pointe du jour, j'abattis de nouveau ma tente & je sis préparer mon bagage, pour montrer que nous étions résolus à ne pas demeurer plus long-temps. A huit heures se me rendis chez le Nayb. Je le trouvai presque seul, & il m'accueillit d'une maniere, qui, chez lui, pouvoit passer pour polie. Il me fit une longue énumération des difficultés & des périls qui m'attendoient en route. Il me parla des rivieres, des précipices, des montagnes, des bois par où je devois passer; du grand nombre de bêtes féroces que je rencontrerois; des nations sauvages qui habitoient ces contrées, dont par bonheur, dit-il, les principales obéissoient à ses ordres & nous rendroient service, parce qu'il nous recommanderoit à elles. Il die alors à deux de ses secrétaires d'écrire les lettres qu'il nous destinoit, & en même tems il demanda du café; & continua à s'entretenir, d'un ton . assez naturel, du Roi, du Ras Michaël, de leur campagne contre Fasil, & de l'impossibilité apparente où ils étoient de le vaincre.

En ce moment un esclave, couvert de poussiere & de

sueur, entra & remit des lettres au Nayb, comme s'il venoit d'arriver précipitament d'Afar. Le Nayb prit les lettres, les ouvrit d'un air inquiet & consus, & nous dit qu'elles lui annonçoient que les Hazortas, les Shihos & les Toras avoient renvoyé ses Officiers & s'étoient déclarés indépendans. Ce sont précisément les trois nations qui habitent la partie du désert de Samhar, qui s'étend entre Masuah & le Tigré, & que nous devions traverser pour nous rendre à Dobarwa. Alors le Nayb ayant l'air de croire qu'il n'y avoit plus d'espoir pour nous, ordonna à ses secrétaires de cesser d'écrire, & levant d'un air hypocrite les yeux au ciel, il le remercia de ce que nous n'étions pas encore en route; parce que, dit-il, malgré son innocence, sinous eussions été massacrés, la faute lui en eût été imputée.

QUELQU'INDIGNÉ que je susse d'une si mauvaise sarce, je ne pus m'empêcher d'éclater de rire. Le Nayb prit un air extrêmement sévere, & me demanda ce qui m'obligeoit à paroître si gai. « Il y a déjà deux mois, lui répondis-je, que » vous m'opposez des difficultés de toute espece. Devez-vous » être surpris que je ne sois pas dupe de votre ruse grossiere? » Ce matin même, avant d'abattre ma tente, j'ai parlé, en » présence d'Achmet, à deux Shihos qui arrivoient de » Samhar, d'où ils portoient des lettres pour votre neveu, » & qui nous ont dit que tout étoit en paix. Avez-vous des » nouvelles plus fraîches que celles de ce matin? »

Le Nayb garda quelque tems le silence. Puis il me dit!

« Si vous êtes sûr de vivre, vous pouvez partir. Mais il est

» de mon devoir de vous avertir, vous & vos compagnons

» de voyage, du risque que vous courez, afin que s'il vous » arrive quelque chose de fâcheux, on ne puisse pas s'en » prendre à moi. — « Nous ne pouvons pas, lui réponw dis je, rencontrer dans notre route un assez grand nom-» bre de vos Shihos qui vont toujours nuds, pour qu'ils » osent nous attaquer, si vous ne leur en avez pas donné » l'ordre. Les Shibos n'ont point d'armes à seu; & si vous » avez envoyé parmi eux quelques-uns de vos soldats, leurs » susils nous seront voir bientôt de quelle part ils viennent. » Nous ne pouvons fuir, nous ne le tenterons même pas. » Nous ne connoissons ni le pays, ni le langage, ni les » endroits où il y a de l'eau. Nous avons beaucoup d'armes » à seu, & mes domestiques ont souvent montré à Ma-» suah, qu'ils n'en ignoroient pas l'usage. Nous pouvons, » il est vrai, perdre la vie; le Tout-puissant en est le maître: » mais auparavant nous en mettrons surement assez sur le » carreau, pour que le Roi d'Abyssinie & le Ras-Michael » puissent connoître nos assassins. Janni d'Adowa leur expli-» quera le reste».

En achevant ces mots, je me levai brusquement pour sortir. Il est impossible de donner à quelqu'un qui ne connoît pas ces gens-là, une idée de l'art prosond avec lequel les plus grossiers, les plus brutes d'entr'eux savent dissimuler. La contenance du Nayb changea tout-à-coup. Il sit des éclats de rire qui me surprirent pour le moins autant que les miens avoient pu le surprindre un moment auparavant. Tous les traits de sa perside physionomie s'adoucirent, exprimerent de la complaisance, & lui donnerent pour la première sois l'air d'un homme.

CE que je viens de vous raconter des Shihos, dit-il, n'étoit que pour vous essayer. Tout est en paix. Je desirois seulement de vous retenir ici le plus de temps possible, pour que vous achevassiez de guérir mon neveu Achmer, & mon srere l'Emir Mahomet. Mais puisque vous êtes absolument résolu à vous en aller, partez, les chemins sont libres. Je vous serai accompagner par quelqu'un, qui vous fera passer en sureté, quand même il y auroit quelque danger. Allez donc préparer les remedes convenables pour l'Emir, & laissez-les à mon neveu Achmet, pendant que j'acheverai mes lettres ». J'y consentis volontiers; & à mon retour je trouvai tout prêt.

Notre guide étoit un fort beau jeune homme, qui, quoique chrétien, avoit obtenu en mariage une sœur du Nayb. Il se nommoit Saloomé. Le prix ordinaire qu'on donne à un pareil conducteur, est de trois pieces de toile bleue de Surate. Mais le Nayb nous obligea d'en promettre treize à son beau-frere; à quoi nous consentimes volontiers, pour pouvoir nous séparer du tyran avec une sorte de bonne grace.

Je sis part de tout cela à Achmet, qui me dit que Saloomé n'étoit pas naturellement méchant: mais que le Nayb rendoit tous les hommes qui l'approchoient aussi dangereux que lui. Achmet me sournit en même-temps un autre homme, pour m'indiquer où il faudroit planter ma tente, & il me prévint qu'il se chargeoit lui-même de me soustraire aux cruautés du Nayb; car, suivant les intentions du perside Nayb, j'étois encore bien loin de prendre le chemin de Gondar. Arkéeko contient environ quatre cens maisons, dont quelques-unes sont bâties d'argile, & le reste d'une espece de joncs sort durs qui ressemblent à des roseaux. Celle du Nayb est comme ces dernieres, & n'a rien qui la distingue des autres. La ville s'éleve au sud-ouest d'un vaste baie, où il y a assez d'eau pour les grands vaisseaux, qui veulent mouiller jusqu'auprès de terre; mais lorsque le vent sousse très-sort, le mouillage n'y est pas très-sûr, parce que la baie est ouverte du côté du nord-est. Le sond de la baie est d'un sable sin. Quand on vient du large, & qu'on veut entrer à Arkéeko, par le canal que sorme la grande terre & la petite isse de Sheikseïde, il saut en longer la côte, & se tenir environ un tiers plus près de cette côte que de l'Isse. La pointe sabloneuse de Sheikseïde s'alonge beaucoup, & est couverte de sort peu d'eau,

Le cap, qui forme la pointe sud-ouest de la baie d'Arkéeko, s'appelle Ras Gedem. Ce n'est qu'un rocher, qui sert de base à une très haute montagne du même nom, qu'on voit de très-loin à la mer, & qu'on distingue aisément; parçe qu'elle ressemble à un dos de cochon.



## CHAPITRE III.

Route d'Arkéeko à Dixan , par le mont Taranta.

Nous partîmes d'Arkéeko le 15 de Novembre, & conformément aux instructions d'Achmet, nous prîmes notre route au Sud à travers la plaine, qui n'a gueres en cet endroit qu'un mille de large, & qui est couverte d'herbe dont la feuille est courte & large, mais assez semblable d'ailleurs à l'herbe de nos prairies. Après une heure de marche, je plantai ma tente à Laberhey, près d'une citerne qui reçoit. les eaux de la pluie. De là, les montagnes d'Abyssinie, formant trois chaînes l'une au-dessus de l'autre, présentent un singulier aspect. La premiere n'est pas très-élevée, mais remplie d'inégalités & de précipices légérement garnis d'arbustes & de buissons; la seconde est plus haute, plus escarpée, plus stérile; & la troisseme encore plus inégale que les autres, pourroit être réputée très-haute dans quelque pays que ce soit de l'Europe. Par-dessus ces masses énormes s'éleve le sommet du Taranta, que je regarde comme une des plus hautes montagnes du monde. Son front chargé de nuages ne se laisse appercevoir que dans de très beaux jours. Le reste du temps il est environné de brouillards épais & ténébreux, d'où partent les éclairs, la foudre & la tempête.

Le mont Taranta est compris dans cette longue chaîne qui sert de ligne de démarcation aux deux saisons opposées. A l'orient de ces montagnes, c'est-à-dire du côté de la Tome III.

mer Rouge, la saison des pluies dure depuis le mois d'Octobre jusqu'au mois d'Avril; & à l'occident, c'est-à-dire du côté de l'Abyssinie, les brouillards, la pluie & le froid regnent depuis Mai jusqu'en Octobre.

Le soir nous étions encore sous nos tentes à Laberhey; lorsqu'un émissaire du Nayb vint chercher Saloomé qu'il ramena à Arkéeko. Le lendemain matin Saloomé nous rejoignit avec Achmet, & Achmet nous engagea à lui donner en garde les treize pieces de toile de Surate promises à Saloomé, à quoi celui-ci parut consentir volontiers. Achmet sit plus, il reprit quatre hommes que nous avoit sournis le Nayb, pour nous aider à charrier notre bagage, & il nous en donna quatre des siens. Les premiers murmurerent beaucoup: mais Achmet seignant de prendre un ton de colere, leur imposa silence, & les renvoya à Arkéeko.

IL entra ensuite dans ma tente, demanda du casé, & pendant qu'on le lui servoit, il me dit: « Vous devez être » persualé de mon amitié, mais si vous ne l'êtes pas, il est » trop tard à présent pour vous en convaincre. Cependant il » faut que je vous explique le raisons de ce que je viens de » faire. Vous ne passerez point par Dobarwa, quoique ce soit » une belle route. Il vaut mieux présérer la plus sûre à la plus » belle. Saloomé connoît le chemin de Dixan aussi bien que » l'autre. Vous serez peut-être sâché contre moi, quand » vous suèrez en escaladant le Taranta, le mont le plus » haut sans contredit de l'Abyssinie, & à cet égard digne de » l'attention des voyageurs. Mais vous devez considérer que

» toute votre fatigue sera bien plus que payée par la sécu» rité dont vous jouirez. Dobarwa appartient au Nayb, &

» je ne puis répondre des ordres qu'il a donnés à ses escla» ves : mais je commande dans Dixan, & j'y crains moins
» pour vous, quoique les habitans soient plus méchans que
» ceux de Dobarwa. J'ai écrit à mes Officiers, ils se con» duiront bien à votre égard. Vous êtes sort & robuste. Je
» crois donc que ce que j'ai de mieux à saire pour vous,
» c'est de vous envoyer par un chemin difficile, mais sans
» embûches ».

ACHMET renouvella ses ordres à Saloomé. Après quoi nous nous levâmes tous, & nous prononçames le Fedtah, la priere de paix. Quand cette cérémonie sut achevée, Achmet prit des mains d'un de ses esclaves une piece de moussseline étroite, qu'il mit lui-même autour de ma tête, à la maniere dont se coiffent les Mahométans les plus distingués de Dixan. Ensuite il prit congé de moi, en disant: a celui qui est votre ennemi est aussi le mien; vous rece
» vrez de mes nouvelles par Mahomet Gibberti ».

Dès ce moment finit une longue suite d'embarras & d'inquiétude, pour ne pas dire de dangers, plus désagréable pour moi que tout ce que j'avois jamais eu à souffrir, & dont le récit, quoique peut-être trop détaillé, ne donne pourtant qu'une imparsaite idée. Les malheureux habitans de cette partie du monde possedent le talent d'alarmer & de tourmenter au-delà de toute expression. L'esquisse que je viens d'en tracer ne peut sans doute qu'être très-utile aux voyageurs. Mais plus on les peint avec vérité, plus leurs portraits ressemblent à des caricatures.

LE 16 nous partîmes le soir de Laberhey. Après une heure de chemin, toujours en plaine, nous ne vîmes plus d'herbe, nous trouvâmes un terrein sec, solide & graveleux, & nous entrâmes dans une forêt d'acacias d'une étendue fort considérable. Il nous fallut alors commencer à monter un peu, laissant à notre gauche la haute montagne de Gedem, qui forme la baye d'Arkéeko, & à notre droite ces autres monts qui bornent la plaine à l'occident. Nous campâmes cette nuit-là sur une éminence qu'on appelle Shillokeeb, où il n'y a point d'eau, quoique les montagnes des environs soient par-tout remplies de ravins & de torrens prosonds & rapides formés par les pluies d'hiver.

Le 17 nous continuâmes notre route le long de la plaine & à travers des acacias. Ces arbres étoient alors en fleur: mais nous ny vîmes point de gomme. Nous avions marché jusqu'alors dre it au Sud. Nous nous tournâmes vers l'occident, & nous entrâmes dans un défilé si étroit, qu'il n'y a d'autre espace que le passage que s' st ouvert un torrent dans la saison des pluies, en se précipitant vers la mer.

Nous marchions donc dans le lit du torrent; & comme le fond en étoit sabloneux, nous ne pouvions désirer un meilleur chemin. La fraîcheur, qui s'y étoit conservée, l'avoit protégé contre les ardeurs du soleil, & y entretenoit une verdure agréable. Ses bords étoient couverts de racks, de caprièrs & de tamarins, & les fruits de ces derniers arbres, quoiqu'ils n'eussent pas encore achevé de croître, étoient beaucoup plus gros que tous ceux de la même espece que j'avois pu voir ailleurs.

Nous continuâmes à tourner en suivant le cours du ravin, au milieu de montagnes peu élevées, mais pierreuses, stériles & remplies de précipices affreux. A huit heures & demie du matin, le soleil commençant à être excessivement chaud, quoique nous sussions au mois de Novembre, nous simes halte à l'ombre des arbres. Nous rencontrâmes plusieurs troupes de Pasteurs Shihos, avec leurs semmes & Ieurs ensans. Ils descendent ainsi tous les ans des hautes montagnes d'Habesh, & conduisent leurs troupeaux dans les plaines voisines de la mer, pour prositer de l'herbe qui y croît en Octobre & en Novembre, après qu'ils ont consommé & épuisé les pâturages de l'autre côté des montagnes.

Les Shihos sont en général lâches. Malgré cela, l'habitude de se déplacer & de changer périodiquement de domicile, leur donne beaucoup de propensité à la rapine & à la violence. Aussi y a-t-il en Abyssinie un ancien proverbe, qui dit : « Mésiez-vous des hommes qui boivent de » deux eaux ». Ce qui prouve que ces tribus errantes de Pasteurs, qui cherchent continuellement de quoi nourrir leurs troupeaux, ont eu le même caractere dès la plus haute antiquité.

Les Shihos étoient autrefois très-nombreux: mais ainsi que les autres nations qui ont des rapports avec Masuah, ils ont beaucop souffert des ravages de la petite vérole. De tous les pasteurs qui vivent dans le voisinage de la mer Rouge, les Shihos sont ceux qui ont la couleur la plus soncée. Ils sont tous vêtus. Les semmes portent de longues chemises de coton, qui ont les manches sort larges, & qui

leur tombent jusqu'à la cheville du pied, & par-dessus elles mettent une ceinture de cuir. Les hommes ont des culotes de toile de coton, mais si courtes, qu'elles ne leur vont qu'à moitié cuisse, & ils se couvrent les épaules avec une peau de chevre. Ils n'ont ni tentes ni maisons, mais ils habitent tantôt des cavernes dans les montagnes, tantôt sous des arbres, ou dans de petites hutes, bâties en sorme de cône, avec une espece d'herbe assez semblable au roseau.

Les Shihos que nous rencontrâmés étoient au nombre de cinquante hommes, & une trentaine de femmes tout au plus; ce qui me sit d'abord penser que cette nation étoit monogame, chose qu'on m'assura depuis. Chaque homme portoit une lance dans sa main & un coutelas à sa ceinture. Ils avoient l'avantage du terrein, puisqu'ils descendoient tandis que nous montions. Malgré cela je m'apperçus que notre rencontre les inquietta, & ils paroissoient avoir des intentions si peu hostiles, que je suis certain que si nous les avions attaqués, ils auroient tous pris la fuite sans faire la moindre résistance. Embarrassés à la vériré d'une grande quantité de chevres & d'autre bétail, ils ne pouvoient être disposés à combattre. Je saluai celui qui paroissoit leur chef, & je lui demandai s'il vouloit me vendre un chevreau. Il me rendit mon salut : mais il se borna à cela, soit qu'il n'entendît pas l'arabe, soit qu'il voulût éviter de converser avec moi. Cependant ceux de nos gens qui marchoient derriere, & dont la couleur approchoit plus que la nôtre de celle des Shihos, leur acheterent un chevreau estropié, qu'ils payerent, avec un peu d'antimoine, quatre grosses aiguilles, & quelques grains de verre, ce qui, dirent-ils, étoit fort rcher. Plusieurs Shihos nous demanderent du pain, qu'ils appelloient kisserah; & comme ce mot est arabe, & qu'ils n'en ont pas d'autre pour exprimer du pain dans leur langue, cela me convainquit qu'ils étoient ichyophages, ainsi que l'histoire nous apprend qu'ont été de tout temps les Troglodites, voisins de la mer Rouge. Cela ne pouvoit pas en esse têtre autrement. Quand le commerce florissoit dans ces contrées, les gens riches pouvoient probablement saire venir du bled d'Arabie ou d'Abyssinie: mais dans leur pays même il est impossible d'en cultiver.

A deux heures après-midi nous nous remîmes en marche dans un chemin pierreux & inégal. A cinq heures nous plantâmes notre tente à Hamhammon, petit terrain situé sur le penchant d'une petite montagne verdoyante, & à quelques cent pas du lit du torrent. Depuis notre départ de Masuah, nous avions eu très-beau temps: mais cet aprèsmidi nous sûmes menacés de la pluie. Toutes les hautes montagnes étoient entiérement cachées & les vallées élevées restoient en partie couvertes de nuages. Les éclairs étoient fréquents & bleuâtres, & de longs éclats de tonnerre se saisoient entendre loin de nous. C'étoit enfin le premier orage que nous avions vu depuis que nous avions mis le pied en Abyssinie.

La riviere dont nous avions suivi les bords n'avoit aucune espece de courant. Mais tout-à-coup nous entendîmes dans les montagnes au dessus de nous un bruit bien plus terrible que le bruit de la foudre. Soudain nos guides coururent vers notre bagage qu'ils transporterent sur le sommer du mont; & à peine eurent-ils achevé, que nous vîmes les eaux ayant plus de cinq pieds de haut se précipiter avec une extrême rapidité, & remplir tout le lit de la riviere. Elles étoient chargées d'une espece de terre qui leur donnoit une couleur très-rouge, & elles déborderent bientôt, mais sans atteindre pourtant jusqu'à notre tente.

Une antelope surprise par la rapidité du torrent & sans doute blessée, vint se résugier dans l'endroit où nous érions. Aussi tôt nos gens environnerent cette innocente compagne d'infortune, & la tuerent sans peine comme sans pitié. Ils ne gagnerent pas beaucoup à cela. L'antelope étoit maigre, & d'un goût musqué, qui la rendoit bien plus mauvaise que le chevreau que nous avions acheté des Shihos. Le torrent diminua bientôt considérablement, mais il y eut pourtant de l'eau courante jusqu'au lendemain matin.

ENTRE Hamhammon & Shillokeeb nous vîmes pour la premiere fois de la fiente d'éléphant, dans laquelle étoient mêlés beaucoup de morceaux de branchages non digérés. Nous apperçûmes aussi des traces de ces animaux. En quelques endroits les arbres étoient presque déracinés; en d'autres ils étoient brisés par le milieu, & des branches à moitié mangées restoient éparses sur la terre.

HAMHAMMON est une petite montagne de pierre noire presque calcinée par le soleil. Elle sert de borne au district qui s'étend jusqu'à Taranta, qu'habitent les Shihos, & qui est désigné sous le nom d'Hadassa. Hamhammon appartient aux Hazortas.

CETTE nation des Hazortas, quoique moins nombreuse que celle des Shihos ses voisins, vit continuellement en mésintelligence avec le Nayb, qui jusqu'à présent n'a remporté aucun avantage sur eux. Les Hazortas ont la peau de la couleur du cuivre neus. Ils sont plus petits de taille que les Shihos, & très-agiles; ils ne vivent que de laitage, & ne tuent jamais de bétail. Leur langue n'a point de mot original pour exprimer du pain, par la même raison sans doute qui sait que celle des Shihos en manque. Tantôt ils habitent des cavernes, tantôt des cabanes couvertes d'une peau de bœus, & semblables à des cages où deux personnes tout au plus peuvent se tenir. Les semmes de la classe la plus distinguée portent des bracelets de cuivre au haut de leurs bras, des grains de verroterie à leurs cheveux, & une peau préparée sur leurs épaules.

Les nuits sont très-froides, même en été, aux environs d'Hamhammon; ce qui ne permet pas aux habitans d'aller nuds comme dans les autres endroits de la même côte. Cependant les enfans des Shihos n'avoient aucune espece de vêtement la premiere sois que nous les rencontrâmes.

Le 18 à cinq heures & demie du matin nous nous remîmes en marche, & nous traversâmes une plaine, où nous trouvâmes pendant quelque temps des acacias en si grande quantité, que nous eûmes le visage & les mains tout déchirés par leurs branches épineuses. Nous reprîmes alors notre chemin dans le lit du torrent déjà sec, mais dont le sond en cet endroit étoit rempli de pierres que la pluie de la veille avoit rendu sort glissantes.

Tome III.

A sept heures & demie nous vinmes à l'entrée d'une vallée sort étroite, au milieu de laquelle étoit un ruisseau très-rapide qui couroit sur un joli lit de cailloux. Il nous causa un plaisir inexprimable, parce que c'étoit la premiere eau bien claire que nous eussions vue depuis que nous avions quitté la Syrie. Elle étoit excellente. L'ombre des tamarins, la fraicheur de l'air, l'agréable verdure, nous invitoit à faire halte dans cet endroit délicieux, quoique d'un autre côté ce ne sût peut-être pas trop conforme aux regles de la prudence, car nous vîmes plusieurs familles d'Hazortas qui avoient leurs hutes le long du ruisseau, & dont les troupeaux broutoient les branches des arbres & des arbusses, sans paroître se soucier de paître l'herbe qu'ils souloient sous leurs pieds.

Le caprier vient en cet endroit aussi grand que l'ormeau en Angleterre. Sa fleur est blanche, & ses fruits, quoiqu'ils ne sussent pas encore mûrs quand nous les vîmes, étoient au moins de la grosseur d'un abricot.

Je pris mon fusil, & je m'écartai un peu de ma troupe pour aller me baigner dans un petit étang. Mais aucun sauvage ne sortit de sa cabane, ni ne parut faire plus d'attention à moi que si j'avois demeuré toute ma vie parmi eux, quoiqu'assurément je dusse être l'objet le plus extraordinaire qui eût jamais frappé leurs regards. Je conclus de cette incuriosité que c'étoit un peuple stupide.

A deux heures nous partîmes, & nous traversâmes un bois de grands arbres. Nous suivions toujours le bord du ruisse au : mais à trois heures & demie nous le perdîmes. Une heure après nous arrivâmes dans un lieu nommé Sadoon, & nous plantâmes notre tente à côté d'un autre ruisseau aussi limpide, aussi bien ombragé, aussi joli que le premier. Le soleil avoit été très-chaud toute la journée: malgré cela la nuit su excessivement froide. Nous commençames à trouver le voisinage de l'eau un peu moins agréable. Environnés de montagnes froides, noires, stériles & remplies de pierres détachées, nous ne pouvions, en levant les yeux, contempler que leurs sommets & le cies qui les recouvroit.

Nous abandonnâmes Sadoon le 19 à six heures & demie du matin, & nous continuâmes à tournoyer en remontant le long du lit d'une riviere, bordée de chaque côté de racks & de sy comores d'une belle hauteur. Je les crus d'abord aussi beaux qu'aucun autre arbre que j'eusse vu de ma vie; mais en les mesurant, je trouvai que les plus gros n'avoient pas sept pieds & demi de diametre; ce qui est peu de chose en comparaison des arbres qu'ont vus quelques voyageurs; & j'en sus d'autant plus surpris, que tout sembloit en cet endroit savoriser la végétation.

Après avoir marché deux heures, nous campâmes à Tubbo: là les montagnes étoient très-élevées, à pic, & rem. plies de précipices. Malgré cela, Tubbo nous parut la plus agréable station que nous eussions eneore vue, parce que les arbres y étoient bien garnis de seuilles, & nous donnoient une ombre épaisse & délicieuse. Ces arbres de différente espece étoient en grand nombre, & plantés de ma-

niere qu'il sembloit que la nature les avoit disposés pour servir de retraite aux voyageurs. Chaque branche étoit couverte d'oiseaux parés de mille couleurs, mais muets. D'autres oiseaux d'un plumage moins brillant fixoient encore plus notre attention par l'harmonie de leur chant, particulier à l'Afrique, & aussi disférent de celui de nos linots & de nos chardonnerets que la langue anglaise l'est de la langue abyssinienne. Cependant, après avoir écouté avec beaucoup d'attention l'alouette de Masuah, j'ai reconnu qu'elle avoit précisément le même chant que l'alouette d'Angleterre. Il est bon de remarquer que les oiseaux de Tubbo, dont le plumage flattoit le plus nos yeux, étoient de l'espece des geais & des piverts. La nature, en les parant, sembloit les avoir désignés comme les enfans de l'impertinence & de l'orgueil, & non pour être le charme de la solitude & de la méditation.

Le seuillage épais des grands arbres de Tubbo est probablement ce qui engage les Hazortas à se fixer dans ce canton. Ils coupent les branches qui sont à leur portée, de sorte que dans les temps de sécheresse, ils dépouillent bientôt tous les arbres; après quoi ils conduisent leurs troupeaux dans les endroits où il reste quelque pâturage.

PARMI les arbres de Tubbo, il y a beaucoup de sycomorres qui portent une immense quantité de sigues: mais comme les sauvages habitans du pays ignorent l'art de greffer les arbres, les fruits ne leur servent de rien. S'ils connoissoient cei art, ils pourroient se faire une ressource très-utile de ces sigues, dans un pays dépourvu de presque toutes les choses nécessaires à la vie. A trois heures nous partîmes de Tubbo, contents de nous éloigner du voisinage des Hazortas. A quatre heures nous nous arrêtâmes pour passer la nuit à Lila, vallée étroite & remplie d'arbres & de halliers qu'arrose un joli ruisseau. Toutes les eaux, qu'on trouve entre la mer & le mont Taranta, ny coulent qu'après le mois d'octobre. Quand les pluies d'été cessent en Abyssinie, elles prennent leur cours du côté de l'Orient. Mais en tout autre temps il n'y a point d'eau courante. Il n'y reste que de grands étangs, dont la prosondeur & l'ombre des montagnes & des arbres empêchent en partie l'eau de s'évaporer, & qui sont remplis de nouveau lorsque la saison des pluies revient.

DEPUIS notre départ d'Arkéeko nous avions toujours monté, mais graduellement & d'une maniere presqu'insensible. Le 20 à six heures du matin nous nous remîmes en route, & à sept heures nous commençames à gagner les hauteurs qui servent de base au mont Taranta. Le chemin étoit bordé de chaque côté de nabeas d'une grande beauté, & de sycomorres dépouillés de leurs seuilles & même de leurs branches.

Tout le pays étoit entiérement privé d'ombrage, parce que la hache des barbares Hazortas dégrade sans cesse les beaux arbres qui y croissent. Nous vîmes ce jour-là beaucoup de gibier. De grands troupeaux d'antelopes paissoient de tous côtés, & des perdrix d'une petite espece couvroient les arbres; mais ni les unes ni les autres ne sembloient nous regarder comme leurs ennemis. Elles se contentoient de nous considérer pendant que nous passions au milieu d'elles.

Toutesois comme nous étions sur les confins du Tigré, ou plutôt dans le territoire du Baharnagash?, & que les Hazortas étoient en mouvement de tous côtés pour gagner le rivage de la mer, & s'éloigner de l'Abyssinie où nous allions, un ami de leur tribu, qui s'étoit joint à nous, sachant combien il falloit avoir peu de consiance en ses compatriotes lorsqu'ils changent de résidence, nous conseilla de ne pas tirer des coups de sus li donner aucun indice qui pût saire connoître où nous étions, jusqu'à ce que nous sussions sur le mont Taranta, au pied duquel nous arrivâmes à neuf heures du matin.

A deux heures & demie après midi nous commençames à grimper la montagne. Le chemin étoit fort mauvais, si toutefois on peut donner le nom de chemin à une montée perpendiculaire, remplie de grands trous & de précipices creusés par la chûte des torrens, ou barrée par d'énormes fragmens de rocher, que ces mêmes torrens y avoient entraînés. Il étoit déjà fort difficile à un homme d'y passer, en ne portant que son havresac & ses armes, & il sembloit de toute impossibilité d'y charrier notre bagage & nos instrumens. Nous pouvions bien à la vérité laisser tomber notre tente sans risque: mais il n'en étoit pas de même du télescope, de la montre-marine, du quart de cercle.

Il m'avoit fallu jusqu'alors, pour porter mon quart de cercle, huit hommes qui se relevoient alternativement quatre par quatre. Mais lorsqu'ils eurent fait quelques centaines de pas en montant le Taranta, ils ne purent aller plus avant. Ils proposerent divers expédiens tous également dan-

gereux, comme par exemple de traîner la caisse qui rensermoit l'instrument. Mais ensin comme j'étois le plus sort de la troupe, & en même-temps le plus intéressé à ce que mon quart de cercle ne sût point gâté, je pris avec moi un Maure qui nous avoit suivis, & nous portâmes ensemble la partie d'en-haut à environ quatre cens pas de distance, dans l'endroit où le chemin avoit paru le plus impraticable.

YASINE étoit le nom de ce Maure, qui m'avoit été recommandé par Metical Aga. J'en ai déjà dit quelque chose
dans mon premier volume (1): mais je serai obligé d'en parler
plus au long par la suite. Plein d'esprit & d'intelligence,
& d'un caractere serme & courageux, Yasine ne faisoit connoître les qualités qui le distinguoient qu'à l'heure du danger. Dans tout autre moment, il n'étoit remarquable que
par sa tranquillité, par son silence, & par l'attention continuelle avec laquelle il étudioit le koran.

Nous charriames donc la moitié du quart de cercle, en évitant avec soin de le heurter contre les grosses roches qui nous barroient; & au grand étonnement de tous nos compagnons nous déposames le double étui qui le contenoit bien au-delà de l'endroit le plus difficile de la montée. Yasine voulut ensuite que nous portassions encore un far-deau très-difficile, c'est-à-dire le pied du quart de cercle qui étoit de ser & dans un simple étui, moins pesant à la vérité, & moins dans le cas d'être faussé que le premier, mais qu'on avoit pourtant cru ne pouvoir être transporté

<sup>(1)</sup> A l'occasion du naustrage sur la mer Rouge.

sur le Taranta. Nous resusâmes alors le soible secours de ceux qui nous regardoient d'en-bas, & qui tout en s'excu-sant nous annonçoient qu'il nous arriveroit quelqu'accident, & nous plaçâmes heureusement notre derniere charge dix pas plus loin que la premiere.

Nous déclarant alors, sans crainte d'être contredits, les deux plus vaillans de la troupe, nous retournâmes vers nos compagnons avec les marques visibles des efforts que nous avions faits, car nos mains & nos genoux avoient été déchirés par les pointes des rochers, & étoient encore tout sanglans, & nos vêtemens étoient en pieces. Malgré cela nous ne sîmes pas le moindre reproche à nos camarades; nous commençâmes au contraire à charger tranquillement les deux télescopes & la montre-marine. Mais ils surent si fort humiliés de notre supériorité qu'ils mirent aussi-tôt la main à l'ouvrage, & tout le monde travailla alors avec tant de courage, qu'à deux heures après midi tous nos instrumens & notre bagage sut rendu à moitié chemin du sommet du Taranta,

Nous avions cinq ânes; dont deux appartenoient à Yasine. La plus grande partie de leur charge avoit été transportée sur nos têtes avec mes instrumens; & on proposa
comme une chose aisée, & que tout le monde pouvoit
faire, qu'un seul homme conduisit ces ânes qui n'avoient
plus rien à porter. Ils étoient jeunes, vigoureux, & les
courtes journées que nous avions faites dans la plaine ne
les avoient pas beaucoup fatigués. Aussi ils ne se trouverent
pas plutôt en liberté & poussés par un seul homme, qui
avec

avec un bâton vouloit leur faire grimper la montagne, qu'ils se mirent à braire, à ruer, à se mordre l'un l'autre, & à descendre tous ensemble la montagne au grand trot, de maniere que nous ne doutâmes pas qu'ils n'allassent du même train jusqu'à Tubbo, où étoient les hutes des Hazortas.

Tous ceux qui composoient notre petite caravane, & principalement les maîtres de ces ânes, eurent beaucoup de peine en les voyant s'ensuir. La joie que nous avions de passer le Taranta sut changée en tristesse par l'abandon du plus têtu de tous les animaux. Mais nos réslexions ne remédioient point au mal, & nous étions si fatigués, que nous ne pouvions guère redescendre la montagne. La seule chose dont nous étions capables, c'étoit de saire du pain & de préparer à souper, pour nous délasser de cette pénible journée.

CEPENDANT on fit partir un domestique de Yasine & trois autres Maures, à qui on donna un sussiler en quête des ânes, & on leur recommanda de saire seu, afin que nous pussions les entendre si les Hazortas les attaquoient. Mais heureusement les ânes s'étoient mis à brouter des buissons, qu'ils avoient rencontré à moitié chemin de Lila, & nos Maures les y trouverent encore un peu avant le coucher du soleil.

Les hyenes, qui étoient en grande quantité dans les bois, avoient sans doute été apperçues par les ânes, & les avoient obligés de se tapir tous cinq les uns contre les autres. Co Tome III.

fut aussi vraisemblablement de qui les rendit assez dociles pour se laisser reconduire sans saire le moindre écart. Cependant les hyenes continuerent à les suivre pas à pas, & leur nombre s'accrut tellement que les Maures, quoiqu'armés de lances, commencement à craindre pour eux, comme pour les animaux qu'ils conduisoient. Une hyene s'élança alors sur un des ânes, & l'entraîna fort loin, malgré les efforts du maître qui étoit un pauvre Maure, dont le bagage étoit encore au pied du Taranta. L'engagement seroit même devenu général entre les hyenes & les quatre Maures, si le domestique de Yasine n'avoit pas lâché un coup de sus la milieu de ces animaux voraces qu'il manqua, mais qu'il mit pourtant en suite.

CE coup nous causa un instant d'alarme; chacun de nous courut aux armes, prêt à en venir aux mains avec les Hazortas. Mais en réséchissant au peu de temps qu'il y avoit que nos quatre Maures étoient partis, à la distance où nous étions de Tubbo, & au peu d'éloignement de l'endroit d'où le coup venoit de se faire entendre, nous jugeâmes que nos gens n'avoient voulu que nous avertir qu'ils étoient près de nous. Malgré cela, ce ne sut guère qu'à minuit que nous sûmes joiats par nos compagnons à longues oreilles.

Nous étions si las ce soir-là que nous n'avions pas la force de planter nos tentes. D'ailleurs quand nous l'aurions pu, peut-être n'y auroit-il pas eu assez de terre sur les stancs stériles du Taranta pour y saire entrer un piquet. Mais nous étions environnés de cavernes qui avoient servi-

١

de maisons aux premiers habitans de ces contrées, & nous y passames la nuit dans un prosond repos.

Tout ce côté du mont Taranta étoit couvert d'une espece d'arbres que nous voyions pour la premiere sois, &c qui me parut très-curieux & d'une beauté extraordinaire. On le nomme Kol-quall (1). J'en ai vu depuis dans plusieurs cantons de l'Abyssinie, mais jamais d'aussi beaux que ceux du Taranta.

Le 21, à fix heures & demie du matin, après que j'eus exhorté mes compagnons à prendre courage, & que je leur eus promis une augmentation de gages & une gratification, nous entreprimes de grimper la seconde moitié de la montagne qui nous restoit encore à franchir. Mais au moment du départ, ayant vu que l'âne qui avoit été mordu par une hyene ne pouvoit porter sa charge, je proposai à tous mes compagnons de charrier chacun une partie des effets du pauvre Maure jusques à Dixan, où je promis de lui procurer un autre âne en état d'achever le voyage.

CETTE proposition sit grand plaisir à tous les Mahométans de la troupe. Yasine jura que ma conduite étoit un reproche pour eux, parce que, quoique chrétien, je leur avois donné un exemple de charité digne d'attirer la bénédiction du ciel sur notre voyage, mais qui auroit du d'abord venir d'eux. Après beaucoup de témoignages de reconnoissance, on convint que je sournirois un tiers du

<sup>(1)</sup> Voyez dans l'Appendice l'article du Kol-quall.

prix de l'âne qu'on achereroit; que celui qui étoit estropié passeroit dans le marché pour ce qu'il pourroit, & que les Maures paieroient le reste.

La chose ainsi arrangée, j'en apperçus bientôt l'heureux esser. Mes bagages surent charriés avec plus de promptitude que la veille. Le sommet de la montagne étoit plus roide, plus escarpé, plus glissant & chargé de plus d'arbres que la partie que nous avions déjà escaladée; mais il y avoit dans le chemin moins de grosses pierres & moins de trous. Cependant nous faissons à chaque instant des chûtes qui nous brisoient les genoux & les mains, & nous avions le visage déchiré par les branchages épineux des buissons. Aussi me rappellai-je souvent qu'Achmet m'avoit dit à mon départ que je le maudirois d'abord, à cause du mauvais chemin du Taranta : mais qu'ensuite je lui rendrois grace de la sécurité dont j'y jouirois.

Le milieu de la montagne est moins garni d'arbres que les deux extrémités. Ceux qu'on y trouve, sont, en grande partie, des oliviers sauvages qui ne portent point de fruit. Mais il y a au sommet beaucoup de cedres de dissérente espece, & entr'autres de ceux qui portent des fruits (1).

Nous arrivâmes enfin au haut du Taranta où nous trouvâmes le grand village de Halai, le premier que nous euffons vu depuis notre départ de Masuah. Ce village est principalement habité par des esclaves & des bergers, qui gardent les troupeaux des gens riches de Dixan.

<sup>(1)</sup> Cet arbre s'appelle dans la langue du pays Arge.

Les habitans de Halai ne sont point noirs, mais d'une couleur soncée & tirant sur le jaune. Ils vont la tête nue, mais ils portent aux pieds des sandales, une peau de chevre sur leurs épaules, & une toile de coton autour des reins. Leurs cheveux sont courts & frisés, & ressemblent à ceux des negres de la partie occidentale de l'Afrique; ce qui est un esset de l'art, non un don de la nature; car chaque homme roule ses cheveux en boucles autour d'un petit bâton, jusqu'à ce qu'ils aient pris le pli à sa fantaisse (1). Les hommes sont toujours armés de deux lances, d'un grand bouclier de peau de bœuf, & d'un grand coutelas, dont la lame a environ seize pouces de long & trois pouces de large, mais se termine en pointe. Ils portent ce coutelas du côté droit, & ils l'attachent à une ceinture de toile de coton, qui leur sait au moins six sois le tour du corps.

. Toute espece de bétail abonde à Halai. Les bœuss & les vaches y sont d'une extrême beauté, sur-tout ces dernieres. Elles sont pour la plupart blanches, & d'un poil qui ressemble à de la soie. Leur fanon leur tombe jusqu'au genou. Leur tête est admirablement bien faite; leur pied est remarquable par la finesse, & leurs cornes bien tournées sont aussi longues que celles de nos vaches de Lincoln. Les moutons sont d'une très-grande espece, mais tous noirs. Je n'en ai jamais vu d'une autre couleur dans la province de Tigré. Leur tête est sort grosse, & leurs

<sup>(1)</sup> Je crois que c'est ce même outil dont les anciens se servoient, & qu'a censuré le prophète, outil, que nos versions de l'Ecriture rendent mal-à-propos par épingle à friser. Isa. ch. 3, v. 22.

oreilles extrêmement petites. Ils n'ont point de laine, mais du poil, ainsi que tous les autres moutons qu'on trouve entre les tropiques; & ce poil est remarquable par son lustre & par sa douceur, & ne se hérisse point comme celui des moutons du Beja & du Sennaar. Ils ne sont pourtant pas aussi gras, ni ils n'ont la chair d'un goût aussi délicat que les moutons des climats plus chauds. Les chevres de Halai sont aussi d'une fort grande taille, & ont le poil court & sin.

It y a sur le sommet du mont Taranta une plaine, où l'on avoit semé plusieurs champs de bleds qui étoient déjà prêts à être coupés, quoique ce ne sût pas encore ailleurs le temps de la moisson. Le grain en est bon & d'une belle couleur, mais moins gros que celui qu'on recueille en Egypte. Les épis ne croissent pourtant pas très-épais, & ils n'ont ordinairement guère que quatorze pouces de hauteur. L'eau qu'on boit sur le Taranta est fort mauvaise, parce qu'il n'y en a d'autre que celle que la pluie laisse dans les trous des rochers & dans quelques citernes.

Excédés de fatigue, nous plantâmes notre tente sur le sommet de la montagne. La nuit étoit très-froide, ou du moins elle nous parut l'être, à nous dont les pores étoient encore ouverts par l'excessive chaleur que nous avions eue à Masuah. A midi le thermometre monta à 61°, & à six heures du soir à 59°. Le barometre étoit en même temps à 18 pouces & demi mesure de France (1). La rosée com-

<sup>(1)</sup> Il faut se rappeller que les pouces françois ont une ligne de plus que les pouces angleis.

mença à tomber en abondance, & continua de même pendant plus d'une heure après le coucher du soleil, quoique le temps sût si clair qu'on distinguoit les moindres étoiles.

Je tirai ce soir-là un coup de susil à un aigle qui avoit environ six pieds dix pouces d'envergure; je le blessai légérement. Il avoit paru peu sarouche jusqu'à ce moment; mais alors il attaqua avec sureur les hommes & les animaux qui s'approcherent de lui; desorte que je sus obligé de le tuer à coups de bayonnettes. Son plumage étoit d'un blanc sale, excepté le haut de la tête & le dessus des ailes qu'il avoit d'un brun clair.

Le 22 à huit heures du matin nous quittâmes le sommet du Taranta, & nous commençames à descendre du côté de la province de Tigré. Le chemin étoit, après celui où nous avions passé la veille, plus raboteux qu'aucum autre que j'eusse jamais vu. Après avoir descendu le Taranta, nous gagnames une autre petite montagne, d'où nous pûmes contempler à notre aise la ville de Dixan.

Les cèdres que nous avions vus si grands, si beaux, sur le sommet & le côté occidental du mont Taranta, étoient tellement dégénérés du côté oriental, qu'ils avoient l'air d'arbustes rabougris. A dix heures trois quarts, nous plantâmes notre tente à côté d'un marais, mais l'eau, qui avoit croupi depuis plusieurs semaines, étoit fort mauvaise. Les habitans des environs étoient tous occupés de leur moisson. Les uns coupoient leur bled; les autres faisoient souler leurs épis par des vaches & des taureaux, asin d'en extraine le grain.

Ils ne gardent point la paille. Tantôt ils la brûlent, tantôt ils la laissent pourrir autour de l'aire.

Nous nous remîmes en route à trois heures dix minutes; nous descendîmes d'abord presqu'insensiblement, puis nous remontâmes par un chemin beaucoup plus commode que nous ne l'avions trouvé jusques-là; & après avoir marché environ une heure un quart, nous arrivâmes à Dixan. Dixan est la premiere ville qu'on rencontre en entrant en Abyssinie par le côté du mont Taranta, comme Halai est le premier village. Dixan est bâti sur le sommet d'une montagne, qui ressemble exactement à un pain de sucre, & qui est environnée d'une vallée prosonde, qui lui sert de tranchée. Le chemin contourne la montagne, & la spirale finit au milieu des maisons.

DIXAN, ainsi qu'un grand district qui en dépend & plussieurs villages, n'obéissoit autresois qu'au Baharnagash, & étoit une des plus sortes places de son gouvernement. Mais quand le Baharnagash trahit les intérêts de son maître dans la guerre des Turcs, & dans les guerres civiles qui suivirent l'établissement des Portugais sous le regne de Socinios, & que les Turcs, d'accord avec cet Officier, s'emparerent des ports de cette côte, la Cour d'Abyssinie serma les yeux sur les usurpations du Gouverneur du Tigré, & peu-à-peu celui-ci réunit à son autorité celle du Baharnagash.

FIERE de sa force, la ville de Dixan osa se déclarer indépendante; & comme elle étoit, en grande partie, peuplée de Mahométans, elle sut souteaux en secret par le Nayb. Mais Mais sous le regne de Yasous II, Michaël Suhul l'assiégea avec une armée nombreuse. Dixan, ainsi que la plupart des villes situées sur des montagnes, n'avoit d'autre eau que celle qui étoit dans la vallée. Michaël établit son camp sur les bords de cette vallée, & entourant la montagne de ses troupes, il sit garder avec soin toutes les sources & les citernes des environs.

IL envoya alors à Dixan un nain pour sommer les habitans de se rendre dans deux heures. Mais ils étoient animés par les secours qu'ils attendoient du Nayb, & ils abhorroient Michaël au-delà de toute expression; de sorte qu'ils firent fouetter le malheureux nain & l'accablerent d'outrages. Michaël feignit de ne pas être très-sensible à cet affront. Il n'envoya plus faire de sommations à Dixan: mais il renforca les postes qui gardoient les eaux, & il donna ordre qu'on les visitat continuellement. Cependant les assiégés firent quelques attaques. Ils firent rouler de très-groffes pierres du haut de la montagne, mais cela ne fit aucun mal aux assiégeans; le troisième jour on sit une sortie. Une citerne sut emportée & quelques habitans étancherent leur soif: mais bientôt plusieurs d'entr'eux furent tués sur la place & les autres repoussés dans la ville. Ils offrirent alors à capituler; mais Michaël leur fit répondre qu'il attendoit le Nayb. La soif avoit déjà fait mourir sept cents personnes, lorsqu'ensin douze des principaux habitans furent livrés à Michaël & pendus auprès des citernes. La ville se rendit à discrétion, & le glaive acheva ceux que la soif avoit épargnés.

MICHAEL afferma alors Dixan au Nayb, qui le repeupla.

Tome III.

N

Il y a haute & basse ville, & elles sont séparées par un espace considérable. Dans la ville basse sont les chrétiens, ou du moins ceux qui se disent tels; & dans l'autre on trouve les partisans du Nayb, lesquels ont sur leur sommet un puits, qui donne sort peu d'eau. Saloomé, qui nous avoit servi de guide, étoit sils de celui qui commandoit pour le Nayb. Les Maures établis dans la basse-ville, obéissoient à Achmet, & le Ches chrétien ne reconnoissoit que Janni, ce même Grec résident à Adowa, & chargé de toutes les douanes du Tigré, ainsi que de celles de Dixan.

Notre bagage avoit passé la tranchée & étoit déjà arrivé au bout de la basse-ville, & Saloomé nous conduisit plus loin, sous prétexte d'éviter promptement la chaleur, mais dans le fait pour nous jouer un tour, quand le domestique de Jannime dit en grec de ne pas aller plus loin. Aussi-tôt je me retournai & je marchai du côté d'une maison devant laquelle je m'assis sur une pierre, avec mon sus la samain. Notre bagage suivit bientôt mes pas, & nous le sîmes entrer dans une espece de cour entourée d'une assez bonne muraille en pierre.

HAGI ABD-EL CADER, ami d'Achmet, ne tarda pas à venir m'inviter de me rendre dans sa maison. Il me sit part en même tems de ce qu'Achmet lui avoit recommandé à mon égard, & il me présenta un chevreau, du beurre & du miel. Je m'excusai sur ce que je ne pouvois pas quitter la maison du Chrétien chez lequel j'étois descendu, & qui étoit ami de Janni. Mais je recommandai à ses soins un de mes compagnons de voyage, Yasine, qui m'avoit déjà donné plusieurs preuves d'un attachement véritable. Un quart d'heure après, Saloomé

parut accompagné d'une vingtaine d'hommes, & nous réclama au nom du Nayb comme ses hôtes, demandant en même tems l'argent que nous lui devions pour nous avoir servi de guide & pour nos droits d'entrée. En moins d'un instant il se rassembla autour de la maison d'Hagi Abd-el-Cader, plus de cent hommes armés de lances & de boucliers, & nous nous attendîmes à un engagement du genre le plus sérieux. Mais Abd el-Cader, tenant un léger bâton à la main, s'avança vers Saloomé, le tança vivement, leva même deux sois son bâton sur sa tête, comme s'il avoit voulu le frapper, & lui dit que s'il avoit quelque chose à demander, il n'avoit qu'à revenir le soir. Aussi-tôt toute la troupe se dispersa, & nous laissa en paix.

Le soir, tout sur arrangé à l'amiable avec Saloomé. Il sut prouvé que je lui avois promis treize pieces de toile de coton bleu, & que cette toile avoit été livrée de son consentement à Achmet. Mais quoiqu'il ne méritât rien de plus, puisqu'il montroit de si mauvaises intentions à mon égard, je lui donnai pourtant encore trois pieces de toile, par rapport à Achmet & à notre ami Abd-el-Cader.

Il en est, je crois, de Dixan, comme de toutes les autres villes frontieres, c'est que les plus mauvais sujets des deux Etats contigus s'y rendent. La ville est, ainsi que je l'ai déjà dit, habitée par des Maures & des Chrétiens, & elle est assez bien peuplée, quoique l'on n'y fasse qu'un commerce fort extraordinaire, celui de vendre des ensans. Les Chrétiens y conduisent ceux qu'ils ont dérobés en Abyssinie, comme dans un endroit sûr; & les Maures les reçoivent & vont les

vendre à Masuah, d'où on les sait passer dans l'Arabie & dans l'Inde. Les prêtres de la province de Tigré, & principalement ceux du voisinage de la montagne de Damo, sont tous cet insâme trasic. Michaël l'a même permis à plusieurs d'entr'eux, à condition qu'ils lui donneroient une certaine quantité de susils par chaque douzaine d'esclaves exportés.

RIEN ne peut mieux faire connoître la maniere dont se fait ce commerce qu'une affaire qui eut lieu pendant que j'étois en Abyssinie, & que le Ras Michael me raconta luimême.

DEUX prêtres du Tigré, dont j'ai oublié le nom, & qui demeuroient près du roc Damo, vivoient en intimes amis. Le plus jeune se maria & eut deux fils. L'autre n'avoit point d'enfans; & un jour il reprocha vivement au premier de garder ses fils chez lui dans l'oisiveté, au lieu de leur donner un état dans lequel ils pussent gagner leur vie. Le pere s'excusa sur sa pauvreté & sur ce qu'il n'avoit point de parens pour l'assister. Mais son ami lui offrit soudain de placer l'ainé de ses fils, âgé d'une dixaine d'années, chez un de ses parens qui n'avoit point d'enfans, & qui ne lui laisseroit manquer de rien. La proposition sur acceptée avec reconnoissance; & le pere confia son fils à son ami, qui le mena soudain à Dixan, & l'y vendit. A son retour, il sit au pere un récit magnifique de l'accueil qu'avoit reçu l'enfant & de ses espérances, & il lui donna une piece de toile de coton, comme un présent du patron de son fils.

LE plus jeune des enfans, qui avoit huit ans, entendant

parler de la fortune de son frere, demanda avec tant d'instance à aller le voir, que ses parens y consentirent. Mais le vieux prêtre eut quelque scrupule. Il dit qu'il ne pouvoit se charger d'un enfant si jeune qu'à condition que la mere l'accompagneroit. Les choses s'arrangerent à son gré, & il alla vendre à Dixan la semme & le second fils de son ami.

Puis retournant vers cet ami, il lui dit que sa semme vouloit passer quelque tems avec le patron de son sils aîné, & qu'elle le prioit d'aller la chercher un certain jour qu'il lui indiqua. A l'époque sixée, les deux amis partirent ensemble pour aller joindre l'heureuse famille; & quand ils arriverent à Dixan, il se trouva que le vieux prêtre avoit déjà vendu le jeune à un autre Maure que celui qui avoit acheté le reste de la famille. Il devoit recevoir des deux Maures quarante pieces de toile de coton, c'est-à-dire dix livres sterling, pour prix du mari, de la semme & des ensans.

L'ENVIE de ne pas payer cette somme, peut-être aussi le ressentiment de la famille trompée, & la justice qu'il y avoit à trahir un traître, sirent songer aux deux Marchands Maures qu'ils pouvoient, sans courir aucun risque, emmener le vieux prêtre avec les autres. Mais comme il étoit venu à Dixan sous la sauve-garde de la soi publique, pour un commerce dont le maintien intéressoit toute la ville, ils ne voulurent rien tenter contre lui pendant qu'il étoit dans leurs murs. Ils seignirent donc de se repentir de leur marché & de croire qu'ils pourroient être arrêtés en saisant sortir leurs esclaves de la ville, à moins qu'il ne voulût les accompagner jusqu'à une certaine distance; & ils lui promirent, s'il y

consentoit, de lui donner deux pieces de toile par dessus le marché.

En pareil cas, le départ a toujours lieu pendant la nuit. Tout le monde dormoit donc à Dixan, quand le vendeur, les acheteurs & leurs esclaves sortirent de la ville; & si-tôt qu'ils surent au pied de la montagne qui borde le désert, le vieux prêtre sut saissi par le reste de la troupe, qui le jetta à terre & le garrota. La semme demanda à lui arracher la barbe, asin qu'il pût paroître plus jeune, & la proposition étoit trop juste pour qu'on ne l'acceptât pas. La semme & les deux ensans surent vendus & conduits en Arabie: les deux prêtres ne surent pas d'une si prompte désaite, & je les vis à mon passage à Masuah dans la maison du Nayb; mais je ne connoissois pas alors leur histoire.

Le Nayb voulant à peu de frais se faire bien venir du Ras Michaël, lui rendit compte de cette aventure, & lui offrit de lui renvoyer les deux prêtres. Mais Michaël lui répondit que, comme il espéroit de le voir converti tôt ou tard au Christianisme, il lui conseilloit de les garder pour en saire ses Chapelains, à moins qu'il n'aimât mieux les envoyer en Arabie, où ils charieroient du bois & puiseroient de l'eau; que pour lui il ne s'en soucioit point, parce qu'il restoit à Damo assez de leurs camarades pour saire le commerce de Dixan & de Masuah.

LE Ras Michaël racontoit cette histoire au mariage de sa petite-sille, dans un moment où il étoit très-gai. Tout le monde en rit beaucoup, & quoiqu'il y eût alors dans l'appartement plus de 25 Prêtres, aucun d'eux ne songea à prendré la chose plus sérieusement que le reste de la compagnie. Nous pouvons juger par là combien peu est sondé ce qu'avancent les Ecrivains catholiques touchant le respect que le Gouvernement & les Grands d'Abyssinie ont pour les Prêtres.

Les Prêtres d'Axum & ceux du Monastere d'Abba Garima partagent l'infâme pratique de ceux de Damo, & sont protégés dans leur commerce par le Ras-Michaël, parce qu'ils sournissent des armes à seu à la province de Tigré, & qu'ils lui donnent par ce moyen une grande supériorité sur le reste de l'Abyssinie. Ce seul article des armes à seu coûte ordinairement cinq cents esclaves par an, dont trois cents sont payens, & ont été achetés dans les marchés de Gondar. Les deux cents autres sont des ensans Chrétiens enlevés par ruse à leurs parens. Mais quand les susils sont plus chers, il faut souvent quatre sois ce nombre d'esclaves. Le Nayb reçoit six patakas de droit par tête d'esclave.

DIXAN est par les 14°. 57'. 55" de latitude de nord, & par les 40°. 7'. 30" à l'est du méridien de Gréenwich.

De Dixan nous déouvrîmes une grande partie de la province de Tigré, remplie de montagnes escarpées. Nous n'avions pas encore vu beaucoup de champs de bled, excepté du côté du chemin du Taranta, & dans la petite plaine de Zarai, à environ quatre milles au sud-sud-ouest de Dixan.

## CHAPITRE IV.

Route de Dixan à Adowa, Capitale du Tigré.

Le 25 Novembre, à dix heures du matin, nous descendîmes la haute montagne sur le sommet de laquelle Dixan est bâti, & où l'on ne voit presque d'autres arbres que des Kol-qualls. Nous traversâmes un misérable village nommé Hadhadid, & à onze heures nous sîmes halte sous un daroo, le plus bel arbre de cette espece que j'aie vu en Abyssinie. Il avoit au moins sept pieds & demi de diametre, avec des branches à proportion, & il étoit isolé au bord d'une riviere, dont l'eau, quoique très-belle, n'avoit alors aucun courant. Cette riviere & le daroo, à l'ombre duquel nous nous reposâmes, servent de bornes au territoire que le Nayb tient à serme du Gouverneur du Tigré, & sont compris dans la province du Baharnagash, appellée Midré-Bahar.

HAGI ABDELCADER nous accompagna jusques-là, & Saloomé vint aussi, dans l'espoir de trouver l'occasion de nous jouer quelque nouveau tour. Mais les Officiers du Roi d'Abyssinie se trouvant sur leur terrein, commencerent à prendre un ton plus imposant & plus analogue à leur rang. Un d'entr'eux s'approcha de Saloomé, & faisant, avec son couteau, une marque sur le bord de la riviere, il lui dit que sa patience étoit à bout, & que si lui, ou toute autre personne attachée au Nayb, passoit cette marque, il lui garotteroit rotteroit les pieds & les mains, & le conduiroit dans un endroit où il le laisseroit en proie aux hyenes & aux lions. Saloomé ne repliqua rien. Lui & les siens s'en retournerent, & nous sûmes ensin délivrés des persécutions du Nayb. Il étoit trop évident, d'après les discours & les soins d'Achmet, que si nous avions pris le chemin de Dobarwa, comme le Nayb nous l'avoit conseillé, nos soussirances ne se seroient pas arrêtées là, & notre mort en eût été le vraiterme.

Nous passâmes la nuit sous le daroo, & je conserverai à jamais la mémoire de ce bel arbre, parce que je commençai à retrouver sous son ombrage la tranquillité que j'avois perdue depuis mon arrivée à Masuah. Notre caravane fut jointe par quelques Maures qui conduisoient une vingtaine d'ânes chargés de marchandises. Ils avoient aussi deax taureaux d'une petite espece (1), dont les Abyssiniens font des bêtes de somme. J'assemblai alors tous nos compagnons de voyage pour leur recommander le bon ordre, & pour les prier de nous quitter, s'ils ne vouloient pas m'obéir, quand je voudrois les faire camper, quand je les nommerois pour être de garde la nuit, & quand je fixerois les heures du départ. J'établis Yasine juge de toutes leurs contestations, & je les prévins que si Yasine avoit quelques disputes particulieres avec l'un d'entr'eux, ou s'ils n'étoient pas contents de ses décissons, je les jugerois moimême en dernier ressort. Tous consentirent à ce que je leur proposois, & me donnerent de grandes marques d'appro-

<sup>(1)</sup> Ces taureaux d'une petite espece s'appellent Ber en langage du pays.

Tome III.

bation. Puis nous prononçâmes tous ensemble le fedtah (1); & nous jurâmes de nous défendre l'un l'autre jusqu'au dernier soupir contre tous ceux qui nous attaqueroient, quelle que pût être leur religion.

Le 26 à sept heures du matin nous nous mîmes en route avec beaucoup d'ardeur & de joie. A un quart de mille de la riviere, nous traversâmes l'extrémité de la plaine de Zarai, dont j'ai déjà parlé. Quoique cette plaine n'ait guère que trois milles de long & un mille de large, c'étoit pourtant la plus grande que nous eussions vue depuis que nous avions passé le Taranta, dont le sommet étoit alors couvert de nuages noirs & épais, d'où il partoit des éclairs & des coups de tonnerre esfrayans. La plaine de Zarai avoit été à moitié semée de froment qu'on avoit déjà coupé, & le reste étoit couvert de mais qui ne paroissoit pas encoremûr.

A deux milles plus loin nous vimes le village d'Addicota, situé sur un rocher très-élevé, dont le côté qui nous faisoit face étoit aussi perpendiculaire qu'une muraille. C'est Addicota qui servit de resuge aux Jésuites, quand bannis du Tigré par Facilidas, ils se retirerent auprès du rébelle Jean Akay. Au-delà d'Addicota nous découvrimes une soule de petits villages de chaque côté du chemin, & tous placés sur des éminences. Darcotta & Embabuwhat étoient à notre droite, Azaria à notre gauche.

<sup>(1)</sup> La priere des voyageurs.

A onze heures & demie nous campâmes au pied d'une montagne, sur le sommet de laquelle est le village d'Hadawi qui ne contient pas plus de quatre vingt maisons, quoiqu'il soit la résidence actuelle du Baharnagash. Michael Suhul, Gouverneur du Tigré, s'étoit, comme je l'ai déjà dit, approprié tout ce qui lui avoit convenu des anciens domaines du Baharnagash. Il avoit vendu à celui-ci la moitié du petit district où il commandoit, & il affermoit le reste au Nayb, qui lui payoit un prix beaucoup plus considérable que tout autre n'auroit pu lui en donner. Le Nayb avoit cessé d'être soutenu par les forces maritimes des Turcs, & le Tigré ne craignoit plus de devenir la conquête des successeurs de Selim & de Soliman. Aussi Michaël, maître de resserrer à son gré les limites des Etats du tyran de Masuah, employoit le Baharnagash à le surveiller, à intercepter ses provisions en cas de révolte, & à le réduire par famine à l'obéissance.

Le Baharnagash me rendit visite dans ma tente. C'étoit le premier Abyssinien que j'eusse encore vu à cheval. Il étoit accompagné de sept cavaliers & d'une douzaine de gens de pied, tous mal armés & ayant l'air fort misérables. Le Baharnagash étoit un homme de petite taille & de couleur olivâtre, ou plutôt d'un brun soncé. Il avoit la tête rasée & couverte d'une espece de capuchon. Il portoit des culottes courtes. Ses jambes & ses pieds étoient nuds. Sa ceinture faisoit cinq ou six sois le tour de son corps, suivant l'usage du pays, & son coutelas y étoit attaché. Son manteau, rejetté négligemment sur ses épaules, étoit de toile de coton & mal propre. L'esprit de cet Officier sembloit assortia son extérieur. Il me demanda

à la vérité un peu maigre: mais il avoit seize paumes & dems de haut, & il sortoit du territoire de Dongola. Yasine, qui étoit habile cavalier, me donna pour palsrenier un de ses camarades Arabe, né dans les environs de Médine, & non moins habile que lui dans l'art de l'équitation. Nous donnâmes à mon cheval le nom heureux de Mirza; & certes je puis dire que j'acquis en cet animal un compagnon qui contribua beaucoup, non-seulement à mes plaisirs, mais à ma sécurité, & qui sut un des premiers moyens que j'eus d'attirer l'attention du Roi d'Abyssinie. J'avois porté de Jidda une bride, une selle & des étriers arabes; de sorte que j'étois aussi bien équipé qu'un écuyer puisse l'être.

LE 27, nous partîmes d'Hodawi, & nous continuâmes à descendre par un sentier fort étroit entre deux montagnes pierreuses. Puis nous grimpâmes sur une autre montagne bien plus élevée que celle-là, au sommet de laquelle est le grand village de Goumbubba, d'où nous contemplâmes à notre aise une vaste plaine couverte de dissérentes especes de grains. Ce pays produit du bled, de l'orge, du test, dù tocusso, du simsim (1), ainsi qu'un autre grain qui sert à saire de l'huile.

Nous vîmes en poursuivant notre route le village de Dergate à droite, & celui de Regricat à gauche; celui-ci est perché sur une montagne sort élevée. Nous plantâmes notre tente à un mille du village de Barranda, où nous sûmes joints par notre ami le Baharnagash, qui étoit encore si charmé de

<sup>(1)</sup> Le sesame ou bled de Turquie.

notre derniere entrevue, & du marché que nous avions fait ensemble, qu'il nous envoya en présent trois chevres, deux jarres d'hydromel, & un peu de farine de froment. Je l'invitai à venir dans ma tente, ce qu'il accepta aussi-tôt. Il étoit suivi par deux domessiques à pied, armés de lances & de boucliers. Pour lui il ne portoit point d'armes, mais en revanche il faisoit marcher devant lui deux tambours & deux trompettes sonnant la charge.

Le Baharnagash étoit un homme simple, mais d'un excellent caractere; ce qui est extrêmement rare parmi les gens en place dans ces contrées. Il me demanda si mon cheval me plaisoit, & il dit qu'il espéroit que je ne le monterois pas moi-même. Dieu m'en préserve, lui répondis-je; je le garderai seulement comme un objet de curiosité. Il loua ma prudence, en me faifant un long détail de tous les accidens qu'avoient occasionnés ou que pouvoient occasionner les chevaux. Cependant quelqu'un fit voir à ses gens ma selle, ma bride, mes étriers qu'ils trouverent bien, parce qu'ils avoient vu fouvent les harnois des Arabes du Sennaar, & on leur dit en outre que j'étois bien meilleur cavalier qu'aucun Abyssinien. Aussi-tôt ceux-ci le répéterent au Baharnagash, qui n'en fut nullement offensé, mais qui au contraire rit de bon cœur de la prétendue ignorance que j'avois montrée. Puis me prenant par la main, il me dit qu'il étoit véritablement pauvre, sans quoi il n'auroit certainement rien pris pour mon cheval. Il déploya alors un si bon naturel & tant de franchise, que je lui sis un nouveau présent plus considérable que le premier, & d'autant plus agréable pour lui qu'il étoit moins attendu. Les rafoirs, les couteaux, les briquets sont les articles de clincaillerie les plus précieux dans ces contrées.

Le Baharnagash étoit de si bonne humeur, qu'il ne voulut pas nous quitter que nous n'eussions bu ensemble presque toute la jarre d'hydromel. Il ne croyoit pourtant guère alors être sous la tente d'un homme qui deviendroit par la suite le principal acquéreur de ses chevaux. Je l'ai revu souvent à la Cour, & je lui ai rendu service tant auprès du Roi que du Ras Michael. Il possédoit une qualité dont je ne m'étois pas douté à la premiere vue, c'est qu'avec toute sa simplicité & sa boussonnerie, il étoit extrêmement brave. Le plus jeune de ses sils & lui moururent en combattant pour leur Roi à la bataille de Serbraxos.

A cinq heures du soir il tomba beaucoup de grêle. Il est très-commun d'entendre les gens qui parlent de la grêle en exagérer la grosseur; mais je puis dire avec vérité, qu'en voulant m'avancer pour en ramasser une de la grosseur d'une muscade, je reçus un coup d'une autre qui me tomba si rudement sur l'œil droit, qu'il ensla prodigieusement, & que je crus qu'elle m'avoit éborgné.

J'Avois si bien gagné le cœur du Baharnagash, qu'il ne voulut pas me laisser partir le jour suivant. Nous étions sur les frontieres de son gouvernement. Il avoit donné ordre qu'on préparât une assez grande quantité de farine de froment, & il me l'envoya le soir avec un chevreau. D'ailleurs j'avois si bien pris la veille ma part de son hydromel, que j'en eus un mal de tête qui ne me permit presque pas de lever la tête de toute la journée.

CEPENDANT

CEPENDANT le 29 nous décampâmes de Barranda. A peine avions-nous fait un mille, que nous fûmes joints par une vingtaine de cavaliers armés. C'étoit encore une marque d'attention du Baharnagash, qui nous envoya cette garde pour nous accompagner dans la plaine, où font souvent des incursions les Shangallas, ces noirs enfans des anciens Cushites, dont le pays étoit à notre droite. Le soin de notre nouvel ami nous réveilla sur nos dangers. Nous examinâmes l'état de nos armes à seu, auxquelles nous n'avions pas pensé depuis notre départ de Dixan. Nous les nétoyâmes & nous les rechargeames.

Le chemin que nous suivimes d'abord ce jour-là étoit dans une vallée profonde. Une demi-heure après nous entrâmes dans un joli bois d'acacias en fleurs. Il y avoit aussi une autre espece d'arbres couverts de grandes fleurs blanches comme celles du caprier, & ayant la même odeur que le chevreseuil. En sortant de ce bois nous entrâmes dans la plaine, puis nous gagnâmes deux petites montagnes dont la montée étoit assez aisse, & sur le sommet de chacune desquelles il y avoit un rocher, où beaucoup d'hirondelles bleues & à queue fourchues avoient fait leur nid. Ces hirondelles, comme beaucoup d'autres oiseaux de passage, peut être même tous, couvent deux sois par an, & la Providence semble avoir voulu par là balancer les pertes que leur causent leurs émigrations. Les montagnes où nous écions alors sont, suivant quelques personnes, les limites du territoire du Baharnagash; mais, suivant d'autres, son gouvernement s'étend jusqu'à Balezat.

Nous entrâmes dans un bois fort clair, mais où il y avoit Tome III.

de l'avoine sauvage qui passoit pardessus nos tèces. La plaine est fort longue en cet endroit, elle t'étend du côté de l'occident jusqu'à Serawé, c'est à dire à environ douze milles, & dans sa direction du nord au midi elle va de Joumbubba à Balezat. Le sol énest excellent, & des plaines comme celles là sont fort rares en Abyssinie. Cependant elle roste dans un état presque sauvage, parce qu'il regne une animossé si innéterée entre les habitants des divers villages qui la bordent, qu'ils vont toujours labourer & semer les armés à la main, & qu'il est rare qu'aucun d'eux puisse saire sa récolte sans que ses voisins sai livrent bataille.

Avant d'entrer dans cette plaine nous vimes de loin un oiseau fort extraordinaire, que nous avions dejà vu le jour précédent depuis Hadawi, Il ressembloit à un coq-d'inde sauvage courant avec beaucoup de rapidité, & allant toujours en troupes nombreuses. En Amhara on l'appelle Erkoom (1); en Tigré Abba Gumba; & vers les frontieres du Sennaar, Tier el Naciba, ou l'oiseau de la destinée.

Nos guides rassemblerent notre troupe, & nous avertirent que la riviere que nous voyions devant nous, servoit de lieu de rendez-vous à la cavalerie des Serawès, & que plusieurs caravanes y avoient été surprises & massacrées. Les cavaliers Serawès sont les meilleurs de cette partie de l'Abyssinie, parce qu'ils ont tiré la race de leurs chevaux des environs du Sennaar, qui en outre seur sournissent continuellement des remontes. Malgré cela ils se comporterent

Voyez l'article de l'Erkoom dans l'Appendice.

très mal à la bataille de Limjour; & je ne me rappelle pas de les avoir jamais vus se distinguer ailleurs. A Serbraxos ils étoient à l'aile droite de l'armée royale, & la cavalerie du Foggora & les Gallas les battirent complettement.

En fortant du bois nous arrivâmes au bord de la riviere, qui ne formoit plus que divers étangs. Je montai là pour la premiere fois le cheval que j'avois acheté du Baharnagash, ce qui fit grand plaisir à tous mes compagnons, qui, à l'exception de Yasine & de mon nouveau palesrenier, n'avoient jamais vu de cavalier tirer un coup de susilen galopant. Yasine lui même ne composissoit pas les sussile à deux coups. Nous traversâmes la plaine avec toute la vitesse que nous permettoir notre convoi à longues oreilles; &t dès que nous enmes atteint les montagnes, bravant la cavalerie des Seravès, nous congédiâmes notre escorte, qui s'en retourna pleine d'admiration pour nos armes à seu, & nous assura que si le Baharnagash avoit vu ce jour-là manœuvrer mon cheval neir, il m'en auroit donné un encore meilleur.

Nous entrâmes dans une plaine fermée de tous côtés &c converte de bruyeres, d'avoine fauvage & de jonca très-hauts. Dans quellques endroits il y avointant de pierres & d'inégalités, qu'à peine pouvions nous y passer. Commo nous arriviens dans cette plaine, nous trouvânes à terre un agazan qu'un lion venoit de tuent L'agazan est un trèsbet animal de l'espece des cheures sarvagns, se quoique d'une couleur plus variée; seini, et i stablable à un autre que j'avois yu près de Capsa en Barbarie. Il étoit de la taille d'un âng, & pesoit, au moins de cent soixante

à cent soixante-dix livres. Son sang couloit encore, & probablement un coup de fusil que j'avois tiré avoit mis en fuite son vainqueur. Chacun de mes compagnons en coupa un grand morceau pour sa provision. Les Abyssiniens firent comme les autres, quoiqu'en général leur aversion pour les animaux qu'ils n'ont pas tués avec leurs couteaux soit telle, que quand ils relevent un oiseau tué d'un coup de fusil, ils n'osent le toucher que par l'extrémité des ailes. Ils ne pouvoient pourtant pas dire qu'ils eussent faim, car ils avoient mangé toute la journée. Mais l'usage du pays les autorisoir à ne point montrer de répugnance cette fois-ci : ils peuvent, disoient-ils, manger les animaux tués par le lion, mais nonceux qui sont tués par l'hyene, par le tigre, ou par quelqu'autre bête séroce. Je crois qu'il ne seroit pas aisé de montrer où ils ont pris cette doctrine: mais on peut remarquer que les Falashas admettent la même distinction en saveur des lions.

A midi nous traversames la riviere de Balezat, qui prend sa source à Ade-Shiho, dans le sud sud-ouest de la province du Tigré, qui servit jadis de limite au pays du Baharnagash (1), & qui après un cours tort borné se jette dans le sleuve Mareb, l'ancien Astusaspes. La riviere de Balezat étoit la premiere que nous enssions vu courante depuis que nous avions passé le mont Taranta. Tout ce pays est assez mai arrosé. Mais les eaux du Balezat sont claires, rapides, & paroissent remplies de poisson. Nous marchames quelque temps le long de ses bords, dans une étroite vallée, au bout

<sup>(1)</sup> La province du Baharnagash est défignée sous le nom de Midrè-Bahar.

de laquelle nous trouvâmes le Tomumbusso, montagne haute & en forme pyramidale, sur le sommet de laquelle est un couvent de Moines qui n'y résident pourtant pas, mais qui y viennent célébrer certaines sêtes pendant lesquelles ils hébergent tous ceux qui leur rendent visite. La montagne de Tomumbusso est de porphyre.

Nous campâmes sur le bord de la riviere, & nous sûmes obligés d'y demeurer toute la journée ainsi que le lendemain, par rapport à un péage dû par tous les passagers. Ce droit, quoiqu'on le préleve d'une maniere très-dure, s'appelle les Awides, c'est-à-dire les dons. On le trouve établi en divers endroits de l'Empire, & il fait partie des revenus du Roi. Les endroits où on leve le péage se nomment Ber, mot qui signifie le passage, & qu'on trouve souvent joint au nom des contrées d'Abyssinie, comme Dingleber, Sankraber, ainsi du reste.

On est obligé de payer cinq sois ces awides, en se rendant de Masuah à Adowa, d'abord à Sambar, puis à Dixan, à Darghat, au passage du Balezat, & ensin à Kella. Le petit village de Sabow, à deux milles au levant du Balezat, Zarrow, à la même distance au sud sud-est, & Noguet, autre village que nous avions devant nous, sont les endroits où résident les Receveurs de ces péages, qui les tiennent à serme du Gouverneur de la province, & qui partagent entr'eux les produits au prorata de la somme que chacun d'eux a avancée. Les awides ressemblent beaucoup au caphar établi dans le levant, mais on les perçoit d'une maniere encore plus oppressive & plus arbitraire. Il n'y a point de taris, point de

regle. Le fermier estime à sa fantaisse ce que les caravanes doivent payer. Quelques personnes ont été détenues des mois entiers; d'autres, dans les temps de trouble, ont été dépouillées de tout ce qu'elles avoient; & on court toujours ce risque-là si l'on sait la moindre résistance, parce qu'aussi tôt tous les villages des environs prennent les armes. On est alors non-seulement pillé, mais encore sort maltraité.

COMME j'étois demandé par le Roi, & que j'allois joindre le Ras Michael, dans le gouvernement de qui nous étions, j'affectai de me moquer des Receveurs qui parloient de me retenir, & je leur déclarai que je leur abandonnerois tout mon bagage avec plaisir, plutôt que d'exposer la vie du Roi par mon retard. Ils surent embarrassés de ce discours auquel ils étoient loin de s'attendre; & grace au ton sier que je pris, nous en sûmes quittes pour être détenus un jour, & pour payer cinq pieces de toile de coton bleu de Surate, valant trois quarts de pataka chaçune, & une piece de toile de coton blanc d'un pataka. Nos compagnons de voyage ne voulant pas rester derriere, s'arrangerent le mieux qu'ils purent, & nous reprîmes tous ensemble notre route.

Je sus étonné de voir dans le petit village de Zarrow plusieurs samilles aussi noires que des negres, mais qui n'avoient ni les chevoux laineux, ni le nez épaté. Je demandai s'ils descendoient de parens esclaves? mais on me répondit que non. Leur race & celle des habitans de Sebow ent eu le teint noir de temps immémorial, & les alliances croisées n'ont rien changé à leur couleur.

Le premier décembre nous partîmes de Balezat, & nous egrimpames sur une haute montagne où est le village de Noguet, que nous traversames une demi-heure après. Il y a auss sur le sommet de la montagne quelque terrein plane, di l'on avoit recueilli du seigle, qu'on fouloit sous les pieds des bœus pour en extraire le grain. Après avoir descendu cette montagne, nous en passames une autre très-escarpée, & nous allâmes planter nos tentes près d'une riviere qu'on nomme Mai-Kol-quall d'après beaucoup de Kol-qualls qui croissent sur ses bords. L'endroit où nous campions s'appelle le Kella, c'est-à-dire le Château, parce que les montagnes des deux côtés s'étendent fore loin, comme des murailles dans lesquelles il y a de distance en distance des ouvertures semblables à des embrasures de canons. La mon. tagne s'appelle aussi Damo. C'est l'ancienne prison des descondans mâles de la famille des Rois d'Abyssinie.

La riviere Kol-quall prend sa source dans les montagnes du Tigré, court presque droit au nord-ouest, & se jette dans le sleuve March. C'est à Kella que je vis pour la premiere sois des couvertures de maisons saites en sorme de cône; ce qui prouve certainement que les pluies du tropique sont graduellement plus abondances vers l'ouest.

A environ un demi-mille au-dessus de Kella est le village de Kaibara, entiérement peuplé de Mahoméians Gibbertis, c'est-à-dire d'Abyssiniens prosessant l'Islamisme. Kella est un Ber, un lieu de péage, & nous y sûmés retenus trois jours, à cause des demandes exorbitantes des fermiers, qui ne sirent que rire du ton d'impostance que nous prenions.

Ils répondirent à nos raisons par des raisons, à nos menaces par des menaces, mais non pas à nos civilités par des civilités pareilles. Ce qui augmentoit notre embarras, c'est qu'on ne vouloit point nous donner des provisions pour de l'argent, mais seulement nous en changer pour des marchandises. Il est pourtant vrai que nous avions été prévenus de ces inconvéniens. Aussi nous ouvrîmes boutique, en étendant à terre quelques pieces de toile, & aussi tôt nous sûmes entourés d'une soule de jeunes semmes qui venoient des villages dont les montagnes nous déroboient la vue. Ce pays est extrêmement peuplé, malgré le grand nombre de gens qui ont suivi Michael.

Les grains de verre & l'antimoine sont ordinairement les articles qui conviennent le mieux pour ces échanges: mais les grains de verre sont pourtant d'une spéculation hasardeuse. Quelquesois on perd tout, quelquesois on gagne plus qu'on ne devroit; cela dépend de la mode. Le caprice d'une beauté au teint d'ébene donne là le ton avec autant d'empire que la plus jolie blonde peut le donner en Angleterre.

Par malheur pour nous la personne chargée de nous pourvoir de grains de verre à Jidda n'avoit point été informée de la derniere mode d'Abyssinie; de sorte que nous avions eu une grande quantité de ces grains de la grosseur d'un pois, & ornés de sleurs rouges & vertes, & d'autres plus gros encore & en sorme ovale verts & jaunes. Mais les beautés du Tigré préseroient ceux qui étoient bleus de ciel, & pas plus gros que du plomb à tirer les oiseaux. Elles

Elles vouloient aussi d'autres grains de collier bleus, blancs, jaunes & applatis sur les côtés comme les grains d'ambre que portoient anciennement nos fermie res angloises. Toutes nus verroteries surent donc rejettées & décriées par une centaine de langues les mieux essilées que j'aie entendues de ma vie; & d'après la maniere dont elles en parloient, je crus que non-seulement elles vouloient nous empêcher de les vendre, mais les faire conssiquer.

Que quiconque voyage dans ces contrées n'oublie jamais, que ceux qui font route avec lui, quelle que soit la
médiocrité de leur état, méritent des attentions & de la bienveillance. Que personne ne s'enorgueillisse, au point de
croire qu'il n'aura jamais besoin des services de ses insérieurs. Trop de sécurité nuit, & beaucoup de gens ont péri
victimes des machinations & de la persidie de ceux qu'ils
dédaignoient le plus. Peu de voyageurs ont autant suivi les
caravanes que moi; & je ne me rappelle pas d'avoir vu un
seul compagnon de voyage, qui avant la route n'eût quelqu'occasion de rendre le bien pour le bien & le mal pour
le mal.

De tous ceux qui composoient notre troupe, aucune n'avoit de petits grains de verre bleu de ciel, & de gros grains jaunes, excepté le pauvre Maure, dont l'âne avoit été mordu par une hyene près de Lila, & dont le bagage seroit demeuré au pied du mont Taranta, si je n'avois pas eu l'attention de le faire porter par les autres bêtes de somme de la caravane jusqu'à Halai, où nous lui achetâmes un autre âne avec lequel il continua sa route. Ce Maure avoit

Tome III.

fenti en silence ce qu'il me devoit; & depuis ce moment il ne m'avoit pas dit un mot de plus qu'il n'en falloit pour me souhaiter le bon jour ou le bon soir. Mais à Kella voyant l'embarras où nous nous trouvions, il appella Yasine, & lui remit un gros paquet, contenant de précieux grains de verre à la mode, que Yasine déploya d'abord imprudemment, & qu'il nous sournit ensuite.

JE dis que Yasine déploya imprudemment les grains de verre à la mode, parce qu'aussi-tôt toutes les semmes qui nous entouroient firent un grand cri, & il s'ensuivit une querelle. Une vingtaine de mains saisirent une partie des grains, & se mirent à tirer chacune de son côté les cordes où ils étoient enfilés, comme si elles avoient voulu les piller. Cela ne plut nullement à nos gens, qui avoient totalement oublié les égards qu'ils devoient à leur sexe, depuis qu'ils leur avoient entendu dire avec dureté, qu'elles aimeroient mieux nous laisser mourir de faim, que de nous donner une poignée de farine pour les premiers grains de verre que nous leur avions montré, & qui n'étoient plus à la mode. Les fouets & les bâtons tomberent donc impitoyablement sur leurs mains, jusqu'à ce qu'elles lâchassent ce qu'elles tenoient. Les Abyssiniens témoins de cette rixe, parurent ne pas s'en soucier, & se mirent à rire de bon cœur sans songer à accommoder les deux partis. Je crois pourtant que la restitution n'eût pas été complette si Yasine, qui connoisseir bien le pays, n'avoit pas tiré un coup de fusil en l'air par-dessus la tête des semmes. A ce bruit hommes & semmes tomberent sur leur sace. Bientôt'après cellesci furent éconduites, & je ne crois pas qu'aucune d'elles:

conservat assez de force pour emporter un seul grain de verre. Nos gens replierent soudain la toile sur laquelle étoient toutes nos marchandises, & le marché finit pour quelque tems.

Pour moi, dès le commencement du combat, j'étois allé m'asseoir sous un arbre où j'étois demeuré tranquille spectateur. Quelques semmes surent tellement mises en désordre, qu'elles ne voulurent pas se rapprocher de nos marchandises. Les autres vinrent me prier de les saire étaler sur le tapis où j'étois assis, j'y consentis volontiers. Mais mes gens ayant appris à leurs dépens à devenir sages, ne montrerent plus qu'un peu de chaque chose à la sois; & cela occasionna encore des disputes, non moins bruyantes que celles de nos marchandes de poisson en Angleterre. Cependant nous achetâmes une assez grande quantité de miel, de beurre, de sarine & de citrouilles d'un goût excellent & égales aux melons.

Notre caravane ayant été suffisamment approvisionnée le premier & le second jour, on n'ouvrit point le lendemain un marché général. Il n'y eut que quelques aventurieres qui vinrent faire des échanges, encore traitâmes-nous avec elles plutôt par galanterie que par envie de gagner. Il y en avoit trois d'entr'elles distinguées par leur beauté & par leur volubilité, & dont l'entretien m'avoit singulièrement amusé. Je leur sis à chacune un petit cadeau de grains de verre, & je leur demandai combien de baisers elles vouloient me donner pour chaque grain. « Bon! répondirent- » elles toutes trois à la sois, nous ne vendons point les bais sers dans ce pays-ci, personne ne voudroit en acheter. Nous

» vous en donnerons pour rien autant que vous en voudrez ». Et il y avoit grande apparence qu'elles auroient parfaitement bien rempli le marché.

Les hommes sembloient n'avoir aucune espece de talent pour trassquer; aussi ne se mêlent-ils jamais de vendre ni d'acheter. Cependant nous sûmes surpris le lendemain de notre séjour à Kella, de voir les petits-maîtres du pays venir sous nos tentes avec un simple rang de petits grains de verre bleus attaché autour de leur jambe sale & noire un peu au-dessus de la cheville du pied, & ils sembloient aussi siers de cette parure, que si elle avoit été d'or ou de diamans.

Je sentis aisément que tant de pauvreté, jointe à tant d'orgueil & d'avarice, rendoit ces gens-là propres à être employés. L'une des jeunes beautés, qui m'avoit fait des offres de tendresse si franches, me présenta le lendemain son frere, en me priant de l'emmener à Gondar auprès du Ras Michael. & de lui donner à porter un de mes susils, avec lequel je ne doutois pas qu'il ne se fût ensui en chemin. Je lui répondis que cela étoit très-facile, mais qu'il falloit que j'eusse auparavant une preuve de sa sidélité. Qu'il devoit donc, sans en rien dire à personne, partir | pour se rendre à Adowa auprès de Janni, & lui remettre en mains propres la lettre que je lui confierois, & que s'il s'acquittoit bien de cette commission, je lui donnerois en récompense plus de grains de verre qu'elle n'avoit jamais espéré en posséder. Elle avoua que ma parole méritoit plus de consiance que la sienne & celle de son frere; & après avoit vu

les grains de verre que je leur destinois, ils convinrent ensemble de me les laisser en dépôt jusqu'au retour du jeune
homme. Toutesois pour ne pas le faire partir totalement
privé du pouvoir de charmer, je lui présentai un tout de
grains blancs pour mettre autour de sa jambe. L'esclave de
Janni lui remit une lettre, & il sit tant de diligence, que
le quatrieme jour à huit heures du matin il reparut dans ma
tente, sans qu'on se sût apperçu chez lui de son absence.

En même tems il arriva un Officier de Janni, avec un ordre au nom du Ras Michael, par lequel Janni déclaroit que sans l'ancienne amitié qu'il avoit pour le Receveur dont nous avions à nous plaindre, son messager le seroit charger de sers & le conduiroit au Ras. Il m'exemptoit de tous droits, & il recommandoit au Receveur, comme Shum de Kella, de me sournir des provisions, & ensin il lui sixoit, en considération du tems qu'il nous avoit sait perdre, le péage de toute la caravane à huit piastres, ce qui n'étoir pas la vingrieme partie de ce qu'il prétendoit exiger.

Janni n'usoit de tant de sévérité que parce que tandis que j'étois encore à Masuah, il avoit reçu le Shum 'dans sa maison; & sachant la maniere vexatoire dont les caravanes sont traitées à Kella, & le tems qu'on les oblige d'y demeurer à grands frais, il avoit obtenu de lui la promesse qu'il nous laisseroit passer francs de tous droits, & qu'il auroit même des égards pour nous, en reconnoissance des honnêterés qu'il recevoit à Adowa. Mais le Shum oublia la promesse, & Janni irrité voulut l'en punir.

LES grosses aiguilles, les peaux de chevre, les ciseaux communs, les rasoirs, les briquets sont les articles d'échange les plus recherchés à Kella. Une peau de chevre ordinaire vaut 25 livres pesant de farine de froment. Comme nous attendions l'ordre de notre délivrance, nous étions déjà prêts à partir quand nous le reçûmes. Les Maures participant à tous nos avantages, bénissoient le moment où ils s'étoient joints à notre caravane, espérant encore qu'à ma considération ils obtiendroient une nouvelle faveur à la douane d'Adowa.

Pendant les quatre jours que nous passâmes à Kella; Yasine me raconta toute son histoire. Il avoit été établi dans le Ras-el-Feel, province d'Abyssinie, voisine du Sennaar, & il avoit épousé la fille du Sheik Abd-el-Jilleel. Mais comme il étoit d'un caractere plus populaire & plus doux que son beau-pere, celui-ci le persécuta & l'obligea d'abandonner le pays. Yasine pensant avec raison que je serois bien accueilli, espéra qu'alors je pourrois lui faire donner. la place du Sheik, sur-tout s'il y avoit guerre, comme tout sembloit l'annoncer. Abd-el-Jilleel n'étoit qu'un poltron, incapable de se faire estimer d'aucun parti. Yasine au contraire étoit adroit, vigoureux, excellent cavalier & d'une bravoure reconnue. Il avoit fait avec le Roi Yasous les deux campagnes du Sennaar, & il y avoit été chaque fois dangereusement blessé. On ne pouvoit donc pas lui disputer les droits qu'il avoit d'être avancé; mais je ne m'étois pas formé moi même une assez grande idée de mon crédit pour croire que je lui deviendrois utile.

KELLA est par les 14°. 24'. 34" de latitude-nord.

Le 4 décembre après-midi nous partîmes de Kella, & nous suivîmes un chemin entre deux hautes montagnes couvertes de bois. A notre droite nous vîmes un rocher de granit excessivement élevé, au sommet duquel il y avoit quelques maisons qui sembloient y être suspendues. Un peu après trois heures nous traversâmes un ruisseau. A trois heures un quart nous en traversâmes un autre. L'un & l'autre se jettent dans le sleuve Mareb. Pendant ce tems-là nous descendions toujours dans un pays couvert d'arbres, de bruyeres, de grandes herbes; & rempli de lions. A quatre heures nous arrivâmes au pied de la montagne, & nous passâmes un petit ruisseau qui y coule.

Depuis Kella nous n'avions encore vu aucun village. A quatre heures & demi nous arrivâmes sur le bord de la riviere d'Angueah, que nous traversâmes. Après quoi nous plantâmes nos tentes sur la rive. L'Angueah avoit en ce moment cinquante pieds de large & trois de prosondeur. Ses eaux très limpides couroient avec beaucoup de rapidité sur un sond de cailloux blancs. C'étoit, sans contredit, la plus grande riviere que nous eussions encore vue dans le pays d'Habesh. En été elle couvre presque toute la plaine. On y pêche, dit on, beaucoup de gros & excellens poissons.

La riviere d'Angueah tire son nom d'une espece d'arbres magnisiques qui croissent sur ses deux rives, & qui en sont l'ornement, tant par la couleur de leur écorce que par la richesse de leurs sleurs. Beaucoup d'autres sleurs très variées & très-jolies tapissoient le reste de la plaine & même le pied des montagnes. Il y avoit, sur-rout, une grande quantité de

jasmin, blanc, jaune, & de couleur mélangée. A mesure que nous nous éloignions de Dixan, l'air devenoir plus srais & plus suave, & la campagne nous présentoit un aspect bien plus agréable. Cette dissérence provenoit sans doute en partie des ruisseaux qui arrosent la plaine, avantage dont Dixan est presqu'entiérement dépourvu.

LE, nous descendimes une petite montagne, & après environ vingt minutes de chemin nous passames le village de Zabangella, à environ un mille au nord-ouest. Au bout d'un quart-d'heure nous vimes Molokito, à un demi-mille au sudest, & Mansuetenen à trois-quarts de mille à l'est-sud-est, Ces villages appartenoient tous autresois à l'Abuna, qui percevoit un droit sur les marchandises qu'on y portoit : mais le Ras Michael ayant eu querelle avec le dernier Abuna As-Yagoubé, s'empara de ces villages.

Nous commençames alors à découvrir les hautes montagnes d'Adowa, qui ne ressemblent en rien à nos montagnes d'Europe, ni à celles d'aucun autre pays. Leurs stancs n'offrent que des rochers nuds, perpendiculaires, d'une hauteur excessive, & d'une singuliere variété de formes.

A huit heures & demi nous sortimes de la vallée profonde, où le Mareb précipite son cours vers l'ouest nordouest. A environ neuf mille de ce sleuve on voit une haute montagne sur laquelle sont deux couvents, désignés sous le nom de Zarai & Batispar-Lalibasa, lesquels sorment aujourd'hui divers villages. Les Moines racontent une histoire, pour persuader que la Reine de Saba vint établir sa résidence dence en cet endroit. Mais il n'y a rien de plus faux que cela..

Le fleuve Mareb est la limite qui sépare le Tigré & le pays du Baharnagash. Il court sur un fond de terre grasse. Il est large, prosond, tranquille: mais lorsque les pluies tombent, c'est la riviere la plus dangereuse à passer de toute l'Abyssinie, parce qu'il se sorme des trous en divers endroits de son lit.

QUAND nous entraversé le Mareb, nous entrames dans la plaine d'Yecha, où coule la petite riviere qui lui donne son nom, ou bien qui le prend d'elle. L'Yecha est formé par plusieurs sources dans les montagnes qui sont à l'occident; malgré cela, ce n'est point une riviere considérable, & le Mareb la reçoit avant qu'elle porte son cours fort loin.

La récolte étoit très-avancée en cer endroir. Le froment étoit achevé de couper, ainsi que presque tout le test qu'on faisoit souler sous les pieds des bœuss pour en extraire le grain. Le dora n'étoit pas encore mît , hon plus que le telba, dont on fait de l'huile.

A onze heures nous nous arrêtames au pied de la montagne où coule la riviere. Tous les villages qui surent bâtis en ce canton offrent encore les marques de la justice rigoureuse du Gouverneur du Tigré. Ils étoient peuplés depuis long-tems par les brigands les plus incorrigibles de la province. Michael les environna une nuit avec ses soldats,

<sup>(1)</sup> C'est sans doute une espece de seigle.

Toma III.

massara les shabitans, brûla toutes les maisons, & ne voulut plus permettre depuis que personne s'y établît.

L'APRÈS-MIDI à trois heures nous achevames de grimper la montagne d'Yecha, sur le sommet de laquelle nous trouvames une plaine. Après trois quarts d'heure de marche le village du même nom s'offrit à nous au sud-est; & nous descendimes par le chemin le plus escarpé & le plus dangereux que nous eussions vu depuis le mont Taranta.

Nous plantâmes notre tente au pied de la montagne, sur le bord d'un ruisseau clair & rapide, appellé le Ribieraini, où nous arrivâmes à cinq heures & demi préciles. Le nom de Ribieraini a été donné au ruisseau par les bandits des anciens villages voisins, parce que de là on voit deux routes opposées, l'une à l'ouest conduisant à Gondar, l'autre tirant à l'est vers la mer Rouge. Celui des bandits qui se tenoir en sentinelle s'écrioit, des qu'il appercevoit une caravane, Ribieraini, ce qui signifie dans le langage du Tigré, on vient par là. Alors chacun prenoit sa lance & son bouclier, & tous ensemble se plaçoient de maniere à attaquer avec le plus grand avantage les pauvres marchands qui ne se mésioient de rien. On disoit assez généralement, malgré l'élévation où étoit parvenu le Ras Michael, que dans sa jeunesse il se joignoit fréquemment à ces sortes d'expéditions.

TANDIS que nous étions campés près du Ribieraini, nous voyions à notre droite la montagne escarpée de Samayat, que le même Michael choisit pour se retrancher lors de sa rébellion, & où il sut assiégé & pris par le Roi Yasous.

Les eaux du Ribieraini fertilisent la campagne où elles coulent, & y entretiennent continuellement un excellent pâturage, qui engage les caravanes à s'y arrêter. La récolte des grains s'y fait aussi deux ou trois sois par an ; car pourvu qu'on ait de l'eau en Abyssinie, on peut semer dans toutes les saisons.

Nous pouvions juger alors que nous approchions de quelque grande ville, par le foin avec lequel tout étoit cultivé, non-seulement dans la plaine, mais même sur les flancs perpendiculaires des montagnes, où il y avoit à peine un brin de terre.

Le mercredi 6 Décembre nous partîmes à huit heures du matin de Ribieraini; & après trois heures de marche très-agréable, dans un chemin pratiqué sur des montagnes d'une inclinaison douce, & bordé de jasmin, de chévre-feuil, & d'un grand nombre d'antres arbrisseaux en sleurs, nous arrivâmes à Adowa, ancienne résidence de Michael Suhul, Gouverneur du Tigré. Nous vîmes pour, la premiere sois de petits perroquets verds à longue queue, qui se trouvent sur la montagne de Shilladée, d'où, comme je l'ai déja dit, nous avions découvert les montagnes d'Andowa.



## CHAPITRE V.

Arrivée à Adowa - Acoucil qu'on y fait à M. Bruce. Il va voir Fremona, puis les ruines d'Axum. - Il se
rend à Siré.

La ville d'Adowa est seuée sur le penchant d'une colline à l'oocident d'une perite plaine, qu'environnent de tous côtés de hautes montagnes. Le nom, qui signifie passe ou passage, lui a été donné à cause de sa situation; car elle est sur le bord de la vallée au-dessous de Ribieraini, & c'est le seul endroit par où l'on puisse passer pour aller de Gondar au bord de la mer Rouge.

La plaine est arrosée par trois ruisseaux qui ne sont jamais à sec, même dans le sort de l'été. Le premier est l'Assa qui passe à côté de la ville, & qu'on traverse en venant de l'orient; le second est le Mai Gogua, qui baigne le pied de la montagne, où l'on voit le village qui portoit jadis le même nom de Gogua, & qu'on appelle Fremona, depuis que les Jésnites y ont bâti un couvent; ensin le troisseme de ces ruisseaux est le Ribieraini, qui se réunit avec les deux premiers, & va se jetter ensuite dans le sleuve Mareb, à environ vingt-deux milles au-dessous d'Adowa. Ces ruisseaux ont du poisson, mais qui n'est remarquable ni par la grosseur, ni par la quantité, ni par le goût. Le meilleur se pêche dans le Mai Gogua, dont les eaux sont très-limpides, & courent rapidement & à grand bruit. L'i-

gnorance du langage est cause d'une erreur du Révérend Pere Jérôme Lobo, qui dit que le Mai Gogua tire son nom du bruit qu'il fait. Mai Gogua signisse la riviere des chouettes.

Il y a plusieurs sites charmans au sud-est du couvent, & tout le long de la riviere, dont les bords sont ombragés d'arbres & d'arbrisseaux. Adowa contient environ 300 maisons, & occupe un bien plus grand espace qu'il ne lui en faudroit à la rigueur; mais chaque maison est entourée de haies & d'arbres, parmi lesquels on voit sur-tout beaucoup de Wanzeys. Les arbres qu'on plante ainsi dans les villes d'Afrique & qui les couvrent tellement, qu'à une certaine distance ils donnent à ces villes l'apparence de vraies sorèts.

Adowa n'étoir point autresois la capitale du Tigré, mais elle le devint lorsque Michael Suhul, né dans ses environs & y possédant des biens, sut nommé au gouvernement de la province. La maison habitée par Michael n'est nullement distinguée des autres, si ce n'est par son étendue. Elle est bruée sur le sommet de la montagne, & sert de résidence à la personne qui commande en l'absence du Gouverneur. Je crus en y arrivant entrer dans la plus horrible prison, car on y voyoit chargés de fers, tant dans la maison même que tout autour, plus de trois cens malheureux, dont quelquesuns y étoient depuis vingt ans, & à qui on ne vouloit qu'extorquer de l'argent. Ce qu'il y avoit de plus déplorable, c'est qu'après que ces infortunés avoient sait compter l'argent qu'on leur demandoit, on ne leur rendoit point la liberté. La plupart étoient même renfermés dans des cages de ser, & traités comme des bêtes séroces.

Nous fûmes vivement frappés de l'air de Janni; notre sensible & généreux hôte, qui avoit envoyé quelques-uns de ses gens au-devant de nous au passage de la riviere, & qui vint lui-même nous recevoir à la porte de sa maison. Je n'ai jamais vu une figure plus vénérable. Ses cheveux blancs & courts étoient couverts d'un turban de mousseline, & sa barbe touffue & aussi éclatante que la neige, tomboit jusqu'à sa ceinture. Vêtu à l'Abyssinienne, il avoit une tunique de coton blanc, qui lui tomboit jusqu'à la cheville du pied, avec une espece de manteau rouge, brodé en or, qui ne lui passoit pas les reins, & il ne portoit pour toute chaussure que des sandales. Ce bon vieillard étoit environné d'un grand nombre de domestiques & d'esclaves des deux sexes. Mais quand je m'approchai de lui, il me reçut avec des marques d'humilité & d'infériorité qui me firent beaucoup de peine, à cause des obligations que je lui avois déja, & des embarras que je devois lui occasionner encore. Je l'embrassai avec beaucoup de témoignages de tendresse & de reconnoissance, & je l'appellai mon pere, nom dont il étoit singuliérement flatté, & que depuis je n'ai jamais cessé de lui donner, lorsque la fortune m'a le plus savorisé en Abyssinie.

JANNI nous fit traverser une cour remplie de jasmin, & nous conduisit dans un grand salon où il y avoit un sopha d'étosse de soie, & dont le parquet étoit couvert de tapis de Perse & de piles de carreaux. La cour, au milieu de laquelle étoit cet appartement, étoit jonchée de sleurs & de seuillages, & les senêtres & le pourtour de la chambre même en étoient ornés, à l'honneur de la sête de Noël qui s'approchoit. Je m'arrêtai à la porte du salon, parce que j'av ois

les pieds couverts de boue & de sang, & qu'il est trèsmalhonnête en Abyssinie de parler de ses pieds ou de les montrer, sur-tout lorsqu'on y a du mal; aussi les tient-on toujours couverts. Mais Janni s'apperçut bientôt que j'étois blessé; ce qui provenoit non-seulement du passage du mont Taranta, mais de quelqu'autre passage difficile, où nous avions eu les vêtemens déchirés & la chair entamée. Le bon vieillard avoit d'abord cru que le Nayb nous avoit fourni des mules pour faire notre route; car le jeune Abyssinien que je lui avois expédié de Kella, à qui il eût été tout aussi avantageux de dire la vérité que de mentir, n'avoit pas manqué de suivre l'usage de ses compatriotes, & d'après le cheval que j'avois acheté du Baharnagash, il en avoit créé dans son imagination une multitude d'autres, & il avoit dit à Janni que j'avois à ma suite beaucoup de chevaux, d'ânes & de mulets. Aussi quand Janni me vit passer la riviere, il me prit pour un domestique, & crut pendant quel ques minutes qu'il alloit voir arriver une nombreuse compagnie montée sur des chevaux & des mulets richement caparaçonnés.

Janni sut si touché, quand je lui racontai que j'avois sait le voyage à pied, qu'il versa des larmes en abondance, & laissa échapper les plus viss reproches contre l'ingrat & dur Nayb, qui sans son intercession eût été deux sois exterminé par Michael Suhul. On sit soudain porter de l'eau pour nous laver les pieds; & il fallut alors entrer en dispute; car mon vénérable hôte vouloit me laver les pieds lui-même; sur quoi je m'ensuis dans la cour, en l'assurant que je ne le souf-frirois jamais. Après cela la dispute recommença entre les domestiques, parce que la coutume en Abyssinie est de laver

les pieds de ceux qui viennent du Caire, & qu'on croit avoir été en pélerinage à Jerusalem.

Après que nous enmes achevé, on nous servit un dîner, où régnoit à la fois l'abondance & la délicatesse: mais toutes mes sollicitations, toutes mes prieres ne purent obtenir de mon hôte qu'il s'assit à table avec moi. Il voulut même absolument rester debout avec une serviette blanche à la main, tout le tems que je mangeai. Ensuite il dîna avec quelques personnes qu'avoient attiré chez lui le desir de voir un homme arrivé de si loin. Parmi ces curieux étoient plusieurs Prêtres qui, je l'avoue, me plaisoient beaucoup moins que les autres, quoiqu'ils ne me montrassent aucune malveillance.

CEPENDANT je sus long-tems avant de pouvoir désaire mon généreux hôte de ces marques excessives de respect qui m'embarrassoient beaucoup. Je ne pus même l'en désivrer totalement, parce que sa bonté naturelle & l'ordre particulier du Patriarche Marc l'excitoient sans cesse à me les montrer.

L'APRÈS-MIDI je reçus la visite du Gouverneur. C'étoit un homme d'environ soixante ans, grand, bien sait, & fort honnête. Il revenoit d'une expédition sur les bords du Tacazzé, où il avoit détruit quelques villages appartenants à Ayto Tessos (1), tué cent vingt hommes, & enlevé

beaucoup

<sup>(1)</sup> Ayto Tesfos, Gouverneur du Samen, étoit un rebelle dont j'aurai occasson de parler par la suite.

beaucoup de bétail. J'imaginai qu'il devoit cet avantage à une soixantaine d'hommes armés de mousquets qu'il avoit à sa suite. Les villages détruits étoient près de Tubalaque, dans l'endroit même où l'on monte sur la rive du Tacazzé la plus éloignée. Le Gouverneur me dit qu'il doutoit qu'on me permît de passer par le Woggora, à moins qu'on ne reçût des nouvelles savorables de Michael, parce qu'Ayto Tessos, qui avoit été mis en possession du gouvernement du Samen après la mort de Joas, resusoit de reconnoître Michael, de se soumettre au nouveau Roi, & s'étoit ligué avec les Woggorans, qui, pour nuire au Monarque & à l'armée de Michael, pilloient toutes les personnes qui passoient sur leur territoire, & qui portoient à Gondar quelqu'espece de provisions ou d'autres secours que ce pût être.

L'EGLISB de Mariam est sur une montagne au sud-sudouest de la ville, & à l'est de la plaine d'Adowa. De l'autre côté de la riviere on voit une autre Eglise appellée Kedus Michael. A environ neus milles dans le nord, & en tirant un tant soit peu à l'est, se trouve Bet-Abba Garima, l'un des Monasteres les plus célebres de l'Empire. Ce sut autresois la résidence d'un Roi d'Abyssinie, & je pense que c'est de là que vient la méprise de quelques anciens voyageurs (1), qui ont dit que la capitale d'Abyssinie s'appelloit Germé.

L'ON a établi à Adowa une manusacture de grosses toiles de coton, qui circulent dans toute l'Abyssinie, & servent de momnoie courante. Chaque piece de toile a seize peeks

<sup>(1)</sup> Gol. p. 22, proëm. Tome III,

de long (1), & un peek trois quarts de large, & elle vaut un pataka; de forte qu'il en faut dix pour une once d'or. Toutes les maisons d'Adowa sont bâties de pierre sans être taillée, & on s'est servi de boue au lieu de mortier. L'on ne connoît l'usage de la chaux qu'à Gondar, encore le mortier qu'on y fait est-il sort mauvais. Les toits sont en sorme de cônes, & saits d'une espece d'herbe à roseau, un peu plus grosse que la paille de froment. Les Falashas, ou Juiss sont exclusivement en possession de couvrir les maisons, & ils commencent toujours leur ouvrage par en-bas, & vont en remontant jusqu'à la pointe du cône.

A l'exception de quelques endroits dont j'ai parlé, & que nous vîmes en revenant de Ribieraini, la campagne d'Adowa est la seule du Tigré où le sol soit assez prosond pour qu'on y cultive du bled. Le reste de la province n'est composé que de roc. Il n'y a d'autre bois de charpente dans tous les environs d'Adowa qu'un ou deux daroos, qu'on voit dans les vallées, & les wanzeys, plantés dans les villes autour des maisons.

L'ON a dans ces contrées trois récoltes par an. Les premieres semailles se sont en Juillet & en Août. Les pluies tombent alors en abondance; malgré cela on seme le froment, le tocusso, le test, & l'orge. Vers le 20 de Novembre, ils commencent à recueillir l'orge, puis le froment, & ensuite le tocusso. Soudain ils sement de nouveau à la place de tous ces grains & sans aucune préparation, de l'orge, qu'ils recueillent en Février; puis ils sement pour la troisseme sois,

<sup>(1)</sup> Le peek est l'aune du poy-

dans les mêmes champs, du teff & plus souvent encore une espece de pois appellé Shimbra, & on en sait la récolte avant les premieres pluies d'Avril. Mais malgré l'avantage de cette triple récolte, qui ne coûte ni engrais, ni sarclages, ni qui n'oblige à laisser les terres en jachere, les cultivateurs abyssiniens sont toujours fort pauvres.

Dans le Tigré, la récolte du bled est regardée comme fort bonne lorsqu'elle produit neus pour un. Elle rend rarement jusqu'à dix; & les pois ne donnent guere que trois. Les terres sont, comme en Egypte, affermées chaque année au plus offrant; & on ajoute aussi, comme en Egypte, une addition au prix de la serme lorsqu'il tombe beaucoup de pluie, & que les arrosemens en sont faciles. Le propriétaire sournit les semences, à condition de recevoir la moitié du produit: mais j'ai oui-dire que lorsqu'il ne prenoit pas un quart en sus pour les risques qu'il couroit, il étoit considéré comme un excellent maître; de sorte qu'ordinairement la part du cultivateur est à peine sussissant pour le nourrir, lui & sa misérable samille.

LE sol des environs d'Adowa est de l'argile blanc mêlé avec du sable, & paroît aussi bon qu'aucun autre que j'aie vu. Aussi j'imagine que si les récoltes rendent peu, cela provient moins de l'infécondité de la terre, que de l'immense quantité de rats & de mulots qui y vivent. Les Abyssiniens ne connoissent pas d'autre moyen de faire la guerre à ces animaux, que de brûler les pailles dès qu'ils ont coupé leur bled.

Le bétail erre à son gré dans les montagnes. Le Pasteur

met le feu avant les pluies aux herbes; aux joncs, aux bruieres; & soudain la plus charmante verdure tapisse la terre. Comme les monts du Tigré sont très-hauts & très-escarpés, on y voit paître plus de troupeaux de chevres que d'autres troupeaux.

La province du Tigré est remplie de montagnes. Mais c'est sans aucun sondement qu'on a dit que les Pyrennées, les Alpes, les Apennins n'étoient que des taupinieres en comparaison des monts du Tigré. Je crois même que l'une des Pyrennées, située auprès de Saint-Jean-Pied-de-Porc, est plus haute que le Lamalmon, & que dans les Alpes le Saint-Bernard est aussi élevé, peut-être même plus que le Taranta. Ce n'est point l'excessive hauteur des montagnes d'Abyssinie, qui étonne; c'est leur nombre, c'est la forme bisarre qu'elles présentent aux yeux. Quelques-unes ont un sommet plane, & sont absolument à pic, minces, d'une espece de pierre calcinée, & semblent n'avoir pas assez de bâse pour résister à l'effort des vents; d'autres ressemblent à des pyramides; d'autres à des obélisques; d'autres enfin, & ce sont les plus extraordinaires de toutes, à des pyramides posées en équilibre sur leur pointe. Aussi s'il étoit possible qu'elles eussent été ainsi formées dès le commencement des siecles, elles présenteroient de forces objections aux idées que nous avons sur la gravité des corps.

Les Tigréens tannent parsaitement bien les cuirs, mais ils n'en tirent parti que pour une chose seulement. Ils se servent pour en ôter le poil, tantôt du jus d'une espece de solanum, tantôt du jus de l'arbre appellé Kol-quall, l'un & l'autre sort abondans dans le pays. Ce peuple n'est pas à beaucoup près si habile teinturier que tanneur. Il ne connoît d'autre teinture que le suc d'une plante appellée suf, qui donne une couleur jaune; & pour faire une bordure bleue à leur toile de coton, ils désilent le coton bleu de Surate, & le tissent avec le leur.

Le 10 Janvier 1770, j'allai à Fremona voir les restes de l'ancien Couvent des Jésuites. Il est situé sur une montagne trèsélevée, & au milieu d'une plaine opposée à celle où l'on voit la ville d'Adowa. Cette montagne, qui s'étend d'orient en occident, forme à l'orient un précipice horrible, & également à pic du côté du nord, & s'incline doucement vers le sud. Le Couvent est d'environ un mille de circonférence, & bâti en pierre avec de la chaux. Il a des tours sur les côtés & dans les angles; & malgré tout ce qu'on a fait pour le détruire, ses murailles sont encore entieres à plus de vingtcinq pieds de haut. Il est divisé en trois parties, par des murs de séparation d'une même hauteur. La premiere semble avoir été destinée à servir de Couvent; la seconde, c'est-à-dire le milieu, à servir d'Eglise; & la troisseme, qui est sur le bord d'un précipice, étoit, je crois, réservée pour place d'armes. Toutes les murailles ont des ouvertures pratiquées pour pouvoir tirer des coups de fusils du dedans; & jusqu'à présent c'est la place la plus aisée à désendre de toute l'Abyssinie. Aussi le bâtiment ressemble-t-il bien moins, dans son entier, à un Couvent qu'à un fort.

Je ne puis concevoir pourquoi les Jésuites ont mal repréfenté & mal placé cet endroit qu'ils avoient destiné à être la Métropole de la Religion Catholique en Abyssinie. Jesôme Lobo appelle le Couvent de Fremona un assemblage de villages misérables; d'autres Jésuites le placent à cinquante milles d'Adowa, tandis qu'il n'en est qu'à deux milles au nord-est; d'autres ensin prétendent qu'il n'est éloigné que de cinq milles de la mer Rouge, tandis qu'il en est réellement à cent milles. Ces erreurs sont d'autant plus singulieres, que les Jésuites ont bâti eux-mêmes ce Couvent, qu'ils y ont long-ems résidé, & qu'il su même leur dernier asyle en Abyssinie.

La bienveillance hospitaliere, les soins paternels de Janni ne se démentirent pas un seul instant. Il m'avoit déja annoncé de la maniere la plus savorable à l'Iteghé, c'est-à dire à la Reine-Mere, au service de laquelle il avoit été long-tems attaché. Il avoit également prévenu en ma saveur Ozoro Esther, Ozoro Athash, & sur-tout Michaël Suhul, auprès de qui il avoit un grand crédit. Ensin tous ceux qui pouvoient m'être utiles, Grecs, Abyssiniens, Mahométans, étoient disposés à me bien accueillir, & Janni avoit su leur inspirer un grand desir de me voir.

Le calme s'étoit répandu dans le pays, comme cela arrive presque toujours au moment qui précede la tempête. Les esprits avoient été long-tems plus satigués qu'amusés par une succession rapide d'événemens imprévus, & sinissant sans cesse d'une maniere inattendue. Las de se tromper, les habitans d'Adowa sembloient renoncer à sormer des conjectures, & ils attendoient en silence que le succès de l'armée leur sournit les moyens de sixer leur doute. Nul d'entr'eux n'aimoit Michaël; mais nul ne compromettoit assez sa sûreté pour oser rien dire ni rien saire contre lui; & tous atten-

doient que ce Général eût décidé de sa fortune en perdant ou gagnant la bataille contre Fasil.

Pour moi, je résolus de prositer de ce moment de repos, & de me rendre immédiatement à Gondar. Mais nous étions à la veille du 17 de Janvier, jour où les Abyssiniens célebrent la sête de l'Epiphanie avec des réjouissances extraordinaires, & des cérémonies bien plus extraordinaires encore, si nous en croyons ce que leurs ennemis racontent de leur baptême annuel. J'étois déterminé à voir ces cérémonies; & comme Alvarez, Chapelain de l'ambassade qu'Emanuel, Roi de Portugal, envoya à David III, dit aussi les avoir vus, le Public pourra juger entre les récits de deux témoins oculaires, celui qui lui paroîtra le plus consorme à la vérité. On trouvera le mien dans le chapitre où je traiterai de la religion des Abyssiniens.

ADOWA est par les 14°. 71. 57". de latitude nord.

Le 17, nous prîmes le chemin de Gondar; & après avoir passé les deux petits villages d'Adega Net & d'Adega Daïd, dont nous laissames le premier à environ un demi-mille à notre gauche, & le second à trois milles à notre droire, nous campames au coucher du soleil, près de Bet Hannès, dans une vallée étroite, au pied de deux montagnes, & sur le bord d'un petit ruisseau.

Le 18 au matin, nous escaladâmes une des montagnes au pied desquelles nous avions couché. Le chemin en étoit raboteux & difficile; & il nous conduisit dans une plaine où s'élevoit la ville d'Axum, qui sut jadis la capitale d'Abys-

sinie, suivant ce que quelques personnes imaginent. Pour moi je pense qu'Axum sut la superbe métropole de ce peuple commerçant, de ces Troglodites Ethiopiens, appellés, avec plus de propriété, Cushires; parce que, comme je l'ai déja expliqué, les Abyssiniens ne bâtissoient point anciennement des cités; & on n'en trouve aucunes ruines dans toute l'étendue de leur pays. Mais les Negres, les Troglodites, que l'Ecriture désigne sous le nom de Cushs, ont élevé en beaucoup d'endroits, des édifices très-grands, très-magnifiques & très-coûteux. Par exemple, à Azab, les monumens de ce peuple semblent avoir été dignes des richesses d'un pays qui fut, dès les premiers âges, le centre du commerce de l'Inde & de l'Afrique', & dont, quoique payenne, la Souveraine sut donnée comme un modele aux autres nations; & choisie pour contribuer à l'édification du premier temple que l'homme ait élevé au vrai Dieu.

Les ruines d'Axum sont très-étendues; mais semblables à celles des autres cités des premiers tems, elles n'offrent que des restes d'édifices publics. Dans une grande place, que je crois avoir été le centre de la ville, on voit quarante obélisques, dont pas un seul n'est orné d'hiéroglyphes. (1) Les deux plus beaux sont renversés; mais un troisseme, un peu moins grand que ces deux-là, & plus grand que tous les autres, est encore debout. Ils sont tous d'un seul bloc de granit, & au haut de celui qui est debout, on voit une

<sup>(1)</sup> Poncet dit que ces obélisques sont chargés d'hiéroglyphes; mais il se trompe. Il a pris les sculptures, dont je vais bientôt parler, pour des hiéroglyphes. Voyez le Voyage de Poncet, à l'endroit où il décrit Axum.

patere supérieurement sculptée, dans le goût Grec. Au-dessous est le loquet & la serrure dont parle Poneet, & qu'on a sculpté, comme si on avoit voulu représenter l'entrée d'une maison. La serrure & le loquet sont saits précisément comme ceux dont on se sert encore en Egypte & en Palestine, mais dont je crois qu'on n'a jamais connu l'usage en Ethiopie.

Je pense que l'obélisque qui est debout, & les deux plus grands, qui sont conservés, surent saits par l'ordre de Pto-lémée Evergetes. On voit sur la face des premiers, beaucoup de sculpture dans le genre gothique, comme des métopes, des trigliphes, tous sans ordre & durement travaillés; mais il n'y a ni caractere ni figures. Il sait sace directement au midi. On l'a placé avec beaucoup de justesse, & il conserve parsaitement son à-plomb jusques à ce jour. Comme cet obélisque a été exactement décrit avec tous ses ornemens, j'en ai donné l'élévation géométrique exactement copiée, sans ombre ni perspective, asin que tout le monde puisse en juger.

Après avoir passé le Couvent d'Abba Pantaleon, appellé en Abyssinie Mantillas, & le petit obélisque qui est situé sur un rocher au dessus de ce Couvent, nous suivimes un chemin conduisant vers le sud, & pratiqué dans une montagne de marbre extrêmement rouge, où nous avions à gauche un mur de marbre formant un parapet de cinq pieds de hauteur. De distance en distance, on voit dans cette muraille des piédestaux solides sur lesquels beaucoup de marques indiquent qu'ils servirent à porter les statues co-lossales de Syrius, l'aboyant Anubis, ou la Canicula. Il y

Tome III.

les marques dont je viens de parler: mais il n'y reste que deux sigures de chien, qui, quoique très-mutilées, montrent aisément qu'elles sont sculptées dans le goût Egyptien. Elles sont de granit: mais il paroît cependant qu'il y en a eu quelques autres de métal. Axum étoit la capitale de la province de Siris ou de Siré. Ainsi on voit les rapports que cette ville pouvoit avoir avec la constellation du chien, & conséquemment toute l'absurdité qu'il y a eu à supposer que le sleuve Siris tiroit son nom d'un mot hébreu, qui signisse Noir (1).

IL y a aussi des piédestaux sur lesquels ont été placés des figures de sphinx. Deux magnifiques rangs de degrés en granit, de plusieurs centaines de pieds de long, supérieurement travaillés & encore intacts, sont les seuls restes d'un temple superbe. Dans un coin de la plate-forme où ce temple s'élevoit, on voit aujourd'hui la petite Eglise d'Axum, bâtie sur le sondement de celle que détruisit Mahomet Gragné sous le regne de David III, & qui étoit sans doute le rêste du temple bâti par Ptolémée Evergetes, ou peut-être même long-tems avant lui.

L'EGLISE est petite, mesquine, fort mal soignée, remplie de siente de pigeons. Les Abyssiniens croient qu'on y conserve l'arche d'alliance & une copie de la loi; que Menilek, disent-ils dans leurs légendes fabuleuses, déroba à Salomon son pere, & rapporta en Ethiopie. Aussi pensent-îls

<sup>(</sup>I) Shihor.

que c'est là le palladium du pays. Pour moi j'imagine qu'on y avoit simplement déposé quelque copie de l'ancien Testament, peut être même celle qui servit à faire la premiere version. Mais quel que sût cet écrit, il dut être brûlé avec l'Eglise par Mahomet Gragné; & c'est faussement qu'on prétend qu'il subsiste encore. Le Roi d'Abyssinie lui-même m'a fait cette observation.

Mais une autre relique très précieuse échappa à la fureur de Mahomet Gragné, parce qu'heureusement on l'avoit transportée dans l'Eglise de Selé Quarat Rasou, bâtie dans l'une des isles du lac Tzana. C'est un tableau représentant le Christ couronné d'épines, & peint de la main de S. Luc. Dans les occasions de la plus grande importance, dans les tems où l'on est en guerre avec les Mahométans & les Payens, on porte ce tableau à la tête de l'armée. L'on a vu qu'il avoit été pris, quand le Roi Yasous sut vaincu dans le Sennaar, & qu'une ambassade sut envoyée exprès pour aller le racheter, preuve iudubitable de la vénération qu'on a pour cette peinture.

En dedans de la premiere porte de la cour de l'Eglise d'Axum, & avant d'arriver aux marches de l'Eglise, on trouve trois petits quarrés clos en murs de granit avec de petits piliers octogones dans les angles, lesquels paroissent d'ouvrage Egyptien. Sur ces piliers étoient autresois de petits emblêmes de la canicule, probablement de métal. C'est sur une pierre placée au milieu d'un de ces quarrés, que de tems immémorial le Roi s'assied pour recevoir la couronne; & au-dessous, dans l'endroit où il place ses pieds

en s'asseyant, il y a un grand rebord oblong, qui n'est point de granit, mais de pierre commune, & où l'on lit une insecription un peu effacée. La voici.

TO LEMAIOT EVERFETOT BAZILEQE

Poncet a cru que le dernier mot étoit Basile. Mais ce voyageur ne se donnois point pour un érudit, & il ignoroit absolument l'histoire du pays.

AXUM est arrosé par un petit courant d'eau qui ne tarit jamais, & qui prend sa source dans la vallée étroite où sont les obélisques. L'eau est reçue dans un magnisique bassin de cent cinquante pieds quarrés, & de là on la conduit, comme on veut, dans les jardins des environs, où l'on ne cultive pourtant guère d'autre fruit que des grenades, encore n'y sont-elles pas excellentes.

La nouvelle ville d'Axum est bâtie au pied d'une montagne, & contient environ six cens maisons. Il y a plusieurs manusactures de grosse toile de coton. On y sait aussi avec des peaux de chevreau le plus beau parchemin du monde; & c'est ordinairement l'ouvrage des Moines. Les récoltes sont plus tardives auprès d'Axum qu'à Adowa. Le tocusso y étois à mon passage encore sur pied, & même verd.

Le 19 Janvier je pris la hauteur du soleil à midi, & la hauteur de plusieurs étoiles pendant la nuit, & je trouvai la latitude d'Axum par les 14°. 6'. 36". nord.

L'on remarquera, sans doute, que j'ai pris beaucoup de peine pour rectifier la géographie de ces contrées, comme pour mieux faire connoître les relations des voyageurs anciens & modernes, & pour les accorder entr'eux. Cependant, un ouvrage publié récemment en Angleterre, offre une foule de choses qui me paroissent inintelligibles; mais je ne sals si on doit les imputer, ou à l'Auteur original, Jérôme Lobo. ou au Docteur Johnson, son traducteur, ou enfin, à l'Imprimeur. Quoi qu'il en soit, l'ouvrage est recherché, d'après le nom justement célebre du Docteur Johnson; & moi, j'ai parlé avec affez peu d'eftime de Jérôme Lobo. Ainsi, il m'importe de prouver que je n'ai point eu tort; & je vais faire quelques observations sur la géographie de ce Jésuite, dont le livre pourroit répandre beaucoup de confusion sur le peu que nous connoissons de cette partie de l'Afrique, dont les cartes sont encore bien loin d'être éclaircies,

CAXUME signifie Axum (1), dit Lobo, & c'est la capitale du royaume de Tigré-Mahon en Abyssinie. Cependant, depuis long-tems, le savant Ludolf a prouvé, d'après le témoignage de Grégoire l'Abyssinien, qu'il n'existoit point en Abyssinie de pays connu sous le nom de Tigré-Mahon: mais qu'il y avoit à la vérité une grande province appellée Tigré, dont Axum étoit la capitale. Le Grand, premier éditeur du livre de Jérôme Lobo, a répété la même chose. Sur quoi

<sup>(1)</sup> Voyez la relation originale de Jérôme Lobo.

Voyez aussi la traduction Angloise du même ouvrage par le Decteur Johason, page 29.

Ludolf a fait une conjecture très-probable; c'est que les premiers Portugais, ignorant la langue abyssinienne, & entendant appeller l'Officier qui commandoit dans la province; Tigré Mocuonem, c'est-à-dire, Gouverneur du Tigré, prirent le titre de cet Officier pour le nom de la province. Quoi qu'il en puisse être, l'on doit être certain qu'il n'existe point en Abyssinie de royaume, de province ou de ville qui s'appelle Tigré-Mahon.

CEPENDANT, il reste une plus grande difficulté, une erreur bien plus difficile à corriger. Lobo sit, dit il, voile de la péninsule de l'Inde pour Zeyla, & il s'embarqua sur un vaisseau qui alloit à Caxume ou Axum, capitale du Tigré, où il arriva fort heureusement. Mais Zeyla est, ajoute-t-il, dans le royaume d'Adel, à l'embouchure du golphe d'Arabie (1); & Axum est à deux cens milles, dans les terres, au milieu du royaume de Tigré. Or, un navire qui seroit allé à Axum, auroit dépassé Zeyla de plus de trois cens milles. Zeyla n'est point une ville, comme le dit Lobo, mais une isle. Elle n'est point dans le royaume d'Adel, mais dans la baye de Tajoura, vis-à-vis d'un royaume qui porte le même nom; & cette isle appartient à l'Iman de Sana, Souverain de l'Arabie-Heureuse. Enfin, on ne peut pas comprendre comment un vaisseau, allant à Zeyla, peut avoir voulu faire trois • cens milles de plus. On comprend encore moins comment les Jésuites, arrivés à Axum, chercherent un autre navire pour les reporter à Zeyla, à 300 cens milles dans l'est d'Axum, tandis qu'ils devoient aller à Gondar qui en est à 200 milles, à l'ouest. Cela me semble absolument inexplicable.

<sup>(1)</sup> Voyez le voyage de Loba.

Voici une autre difficulté. Le Tigré est représenté par les Jésuites & par Le Grand, leur Historien, comme rempli de montagnes, en comparaison desquelles les Alpes & les Appennins sont peu de chose. Mais supposons qu'il en sût autrement, il n'en est pas moins vrai qu'il n'y a point de riviere navigable, pas même de riviere d'aucune espece, qui coule du Tigré dans la mer Rouge. Il est séparé de cette mer par le désert de Samhar, où il n'y a pas la moindre eau. Comment est-il donc possible qu'un vaisseau, parti de la côte de Malabar, ait franchi les montagnes du Tigré à deux cens milles, loin de la mer? J'espere que l'Editeur de la traduction voudra bien comparer ceci avec toutes les cartes d'Afrique, & corriger dans son errata une erreur qui rend cet ouvrage inintelligible, à moins toutesois qu'on ne nous donne cette partie de la relation comme un miracle. Saint Pierre marcha sur l'eau, & le Jésuite Lobo navigua sur la terre ferme.

LE Docteur Johnson, ou bien son Editeur, jette les Lecteurs dans une autre incertitude non moins étrange. Voici ses propres paroles: « Dancala est une cité de la Haute-Ethio» pie, située sur les bords du Nil & dans le chemin de la
» Nubie, dont elle est la capitale. » Et l'Empereur d'Abyssinie écrit: « Que les Missionnaires peuvent aisément entrer
» dans ses Etats par la voie de Dancala. » — Il est impossible
de comprendre comment des gens embarqués dans un vaisseau, parti des Indes, pouvoient entrer en Abyssinie par
Dancala, si cette ville étoit située sur les bords du Nil, puisque ce sieuve n'est en aucun endroit de l'Abyssinie, à moins
de trois cens milles de distance de toutes les mers; & en

Nubie & dans la Haute-Ethiopie, il en est encore plus éloigné.

Dongola est, à la vérité, la capitale de la Nubic; elle est riveraine du Nil, & par les 20°. de latitude nord : mais au lieu d'être dans la Haute-Ethiopie, elle est dans la Basse, à plus de cent milles de la mer Rouge; & certes, ce n'est point là que doivent passer les vaisseaux qui vont des Indes on Abyssinie. Quand bien même cette rouge seroit praticable, ils feroiene, en la suivant, plusieurs centaines de milles de trop dans le nord. Dongola se trouve au milieu du grand désert de Beja, & no peut guere être accessible qu'à des voyageurs montés sur des chameaux. Quant aux vaisseaux, comment pourroient-ils en approcher? elle est à plus de deux cons milles de la mer. D'un autre côté, Dancali, pour lequel on peut bien avoir pris Dongola, est un petit royaume situé sur la côte de la mer Rouge, & adjacent aux frontieres de l'Abyssinie. C'est par là que le Patriarche Mendez entra, ainsi que je l'ai rapporté dans le second volume de cet Ouyrage. Mais Dancali est par les 12°. de latitude, loin de la Nubie, loin des bords du Nil, & même à plusieurs centaines de milles de ce fleuve.

Lobo dit encore qu'une galliote portugaise sut chargée de le mettre à terre à Paté, dont les habitans étoient antropophages. Le choix me paroît bien singulier. Quoi! on cherchoit une ville de cannibales pour débarquer des étrangers? Je ne puis concevoir quel avantage on pouvoit en espérer, puisque Paté étoit très-reculé dans le sud, & que d'après les mœurs qu'on leur attribue, les habitans devoient être

en guerre avec tous leurs voisins. Cependant, depuis plusieurs siécles, on n'a aucun témoignage authentique qui prouve que les peuples de la côte orientale de la péninsule d'Afrique mangent de la chair humaine; & je juge, d'après les erreurs topographiques de Lobo, que ce qu'il dit des mœurs des habitans, ne mérite pas plus de croyance.

Montesquieu, qui joignoit à ses grands talens l'avantage d'être excellent géographe, observe que quand on parla pour la premiere sois des antropophages, le midi de la côte orientale d'Afrique n'étoit pas encore connu. Des voyageurs, aimant le merveilleux comme Jérôme Lobo, placerent les antropophages au-delà du promontoire de Prassum, parce qu'alors, personne n'avoit encore passé ce promontoire.

Au commencement du rreizième siècle, ce peuple étoit encore inconnu, lorsque Vasco de Gama découvrit la côte & qualifia les habitans du titre de nation civile, ou de nation bienveillante. Dans le long espace de tems, où ces Africains surent abandonnés à eux-mêmes, quelque heureuse révolution changea leurs mœurs & leur maniere de vivre. Les Portugais sirent la conquête de leur paysas y bâtirent des villes; & si ces nouveaux conquérans trouverent des traîtres & des conspirateurs, ce ne sut que parmi les Maures d'Espagne & de Portugal, qui étoient venus s'établir dans ces contrées; & non parmi les habitans indigenes. On ne parla d'antropophages qu'après la découverte du Cap de Bonne-Espérance, lorsque les Portugais, jaloux de saire des établissemens dans le Nouveau-Monde, abandonnerent ceux qu'ils avoient dans l'ancien. La côte orientale de l'Afrique demeura alors aussi

Tome III.

peu connue d'eux, qu'elle l'avoit été des Romains; qui allant trafiquer seulement jusques à Raptum & à Prassum, disoient que tout le reste n'étoit peuplé que de mangeurs de chair humaine.

L'ON seroit presque tenté de croire que le Jésuite Lobo étoit lui même un mangeur de chair humaine, & qu'il avoit enseigné cette coutume aux sauvages de Paté. Certes ils ne la connoissoient pas avant son arrivée; ils ne l'ont point pratiquée depuis; & il falloit qu'un étranger ent quelque sinistre intention pour chercher de propos délibéré une nation d'antropophages. Vraiment il seroit insensé qu'un voyagesté entreprît d'aller, comme Lobo die l'avoir fait, dans un pays aussi éloigné que l'Abyssinie, sous la protection dangereuse de mangeurs de chair humaine.

Je ne ferai point perdre Je tems de mes Lecteurs, ni ne perdrai le mien, à relever la multitude d'erreurs géographiques qu'on trouve dans le livre de Lobo. J'avois fait connoître mon opinions sur cet ouvrage, avant d'avoir vu la traduction angloise. J'avois dit que c'étoit un assemblage de sables remplies d'ignotance & de présomption; & j'avoue que j'ai été bien surpris de voir qu'en passant par les mains de son illustre traducteur, il ait été aussi peu corrigé, si pourpant l'on peut dire qu'il l'ait été du tout.

Dans la présace de la traduction de Lobo, le Docteur Johnson s'exprime en ces termes: — « Le voyageur por- » tugais n'amuse ses lecteurs ni par des absurdités romanes- » ques, ni par des sictions incroyables. Il semble avoir décrit

les choses comme il les a vues, copiant la nature avec
vérité, consultant ses sens plutôt que son imagination: Il
ne rencontre point de basilies, dont les yeux lançent la mort; et ses casaractes tombent des rochers sans rendres
sourds les habitans des campagnes voisines (1).

J'AVOUR que la premiere sois que j'ai lu ce passage, j'ai cru que c'étoit une ironie. Long-tems avant que la traduction du Docteur vît le jour, pendant que j'étois en Abyssinie occupé à composer ces mémoires, je parlai des cataractes, dont le Docteur regarde la description dans Lobo comme vraie; & après avoir vu de sang-froid tout ce que j'en avois dit alors, je n'ai pas cru devoir en retrancher un mot, & je le recommande à l'attention de mas lecteurs. It me reste encore à remarquer la sidélisé avec laquelle le Docteur Johnson prétend que son auteur a décrit les basilies & les serpents, sidélisé que n'ont point, suivant lui, les autres voyageurs qui ont traité des mêmes objets. Voici un passage qui montre si le Docteur a raison.

En traversant un désert de deux journées de marche, je courus risque de perdre la vie; car pendant que j'étois assis » à terre, je sentis tout-à coup une douleur, qui me sorça » de me lever, ex j'apperçus à environ quarante pas de moi un de ces serpents, qui dardent des poisons à une certaine » distance. Quoique je me susse levé avant qu'il est eu le » tems de m'approcher, je sentis les essets de sa vénimeuse

<sup>(1)</sup> Voyez la préface de la traduction Angloise de Jérôme Lobo.

- » haleine; & si j'étois resté un peu plus long-tems assis, certes
- » je serois mort. J'eus recours au bezoar, antidote souverain,
- » que je portois toujours avec moi. Ces serpents ne sont pas
- fort grands. Leur corps est gros & raccourci, & ils ont
- » le ventre tachetté de brun, de noir, & de jaune. Ils ont la
- » bouche fort large, & ils l'ouvrent pour aspirer une grande
- » quantité d'air, qu'ils gardent quelque tems & qu'ils re-
- » jettent ensuite avec une telle force, qu'ils donnent la mort
- » à quarante pas de distance. Je sus sauvé, parce que j'eus le
- » bonheur d'être un tant soit peu plus loin (1). »

COMME le Docteur Johnson nous garantit que ces choses-là ne sont ni des inventions, ni des mensonges, nous pouvons les considérer comme un nouveau système de philosophie naturelle. Je voudrois donc bien que l'Auteur, qui paroît si bien instruit, nous este d'abord apprès de quelle espece sont ces serpents, qui lancent au loin leur poison, puisqu'ils tuent un homme en soussant derrière lui à douze pieds de distance; & ensin comment on nomme ceux qui, en aspirant l'air que respiroit Jerôme Lobo, l'enveniment au point de donner la mort à quarante pas.

Lobo continue ainsi: — « Ce danger peut n'être regardé » comme rien en comparaison d'un autre auquel ma négli» gence m'exposa. A l'instant que je ramassai une peau, qui » étoit à terre, je sus piqué par un petit serpent, qui laissa » son aiguillon dans mon doigt. Je l'arrachai soudain; il » n'étoit pas plus gros qu'un cheveu; & je ne sis pas atten-

<sup>(1)</sup> Voyage de Loba, chap. 12.

- » tion à une si légere blessure. Mais bientôt mon bres enfla
- » prodigieusement. Le venin avoit pénétré dans mon fang,
- » & j'eus des convulsions, qui furent regardées comme des
- » signes d'une mort inévitable (1).»

D'APRÈS les propres paroles de Jerôme Lobo, le premier serpent le menaça d'une mort certaine. Le second n'en sit pas davantage, puisqu'il ne le tua point. Comment ce Jésuite peut-il donc nous dire que l'un n'étoit rien en comparaison de l'autre? Le premier serpent l'auroit certainement tué en soussant derriere lui, s'il en avoit été à moins de douze pieds de distance. Le second le tua presque en le piquant. La mort étoit à redouter dans ces deux occasions : je ne puis donc pas voir la dissérence du danger.

Le premier de ces animaux étoit d'une nouvelle espece, qui tue un homme en soufflant sur lui à douze pieds. Le se-cond est tout aussi nouveau, car il tue avec un aiguillon. Nous ne connoissons aucune espece de serpent qui sasse cela. Si le Docteur Johnson croit qu'elle existe, je ne dirai pas seulement que c'est la chose la plus improbable à laquelle il ait jamais pu ajouter soi, mais encore la chose la plus contraire à ce que l'étude de l'histoire naturelle nous a appris jusqu'à ce jour. Nous voyons aisément par la maniere dont Lobo nous raconte toutes ces sables, qu'elles n'auroient pas manqué de passer pour des miracles, si la conversion de l'Abyssinie les avoit suivies. Elles étoient saites pour nous préparer à le recevoir au moins comme un Apôtre, si son

<sup>(1)</sup> Voyage de Jérôme Lobo, chap. 12.

mérite n'avoit pas été suffisant pour l'élever à un rang plus-haut dans le Calendrier. Les pays pluvieux, sangeux & froids ne sont pas ceux que préserent les serpents. L'Abyssinie est inondée de pluie, six mois par an, lorsque le soleil en est le plus près. Elle ne jouit du beau tems que lorsque cet astre est le plus loin dans le sud; & les jours & les nuits sont tou-jours également partagés. Les viperes n'habitent point de pareils climats. Je puis certifier que je n'en ai pas vu une seule pendant tout le tems que j'ai vécu dans les hautes contrées de l'Abyssinie; & le Tigré, où Jerôme Lobo place le théatre de ses aventures, est une des provinces les plus hautes, & conséquemment une des moins propres à ces animaux.

Nous partîmes d'Axum le 20 Janvier à sept heures du matin. Nous trouvâmes d'abord une route assez unie, qui traversoit de petites vallées & des prairies. Mais bientôt il nous fallut commencer à monter par un chemin dissicile & rempli de grosses pierres, dont les unes étoient éparses, les autres amoncelées, & qui sembloient être les restes d'une ancienne chaussée, qui avoit fait partie des magnisiques ouvrages d'Axum.

CEPENDANT le reste de la journée nous dédommagea des fatigues que nous avions éprouvées. Nous traversâmes un pays rempli de tous côtés de jasmins & d'autres arbustes sleuris, qui embaumoient l'air. Il y en avoit sur-tour d'une espece appellée agam, dont la petite sleur se partage en quatre seuilles, qui exhaloient un parsum délicieux, & qui étoient si abondans sur les collines où nous passions, que nous en étions presque suffoqués. Toute la campagne offroit un aspect magnisique, que la beauté du tems relevoir encore. L'air n'étoit, d'ailleurs, ni trop chaud, ni trop froid.

Peu après avoir perdu de vue les ruines de l'antique ville d'Axum, nous rencontrâmes trois voyageurs, qui conduifoient devant eux une vache. Ils avoient chacun une peau de chevre noire sur leurs épaules, & la lance & le bouclier à la main, mais ils étoient d'ailleurs fort mal vétus, quoiqu'ils parussent être gens de guerre. La vache n'étoit pas assez grasse pour pouvoir être tuée, & nous crûmes tous qu'ils l'avoient dérobée. Mais cela ne nous regardoit pas, & ne valoit pas trop la peine d'être remarqué dans un pays depuis longtems en guerre. Cependant nos guides s'attachoient d'une maniere particuliere aux trois soldats, & eurent une petite conversation avec eux. Bientôt après nous arrivâmes sur le bord de la rivière, où je croyois que nous devions planter nos tentes. Les foldats saisirent soudain leur vache & la jetterent rudement à terre. Mais ce n'étoit que le commencement des souffrances de la pauvre bête. L'un s'assit sur son cou en la tenant par les cornes; l'autre lui lia les pieds de devant avec un licou, & le troisséme, qui tenoit un coûteau à la main, au lieu de le lui enfoncer dans la gorge, se mit à ealifourchon sur son dos, &, à mon grand étonnement, lui donna un grand coup sur le bas de la croupe.

Dés l'instant que j'avois vu renverser cette vache, j'avois espété que les trois hommes qui la tuoient étoient disposés à nous en vendre une partie; & je sus un peu sâché quand nos Abyssiniens me dirent qu'il falloit passer la riviere, & que nous camperions sur l'autre rive, dans l'endroit que je choë-

sirois. Je leur dis que nous ferions bien d'achetter auparavant une partie de la vache; mais ils me répondirent qu'ils avoient appris en causant avec les trois soldats, qu'ils ne la tueroient point, & qu'ils ne pouvoient pas la vendre, parce qu'elle ne leur appartenoit pas en entier. Cela excita ma curiosité. Je laissai mes gens aller devant, & je vis que les soldats tenoient à la main deux morceaux de la cuisse de la vache, plus longue & plus épaisse que nos tranches ordinaires de beefsleaks (1). J'ignore comment ils les avoient coupés, parce que dès le moment que j'avois vu donner les coups de couteau à la pauvre vache, j'avois détourné les yeux d'une chose qui ne me paroissoit rien moins que curieuse. Mais, quoi qu'il en soit, ces gens-là s'y prirent sort adroitement, & après avoir coupé les deux morceaux de viande, ils les étendirent sur un de leurs boucliers.

L'UN des soldats continuoit à tenir les cornes de la vache, tandis que les deux autres arrangeoient la blessure. Ils ne firent pas non plus cette opération d'une maniere ordinaire. Ils laisserent entiere la peau qui recouvroit l'endroit où ils avoient coupé de la chair, & ils la rattacherent avec quelques petits morceaux de bois qui leur servirent d'épingles. Je ne sais pas s'ils mirent quelque chose entre le cuir & la chair, mais ils recouvrirent bien toute la blessure avec de la boue; après quoi ils sorcerent l'animal à se lever, & ils le sirent marcher devant eux pour qu'il pût leur sournir, sans doute, un nouveau repas le soir, quand ils auroient joint leurs camarades.

<sup>(1)</sup> Ce sont des demi entre-côtes de bœuf dont on mange beaucoup en Angleterre.

JE ne pus m'empêcher d'admirer un dîner si digne de soldats, & une maniere si commode de charrier des provisions; & j'en attribuai l'invention à la nécessité, & à l'envie de n'être point retardé. Cela n'étoit pas, je l'avoue, trop chrétien; mais que ne pardonne-t-on pas à des gens exposés à toutes les horreurs de la guerre? Toutesois je ne puis encore concevoir pourquoi des citoyens tranquilles, des prêtres mêmes, sont des repas semblables à ceux des trois soldats dont je viens de parler. Dans la maison hospitaliere du bon Janni. On ne nous avoit pas servi de ces mets vivans. Nous y avions vu, à la vérité, de la chair crue, mais point de morceau de chair arrachée à l'animal encore sanglant. L'un nous sembloit seulement extraordinaire, l'autre nous eût paru impie & barbare.

La premiere fois que je citai en Angleterre cette coutume, comme une des singularités que j'avois remarquées chez les Abyssiniens, mes amis m'avertirent qu'on ne la croyoit pas vraie. Je demandai pourquoi? & on me dit que des personnes qui n'étoient jamais sorties de leur pays, & d'autres. qui connoissoient bien le monde, parce qu'elles étoient allées jusques en France, convenoient également que ce que je disois étoit impossible. Mes amis m'assurerent encore que ces personnes étoient infaillibles, & qu'elles dominoient chacune dans un cercle particulier; & ils me conseillerent de ne pas insérer ce fair dans mon ouvrage, & de renoncer à vouloir le persuader à mes lecteurs, puisque l'impossibilité en étoit si bien attestée. Ils me rappellerent, à cette occasion, la maniere dure dont on avoit traîté un savant & estimable voyageur, pour avoir osé dire qu'il avoit mangé sa part d'un Tome III.

lion (1). Convaincu par des connoisseurs, qu'il étoit impossible qu'il eût mangé du lion, le voyageur abandonna son affertion, se contentant d'en faire mention dans son appendix; & c'est là seulement, suivant mes amis, tout ce que je pouvois moi-même hasarder.

Mais loin de me soumettre à ces conseils d'une prudence timide, je dois dire hautement que je les crois indignes de moi. S'il y a de la fraude à représenter comme une vérité, ce qu'on sait être un mensonge, il y a de la lâcheté à ne pas avouer une vérité qu'il est nécessaire de dire. Je me statte que je suis également éloigné de l'un & l'autre de ces désauts; & je ne rétracterai jamais le sait que j'avance ici. — Oui, les Abyssiniens mangent de la chair vivante, & j'ai été obligé moi-même de participer, pendant plusieurs années, à cette désagréable & séroce maniere de se nourrir. Je dirai plus; je suis certain que quand on aura lu mon ouvrage d'un bout à l'autre, il se trouvera peu de personnes qui, si elles ont assez de candeur pour l'avouer, ne soient honteuses d'avoir jamais eu des doutes sur ce sait.

Le 20 à onze heures du matin, nous plantâmes notre tente fur les bords d'un ruisseau très-clair & très-rapide, & au milieu d'une petite plaine. L'endroit où nous étions se nomme Mai-Shum. Il n'y a point de village, du moins nous n'en vîmes pas. Un paysan avoit fait, de chaque côté du ruisseau, un joli petit jardin, où il y avoit en abondance de l'ail, des

<sup>(1)</sup> Voyez l'introduction de cet ouvrage où j'ai parlé de ce fait, à l'occasion de la tribu Arabe des Welled Sidi Booganuim.

oignons, & une espece de citrouille qui me parut d'un goût approchant du melon. Le jardinier jugea, en voyant nos armes & nos chevaux, que nous étions des chasseurs. Soudain il vint nous offrir un présent des fruits de son jardin, & il nous pria de le délivrer d'un grand nombre de sangliers qui ravageoient sans cesse se plantations, & dont il étoit aisé d'appercevoir les traces de tous côtés. On trouve rarement dans ces contrées, des exemples d'une industrie pareille à celle qu'annonçoient les travaux de cet homme, & à ce titre, il méritoit des encouragemens. Aussi, après l'avoir récompensé de ses dons, j'envoyai deux de mes gensavec lui dans les bois, & je montai moi-même à cheval; car mon cheval Mirza avoit, ainsi que son maître, repris des sorces & de l'embon-point à Adowa, sous le toit hospitalier de notre ami Janni.

Dans l'espace de deux heures nous tuâmes cinq gros sangliers. L'un d'eux avoit six pieds neus pouces de long. Il courut deux milles de chemin avec tant de vîtesse, que nos chevaux avoient peine à le suivre, & quoiqu'il sût percé de deux pesantes lances armées de ser, personne n'osoit s'en approcher à pied, & il se désendit plus d'une demi-heure. Ensin, comme il ne me restoit d'autre arme qu'un pistolet d'arçon, je m'en servis pour le tuer. Mais ce qu'il y eut de fâcheux, c'est qu'après que notre chasse eut été couronnée par tant de succès, nous n'osâmes point prositer de l'excellent gibier que nous venions de tuer. Les Abyssiniens ont le porc en horreur; & moi j'étois attentis à ne pas les offenser; car nous n'étions pas sort éloignés de la capitale.

Nous partîmes de Mai-Shum le 21 à sept heures, & nous

marchâmes dans un pays découvert, en partie semé de tess, rempli d'avoine sauvage & de mauvaises herbes. Nous traversâmes ensuite plusieurs petites collines que nous montions & descendions alternativement, ce qui nous occasionnoit plus de plaisir que de satigue. Plus nous avancions, plus nous trouvions de jasmin; c'étoit l'arbuste le plus commun du pays. Nous en vîmes de diverses especes; l'uné avoit cinq, l'autre neuf, l'autre onze pétales. Les agams n'en avoient que quatre, & leurs steurs étoient toutes blanches. Plusieurs jasmins avoient la sleur jaune & orange. Il y avoit aussi des arbres magnisiques de Kunnual & de Boha, couverts de sleurs & de fruits: c'étoit les premiers de cette espece que j'eusse encore vu.

Nous descendîmes alors dans la plaine de Selech-Lecha. Le village du même nom étoit à deux milles de nous. La campagne a, en cet endroit, un air de gaieté & de bonheur supérieur à tout ce que j'avois jamais vu dans le même genre. Poncet (1) a bien raison quand il la compare aux plus belles parties de la Provence. Le chemin que nous suivions étoit, de chaque côté, bordé de haies d'arbrisseaux en sleur, parmi lesquels on distinguoit le chevreseuil. Il n'y en a qu'une espece, & c'est la même que nous connoissons en Angleterre. Mais sa sleur, plus grande & plus blanche, n'est point colorée en dehors, comme la nôtre. De beaux arbres de toutes les hauteurs, étoient semés çà & là; & des pampres chargés de petits raisins noirs d'un parsum délicieux, pendoient en sessons entrelacés

<sup>(1)</sup> Voyage de Poncet, pag. 99.

d'un arbre à l'autre, comme si la main de l'homme les eut arrangés avec art.

Après avoir passé cette plaine charmante, nous entrâmes dans un pays tout dissérent, &t nous suivimes les désilés qui servent de chemins entre des montagnes couvertes de bois &t de broussailles. Là nous campâmes sagement, comme sont les autres voyageurs, auprès de l'endroit où l'on puise de l'eau, &t nous étions environnés d'arbustes qui nous empêchoient d'être vus d'aucun côté.

Les bohas croissent là en abondance, & ils étoient d'une extrême beauté, ce qui m'engagea à laisser passer la caravane, & à mettre pied à terre pour pouvoir dessiner un de ces arbres à mon choix. Mais tout-à-coup j'entendis nos gens crier: » Voleurs! Voleurs! » — Soudain je sautai sur ma mule, je courus vers l'endroit d'où venoit l'alarme, & je vis avec étonnement une partie de mon bagage qu'on avoit jetté à terre, quelques-uns de mes domestiques qui rechargeoient leurs animaux, d'autres qui fuyoient, d'autres à pied qui ramenoient des mulets de charges. Tout étoit enfin dans la plus grande consusion possible. Ayant gagné la lisiere d'un bois, ils commencerent à faire face & à préparer leurs armes à feu. Cependant j'apperçus en même-tems les deux Officiers du Roi d'Abyssinie & le guide que Janni nous avoit donné, occupés à planter leur tente, tandis que mon cheval paissoit paisiblement à côté d'eux. Je désendis à mes gens de faire seu, jusqu'à ce que je leur en eusse donné l'ordre, & je galopai du côté de la tente. Mais je sus salué en chemin par une grêle de pierre qu'on lança du milieu des buissons, & dont un coup

me blessa au pied. Au même instant je reçus sur le ventre un coup de citrouille qui n'étoit pas mûre, & qui m'auroit sait beaucoup de mal sans une grosse toile de coton qui me servoit de ceinture, & saisoit plusieurs sois le tour de mon corps. Comme les voleurs combattent avec d'autres armes que des citrouilles, je sus bientôt hors d'inquiétude.

CEPENDANT malgré l'accueil désagréable qu'on me faisoit, je m'avançai vers les assaillans, en leur criant: » Nous somn mes vos amis & les amis du Ras Michael; nous ne voulons » que vous parler, & vous offrir les choses dont vous aurez » besoin «. On ne me répondit qu'en me jettant de nouvelles pierres, mais qui ne m'atteignirent point. Pensant alors que mon fusil pouvoit leur inspirer de la crainte, je le donnai à tenir à Yasine. Deux hommes sortirent alors des broussailles, & firent beaucoup de plaintes auxquelles je ne compris autre chose sinon qu'ils nous accusoient de leur avoir fait tort. En un mot, voici de quoi il s'agissoit. L'un des Maures de notre caravane avoit pris une botte de paille & l'avoit donnée à manger à son âne; & aussi tôt le paysan, à qui appartenoit cette paille, avoit alarmé le village. Chaque habitant avoit pris la lance & le bouclier; mais aucun d'eux n'avoit osé avancer, de peur des armes à seu, & ils s'étoient contentés de nous jetter des pierres de derriere les buissons où ils s'étoient cachés. Cependant nous leur dîmes que quoiqu'en ma qualité d'hôte du Roi, j'eusse droit à me faire fournir toutes les choses qui m'étoient nécessaires, j'étois prêt à les leur payer, pour peu qu'ils eussent de répugnance à me les donner de bonne volonté; mais qu'ils n'avoient qu'à cesser de jetter des pierres, sans quoi nous ferions seu sur eux.

Notre tente étoit plantée, tout étoit remis en ordre; & nous conclûmes un traité avec les habitans. Ils consentirent à nous vendre les choses dont nous avions besoin; mais ils y mirent des prix extravagans, auxquels pourtant j'étois satisfait d'adhérer. Cependant bientôt un homme du village, qui connoissoit un des Officiers du Roi, lui apprit que la botte de paille prise par le Maure, n'étoit que le prétexte de leur insurrection, mais que la véritable cause venoit d'une nouvelle répandue dans le pays, par laquelle on disoit que Michael avoit été vaincu par Fasil, & que les habitans ne redoutant plus la sévérité du Ras, s'abandonnoient à leurs excès accoutumés; & nous prenant pour une caravane de marchands Mahométans, avoient résolu de nous voler.

WELLETA GABRIEL, petit-fils du Ras Michael, avoit le commandement de cette partie du Tigré; mais âgé seulement de treize ans, il n'étoit ni dans sa province ni dans l'armée de fon grand pere; il se tenoit à Gondar: il n'y avoit alors qu'Ozoro Welleta Michael sa mere, dont la maison étoit précisément sur une montagne vis-à-vis de nous. Un des Officiers du Roi s'étoit dérobé furtivement, & étoit allé rendre compte à cette dame de ce qui se passoit, & le même soir un corps de troupes vint dans le village enlever les shess de l'insurrection, & nous mit en repos pour le reste de la nuit. Les gens d'Ozoro Welleta Michael nous porterent des provisions de sa part, avec des excuses pour ce qui venoit de se passer, & le conseil de nous tenir sur nos gardes pendant le reste du voyage. Ils nous assurerent positivement qu'il n'y avoit point eu d'action entre Fasil & le Ras Michael, Ils nous dirent au contraire en confidence,

que Fasil avoit décampé de Buré & s'étoit retiré à Metchakel, où probablement il repasseroit le Nil pour se tenir dans sa patrie, jusqu'à ce que les pluies obligeassent le Ras-Michael de retourner à Gondar.

Nous partîmes de Selech-Lecha le 22 à sept heures du matin, & une heure après nous passâmes à deux cens pas d'un village que nous laissâmes à notre gauche. Nous n'y vîmes personne: mais à un demi-mille plus loin nous appercûmes soixante ou quatre-vingt hommes armés, & on nous dit qu'ils étoient résolus de s'opposer à notre passage, à moins qu'on ne leur rendît leurs camarades enlevés la nuit précédente à Selech-Lecha. Les gens qu'Ozoro Welleta Michael nous avoit donnés pour nous servir d'escorte, prirent cela pour une insulte, & me conseillerent de tourner foudain à gauche, & de gagner un autre village au pied de la montagne où étoit située la maison de Welleta Michael, mere de leur jeune Gouverneur, parce que nous trouverions là des forces suffisantes pour mettre nos agresseurs à la raison. Nous tournâmes donc à gauche; & marchant à travers d'épaisses broussailles, nous atteignîmes la montagne au pied de laquelle est le village, à la vue de la maison du Gouverneur, & nous parûmes sur le sommet précisément à l'instant où une vingtaine de nos ennemis arrivoient au bas.

Les gens du Gouverneur nous dirent, que si les ennemis avançoient un pas de plus, il falloit faire seu sur eux, & qu'ils se disperseroient à l'instant, mais que si nous ne prenions pas ce parti, ils nous coureroient le chemin du village.

lage. Cependant je ne pus approuver leur raisonnement. Je pensai au contraire que si le village étoit assez sort pour nous protéger comme nous le désirions, les vingt hommes qui se mettroient entre lui & nous courroient risque de se voir exterminer; mais que si le village n'étoit pas assez fort, & que nous voulussions commencer par répandre du sang, nous nous exposerions à perdre la vie devant un ennemi supérieur en force. Je me contentai donc de faire dire à nos vingt assaillans de s'arrêter, & d'envoyer un seul d'entr'eux pour me parler; & comme ils ne firent aucun cas de cette proposition, je donnai ordre à Yasine de décharger un gros mousquet par-dessus leurs têtes, de maniere à ne pas les toucher. A ce coup ils prirent tous la fuite, & il accourut autour de nous une foule d'habitans des autres villages. Je crois même que beaucoup de ceux qui avoient été contre nous se mêlerent à ceux qui venoient nous désendre. Nous paroissions déja avoir une petite armée, & en moins d'une demi - heure nous fûmes joints par une nouvelle troupe de soldats de la maison du Gouverneur, vingt desquels étoient armés de lances & de bouchiers, & les autres de fusils. La multitude se dispersa devant nous; & à dix heures nous arrivâmes avec notre escorte près de la ville de Siré. Nous choisimes un poste très-fort dans une vallée profonde. à l'extrémité occidentale de la ville, & nous y plantâmes notre tente.



## CHAPITRE VI

## Route de Siré à Addergey.

L'A Province de Siré s'étend des murs d'Axum aux rives du Taccazzé. La ville de Siré est située auprès d'une vallée étroite & prosonde, où le chemin est presqu'impraticable. Au milieu de cette vallée coule un ruisseau bordé de palmiers, dont plusieurs s'élevent à une hauteur prodigieuse, mais ne portent aucun fruit. Ces arbres sont les premiers de leur espece que j'aye vu en Abyssinie.

La ville de Siré, plus grande que celle d'Axum, fait sace à la vallée & sorme un croissant, qui se prolonge un peu plus vers l'extrémité occidentale. Toutes les maisons sont d'argile, & leur couverture de chaume forme un cône comme dans tout le reste de l'Abyssinie. Siré a une manusacture de grosses toiles de coton, qui servent de monnoie dans la province du Tigré. Chaque piece de cette toile a une aune: un quart de large & vaut une drachme, c'est-à-dire la dixieme partie d'un wakea d'or (1). Indépendamment de ces toiles, les grains de verres, les aiguilles, le cohol, & quelque-sois même l'encens, sont regardés comme une monnoie courrante. Mais ces articles dépendent beaucoup des circonstances. Le dernier est rarement demandé; & le premier est sujet aux caprices de la mode, qui change souvent chez ces barbares.

<sup>(1)</sup> Un dixieme de Wakea d'or vaut près d'un ducat Impérial, environt fix francs.

Alors tous les grains de collier, qui ne sont pas de la couleur & de la forme qui leur plaît, restent sans valeur. J'ai déja parlé de ceux qu'on préséroit à Kella. La même mode régnoit à Siré. Mais les habitans de cette derniere ville n'étoient point disposés à trassquer avec nous. Ils sembloient mécontens de ce que Michaël Suhul vivoit encore, & ils attendoient avec impatience la confirmation de la nouvelle de sa désaite, pour pouvoir traiter à leur santaisse les malheureux étrangers qui tomberoient entre leurs mains. Pour nous, nous étions les plus sorts, & connoissant leurs mauvaises intentions, nous nous conduisions avec eux, à-peu-près de la même maniere qu'ils auroient voulu se conduire avec nous.

Dans la nuit du 22 Janvier, j'observai le passage de plusieurs étoiles au méridien; le 23 à midi, je pris la hauteur du soleil; & d'après ces diverses observations, je déterminai la latitude de Siré par les 14°. 4'. 35". nord. Le soir, j'observai une immersion du premier satellite de Jupiter, qui nous donna 38°. 0'. 15". de longitude à l'est du méridien de Green-wich.

QUOIQUE la ville de Siré soit située dans une des plus belles contrées du monde, elle a des inconvéniens particuliers. Il y regne presque continuellement des sievres putrides trèsdangereuses; & à mon passage ces sievres emportoient chaque jour un grand nombre de gens. La maniere dont les habitans en agissoient avec moi, ne me sit pas penser que je dusse courir risque d'attraper leur maladie en leur donnant des secours. Je les laissai donc se débattre avec leur sievre, sans m'en mêler aucunement.

Tandis que nous écions à Siré, nous reçûmes l'heureuse nouvelle de la victoire du Ras Michaël à Fagitta. Il en étoit venu aux mains avec Fasil, & après lui avoir tué dix mille hommes, il avoit dispersé le reste de son armée. Quoique ce récit ne sût point encore consirmé, il srappa de terreur tous les mutins, & chacun rentra déssors dans le devoir, de peur d'encourir la disgrace du sévere Ras; car personne n'ignoroit que Michaël puniroit d'une maniere prompte & terrible les moindres sautes, & sur-tout les sautes de ceux qui ne l'avoient point suivi au combat.

Le 24, à sept heures du matin, nous abattimes nos tentes, pour nous éloigner de Siré, & bientôt après nous entrâmes dans une vaste plaine. Il nous sut impossible, toute cette matinée, de distinguer devant nous les montagnes. Notre vue n'y pouvoit atteindre; car je n'appelle point montagnes quelques monticules qui s'élevent dans la plaine, qui ne sont couvertes que d'herbes, & où l'on avoit en ce tems-là mis le seu, asin d'avoir de meilleurs pâturages aux nouvelles pluies. Le pays est également plane & découvert du côté du nord; & quoique nous n'y pussions découvrir aucun village, il nous sembla bien peuplé; car nous vîmes beaucoup de gens dans la plaine, les uns occupés à faire leur récolte, les autres à garder leurs troupeaux. Vraisemblablement les villages nous étoient dérobés par les montagnes que nous laissions à côté.

A quatre heures nous nous arrêtâmes à Maisbinni, au pied d'une montagne haute, escarpée, absolument stérile, & toute entiere de marbre très-dur & d'une couleur rouge

tirant sur le pourpre. Derriere cette montagne est le petit village de Maisbinni; & au sud il y a une montagne encore plus élevée que la premiere, & dont le sommet uni & taillé à pic ressemble à une muraille. Près de l'endroit où notre tente étoit plantée, couloit la petite riviere de Maisbinni, sort paissible alors, mais rapide & terrible en hiver. Sa direction est d'abord au nord, puis elle tourne au sud-ouest, & tombe de chûte en chûte, de plus de cent pieds de haur, dans une vallée étroite qu'elle traverse pour aller se jetter dans le Tacazzé. Maisbinni offre un aspect magnisique & sauvage, qu'on peut comparer aux plus grandes beautés de la nature dans le même genre.

CE jour-là sut le premier jour sombre & nébuleux que nous eussions vu en Abyssinie. Le soleil se cacha plusieurs heures de suite, ce qui nous annonçoit que nous approchions du grand sleuve Tacazzé (1).

LE 25 nous nous mîmes en route à l'heure accoutumée, & nous suivîmes un chemin ombragé d'arbres de dissérentes especes. Au bout d'une demi-heure, nous passâmes la riviere de Maisbinni, qui en cet endroit court vers l'ouest. Nous marchions encore à travers la même plaine que la veille: mais le chemin étoit inégal & rempli de crevasses. A dix heures nous sîmes halte dans la plaine de Dagashaha. Nous voyions à environ deux milles de nous, une montagne isolée s'élever en forme de pain de sucre; nous avions au sud-ouest

<sup>(1)</sup> C'est le fameux Leuve Siris.

un bois fort clair, & à l'ouest la riviere, qui couroit dans un terrein spongieux, sale & rempli de sondrieres.

DAGASHAHA est un canton froid & désagréable. Mais la montagne que nous voyions au loin nous sut très-utile; parce qu'elle nous servit à nous assurer de notre position. En partant de Dagashaha, nous vîmes encore les hauts monts du Samen, dont le Lamalmon est sans contredit le plus élevé. C'est ce Lamalmon qu'il faut franchir pour se rendre à Gondar. Nous vîmes aussi le pays inégal & montueux de Salent, adjacent aux montagnes du Samen. De Maisbinni à Dagashaha nous n'avions pas apperçu un seul village, ni rien dans la campagne qui annonçât une culture soignée & une grande population. A la vérité, nous étions sur les frontieres de deux Provinces depuis long-tems en guerre.

CE fut le 26, à six heures du matin, que nous partîmes de Dagashaha. Nous marchions dans une plaine bien unie, mais inculte & inhabitée. Elle étoit couverte de joncs & de broussailles, & absolument privée d'eau. Ensin nous découvrîmes à notre gauche & à environ trois milles de notre chemin, le solitaire village d'Adega, le seul que nous eussions vu dans ce canton. A huit heures nous arrivâmes à l'entrée d'une prosonde vallée, à l'extrémité de laquelle coule le Tacazzé, qui est, après le Nil, le plus grand sleuve de la haute Abyssinie. Sa principale branche est près d'un endroit appellé Souami Midre, dans la plaine d'Angot, pays découvert à deux cens milles au sud-est de Gondar. Le Tacazzé a,

comme le Nil, trois sources principales. Non loin de Souami Midre est le petit village de Gourri (1).

L'Angor est maintenant possédé par les Gallas, dont le chef, Guangoul, est le principal des Gallas occidentaux, qui surent autresois les plus redoutables ennemis des Abysfiniens.

La seconde branche du Tacazzé vient de Dabuco, sur les frontieres du Begemder, d'où passant entre le Gouliou, le Lasta, & le Bellessen, elle se réunit à la premiere branche & sépare le Tigré de l'Amhara. La division de ces deux pays vient principalement du langage. Tout ce qui est sur la rive orientale du Tacazzé, est appellé Tigré, & tout ce qui est à l'occident, depuis le Tacazzé au Nil, le pays de Gojam & des Agows, s'appelle Amhara, parce qu'on y parle l'Amharic & non le Tigré ou le Geez. Cependant il ne saut point qu'on s'imagine que ce soient les seules langues en usage dans ces deux pays. Il y a un nombre infini de dialectes dans les divers petits districts qui les composent. Il est même quelques cantons, où l'on n'entend ni l'Amharic ni le Geez.

JE me suis déja suffisamment étendu sur les noms, l'histoire, les mœurs des nations qui habitent les environs du Tacazzé. Ce fleuve se nommoit le Siris, ou le fleuve de la Canicule, lorsque ce peuple noir & maintenant sauvage, le Cushite de l'isse de Méroé résidoit sur ses bords. On l'appelle encore le Tannush Abay, ou le moindre des deux

<sup>(1)</sup> Ce mot fignific froid.

fleuves que grossissent les pluies du tropique; & ce nom lui fut donné par les paysans, qui le comparoient avec le Nil. Il fut le Tacazzé, dans le pays de Derkin, habité par les Takas, jusques à l'endroit où il se réunit au Nil dans le Beja; &il fut enfin l'Astaboras pour ceux des anciens qui prirent le Nil pour le Siris. Il est maintenant l'Atbara, & il donne son nom à cette péninsule qu'il borne du côté de l'orient, comme le Nil la borne à l'occident, & qui étoit anciennement l'isse de Méroé: mais jamais ce fleuve ne se nomma le Tekesel, comme l'ont dit quelques Auteurs, qui ont fait dériver ce nom de Taka, mot éthiopien, qui signifie indubitablement crainte, malheur, tristesse. Non, jamais le Tacazzé ne put avoir une semblable étymologie. C'est un des sieuves les plus agréables à la vue qui soient au monde. Ses bords sont ombragés d'arbres majestueux, & couverts d'arbustes & de plantes, dont les fleurs odorantes peuvent le disputer à celles des plus brillans jardins. Son onde est limpide, & d'un goût parfait. Enfin on pêche diverses especes d'excellent poisson dans ses eaux, & on trouve beaucoup de gibier fur ses rives.

IL faut pourtant avouer que pendant les débordemens, les choses changent de face. Le Tacazzé reçoit alors dans son sein un tiers des pluies qui tombent en Abyssinie; & nous vîmes à notre passage, par des marques qui s'étoient conservées, que ce sleuve étoit monté, l'année précédente, à dix-huit pieds au-dessus du fond de son lit; encore, ne savons nous pas si c'étoit là le point de sa plus grande crue. Il y avoit donc eu au moins trois brasses d'eau dans son lit; & cette masse prodigieuse se précipitant avec fureur

fureur da haut des monts, & déracinant dans sa course les arbres & les rochers, dont les fragmens entraînés sont un bruit semblable au tonnerre, que répetent les échos de cent montagnes, fait penser assez naturellement qu'on auroit pu lui donner avec raison le nom de terrible. Mais il saut considérer que dans le tems où le Tacazzé déborde, tous les autres sleuves d'Abyssinie débordent également, & sont les mêmes ravages. Le Tacazzé n'a donc point d'effets particuliers, auxquels il pût devoir un tel nom. Voilà du moins ce que je crois, laissant volontiers chacun maître de son opinion, sur-tout en ce qui concerne les étymologies.

A huit heures & demi, nous commençâmes à trouver une pente assez douce jusques à l'endroit où nous traversâmes le ruisseau de Maitamquet, nom qui signisse l'eau du haptême. Là, le sentier étoit étroit, rapide, & contournoit les stancs d'une montagne couverte d'arbres de la plus grande beauté. A trois milles du Maitamquet, nous trouvâmes le principal gué du Tacazzé, dont le passage est sût & commode; car le sond de la riviere est composé de petits cailloux, sans mélange de sable & de grosses pierres. Le seuve avoit alors deux cens pas de large au moins. L'eau en étoit trèaclaire, & couroit avec beaucoup de rapidité:mais il n'y en avoit pas plus de trois pieds dans l'endroit où nous le traversâmes. C'étoit, à la vérité, le tems le plus sec de l'année, tems où la psupart dés rivieres d'Abyssinie cessent de couler.

Dans le milieu du gué, nous rencontrâmes un déserteur de l'armée du Ras Michael. Il portoit son sussi sur son épaule, se faisoit marcher devant lui deux malheareuses petites silles Tome III.

d'environ dix ans, entiérement nues & mourant de faim, qui étoient la part du butin qu'il avoit eue, lorsqu'après la bataille, les troupes avoient ravagé le pays de Maitsha. Nous lui demandâmes s'il étoit vrai que le Ras eût remporté la victoire: mais il ne voulut point nous satisfaire. Tantôt, il nous dit qu'il y avoit eu une bataille, tantôt, qu'il n'y en avoit point eu. Il sembloit craindre que si l'un ou l'autre de ces faits nous paroissoit vrai, nous n'en profitassions pour nous emparer de son butin. Pour moi, j'étois loin de lui trouver l'air d'un conquérant. Il me sembloit plutôt n'être qu'un misérable poltron, qui en s'enfuyant avoit dérobé les deux infortunées qu'il emmenoit. Je lui demandai où étoit Michael? s'il étoit à Buré? lieu où il devoit naturellement être, s'il avoit vaincu Fasil. Mais il me répondit que non; que le Ras étoit à Ibaba, capitale du Maitsha. — Cela ne nous apprit rien de certain; parce qu'Ibaba étoit l'endroit où auroit dû aller d'abord Michael pour être à même d'envoyer des détachemens de son armée désoler le pays, plutôt que d'attendre le fort de la bataille. Enfin, nous prîmes congé du déserteur, à qui je donnai un peu de tabac & de farine de froment, qu'il reçut avec joie, mais sans vouloir me rien apprendre de plus.

Les bords du Tacazzé sont couverts de tamarins qui croifsent jusques au bord de l'eau; & derriere; ces arbres d'une médiocre grandeur, des arbres superbes portent leur tête jusques dans les nues, & semblent avoir acquis plus de vigueur en résistant souvent aux ravages du fleuve. Peu de ces arbres se dépouillent de leurs seuilles. Ils ont au contraire presque tous des sleurs, des fruits & du seuillage d'un bout à l'autre de l'année. Ils en ont sur-tout en abondance pendant les six mois que dure réguliérement le beau tems. Parmi ceux qui perdent leurs feuilles, on distingue le Bohahab, appellé Dooma en Amharic. C'est l'arbre le plus grand de toute l'Abyssinie; le tronc n'en est pourtant jamais fort haut. Il vient en diminuant, depuis le faîte jusqu'au pied; & quoique ce soit assez régulier, l'effet n'en est pas très-beau. Il ressemble assez à un grand canon. Ses branches sont très-sortes & très-multipliées, & elles forment un angle un peu moins ouvert que par les quarante cinq degrés. Le fruit du Bohahab a la forme d'un melon allongé; & ce fruit est divisé en petites cellules remplies de graines noires, & qu'enveloppe une substance blanche, semblable à du sucre sin, & d'un goût doux & pourtant agréablement acidulé. Je n'ai jamais vu cet arbre, ni en fleurs, ni en feuilles. Il en est déja entiérement dépouillé, quand le fruit pend à ses branches. Le bois du Bohahab, mou, spongieux, ne peut être d'aucun usage. Les abeilles sauvages en percent le tronc pour y déposer leur miel, & ce miel est préséré à tout autre par les Abyssiniens.

QUELQUE beau, quelqu'agréable que soit le Tacazzé, il a, comme toutes les autres choses créées, ses inconvéniens particuliers. Depuis le mois de Mars jusqu'en Novembre que tombent les pluies, il est très-dangereux de s'endormir sur ses bords. Tous les habitans, qui ne sont que des voleurs & des assassasses, se retirent dans les villages des montagnes, d'où ils descendent pourtant pour piller les voyageurs, malgré toutes les peines que se sont données Michael Suhul, son sils & son petit-fils, Gouverneurs des provinces de Tigré

Sc de Siré, pour rendre ce passage sûr. Chaque mois il s'y commet quelque massacre.

Le poisson, qui abonde dans le Tacazzé, y actire beaucoup de crocodites; & ces animaux sont si audacieux, si
voraces, que quand le sleuve hausse un peu, on ne peut le
passer que sur des radeaux, ou avec des peaux de houc,
remplies de vent. Les personnes qui s'y hasardent à gué,
sont ordinairement dévorées. Il y a aussi beaucoup d'hippopotames qu'on appelle dans le pays des Gomaris. Nous ne
les voyions point: mais la nuit, nous les entendions ronster
& mugir en plusieurs endroits du steuve. Tandis que ces
monstres peuplent les eaux, les lions, les hyenes remplissent
les bois. Nous passions les nuits dans la crainte de ces animaux, parce que l'odeur de nos chevaux & de nos mulers
en attiroit un grand nombre autour de notre tente.

D'APRÈS plusieurs observations détaillées, je trouvai que la latitude du gué du Tacazzé étoit de 13°. 42'. 45". nord.

Le Tacazzé fert, comme je l'ai déja dit, de borne à la province de Siré. En le passant, nous entrâmes donc dans celle de Samen, province ennemie; car elle étoit gouvernée par Ayto Tessos, qui depuis le meurtre du Roi Joas, n'avoit ni posé les armes, ni voulu reconnoître Michael Suhul pour Ras, ni Hannès pour Roi. Il s'étoit retiré sur le sommet d'une montagne appellée la Roc Juif, à environ huit milles du gué du Tacazzé. Aussi, ces raisons là & les charmes de l'endroit où nous étions campés, surent cause que nous ne quittâmes pas les bords du sleuve sans déplaisir.

LE 27 Janvier, nous nous remimes en route, un peu après six heures du matin, & nous marchâmes quelque tems le long du fleuve. A six heures quarante minutes, nous arrivâmes au bord de l'Ingerohha, petit ruisseau qui prend sa source dans la plaine au dessus, & qui traversant une vallée profonde, se jette bientôt dans le Tacazzé. A sept heures & demi, nous nous écartâmes du fleuve & nous gagnâmes les montagnes qui bordent la vallée au suf. Le chemin est étroit, tournoyant & aussi rapide que celui de l'autre côté, mais moins boisé. Ce qui le rend sur-tout désagréable, c'est qu'à chaque détour on voit perpendiculairement la vallée qui est au-dessous, & dont la profondeur offre un précipice affreux. A huit heures & demi, nous arrivâmes au sommet de la montagne, & une heure après, nous fîmes halte à Tabulaqué. Cette route nous avoit présenté de toutes parts des villages ruinés & abandonnés, monumens de la cruauré de Michaël, ou peut être de sa justice; car il est ditficile de dire si les méchancetés, les violences, les vols continuels, commis par les habitans, ne méritoient pas un châtiment aussi sévere.

Nous trouvâmes beaucoup de bergers qui faisoient paître leurs troupeaux dans la plaine; &t nous recommençames à trassquer. On nous sournissoit de la farine &t d'autres provisions, &t nous donnions en échange du cohol, de l'encens &t des grains de verre. Cependant les jeunes semmes venoient seules à notre marché. Elles étoient d'un teint plus clair, plus grandes, &t en général, bien plus belles que celles de Kella. Elles avoient le nez un peu plus applati que les autres abyssiniennes que nous avions déja vues : mais peut-être

est-ce là que le climat commence à faire sentir son influence sur cette partie du visage, qu'il rend si difforme dans les negres en général, & principalement dans les Shangallas, dont le pays n'est qu'à deux journées de marche du Samen. Les jeunes femmes, avec lesquelles nous faisions des échanges, étoient difficiles dans leurs marchés, à l'exception d'un seul, où elles paroissoient fort raisonnables & fort généreuses. Elles convenoient que leurs faveurs devoient se donner & non se vendre; & que de longues sollicitations d'une part & des refus de l'autre, faisoient perdre un tems qui pouvoit être plus agréablement employé. Les habitans de ce canton font moins gais que ceux de Kella; ils ont la conversation plus seche & plus sentencieuse. La langue du Tigré & l'amharic leur étoient également familieres: mais nous supposâmes qu'ils ne nous parloient la premiere que par complaisance pour nous.

Notre tente étoit plantée à côté de la source de l'Ingerohha, au nord de la plaine de Tabulaqué. Cette source jaillit du sein des rochers qui sont au pied d'une petite éminence. L'eau étoit chaude, & couroit avec beaucoup de rapidité. Les gens du pays nous dirent qu'en hiver les pluies la faisoient extrêmement gonsier; que sa chaleur augmentoit encore, & qu'elle sumoit beaucoup. Nous en bûmes; nous la trouvâmes bonne & sans aucun goût de minéral.

TABULAQUÉ, Anderassa & Mentesegla appartiennent au Shum d'Addergey & au Viceroi du Samen, Ayto Tessos. La grande ville d'Hauza est à environ huit milles au sud quart d'est de la source de l'Ingerohha.

Le 28, à fix heures quarante minutes, nous continuâmes notre voyage. A sept heures & demi, nous vîmes le petit village de Motecha, perché sur le sommet d'une montagne, à un demi-mille au sud de notre route. A huit heures, nous traversâmes la riviere d'Aira; & une demi-heure après, celle de Tabul qui borne le district de Tabulaqué. Ce pays est couvert de bois. Il y a sur-tout une espece de roseau, ou de bambou, qu'on nomme Shemale, qui n'est point creux, & dont on fait les javelines légeres que lancent les gens de pied & les cavaliers, tant à la guerre qu'à la chasse.

Nous mîmes pied à terre sur le bord de l'Anderassa, petic ruisseau, qui en ce moment étoit presqu'à sec; mais qui donne pourtant son nom au district où nous étions. Son eau bourbeuse & d'un mauvais goût, va tomber dans le Tacazzé, comme celle de toutes les rivieres de ces cantons. Dans l'endroit où nous avions campé, Dagashaha nous restoit au nord-nord est. Cette nuit-là, la rosée sut très-abondante; & c'étoit la premiere sois que nous en eussions vu depuis que nous étions en route.

LE 29, à six heures du matin, nous partîmes d'Anderassa, &t nous marchâmes à travers des bois épais, mais dont les arbres étoient perits, & presqu'entiérement couverts par les roseaux, l'avoine sauvage & d'autres grandes herbes; de sorte que nous avions peine à distinguer le sentier. Nous ne laissions pas d'avoir des craintes sur le voisinage des Shangallas qui n'étoient qu'à deux journées à l'ouest-nord-ouest de nous, & qui sont fréquemment des incursions dans le pays sauvage que nous traversions. LA ville d'Hauzaest située sur une montagne au midi de ce canton. Nous continuâmes à marcher le long d'une colline, ayant à notre gauche la plus grande riviere que nous eussions vue, depuis que nous avions quitté les bords du Tacazzé.

A neuf heures, nous campâmes sur la petite riviere d'Angari, qui donne son nom à tout le pays, qui s'étend du Bowiha à l'Anderassa. L'Angari prend sa source à l'est, dans une plaine, près de Montesegla. Après avoir couru un demimille, cette riviere se précipite en cascade dans une vallée prosonde, tourne au nord-est & va à deux milles & demiplus loin se jetter dans le Bowiha, un peu au dessus du gué.

Le village d'Angari est sur le sommet d'une montagne, à deux milles au sud-sud-ouest de la riviere. Hauza, qu'on appelle une grande ville, parce qu'elle est l'assemblage de plusieurs villages, Hauza est à six milles dans le sud. La situation en est très-agréable. Elle se trouve au milieu de plusieurs montagnes, toutes différentes les unes des autres par leur forme extraordinaire. Il y en a qui ressemblent parfaitement à d'immenses colonnes; d'autres ont l'air de pyramides & d'obélisques, & d'autres enfin, forment des cônes réguliers. Tous ces monts, d'un accès impraticable, excepté pour ceux qui en connoissent bien les sentiers, servent en tems de guerre de refuge sûr aux habitans du Samen, & ont l'avantage d'être séparés par de petites plaines qui produisent du grain. Bien plus, sur des sommets qui paroissent inaccessibles, il y a des terreins planes, cultivés, & produifant assez de bled pour nourrir les gens qui s'y retirent, sans qu'ils aient recours aux habitans des vallées qui sont audessous

dessous d'eux. Hauza signisse plaisir, délice, & probablement, cette ville doit son nom à la maniere dont elle est placée. Peuplée de marchands mahométans, elle sert d'entrepôt entre Masuah & Gondar; aussi, y a t-il des habitans extrêmement riches.

Le 30 Janvier, à sept heures du matin, nous partîmes d'Angari, & nous marchâmes d'abord le long de la riviere, étant obligés de grimper par un chemin très-difficile, sur une haute montagne, couverte à-la-sois d'arbres & d'herbe, après laquelle nous trouvâmes la petite plaine de Montesegla, entourée de montagnes, dont la perspective est charmante. A sept heures & demie, nous vîmes trois villages, dont deux à droite & un à gauche, auxquels on a donné le même nom de Montesegla, & dont nous étions éloignés d'environ un demi-mille.

A' neuf heures '& demi, nous passames la petite riviere de Daracoy, qui sépare le territoire de Montesegla de celui d'Addergey. A dix heures un quart, nous sîmes halte à Addergey, près de la petite rivière de Mai-Lumi, nom qui signisse la riviere des Limons. Nous érions alors dans une plaine d'environ un mille quarré, bornée par des bois épais, disposés de tous côtés en amphithéâtre. Derriere les bois, s'élevent des sommets dépouillés de montagnes escarpées; & à moitié d'un de ces rochers, on voit un misérable village qui y paroît suspendu, & qui a à peine au-devant de lui un pas de terrein plane pour empêcher les habitans de tomber dans le sond de la vallée. Les bois sont remplis de limons & de citroniers, d'où le pays a tiré son nom. A l'occident de

Tome 111.

notre tente, étoit un endroit où la plaine se terminoit en précipice affreux.

La riviere de Mai-Lumi prend sa source au-dessus du village, & tombe dans le bois, où elle se divise en deux branches. L'une de ces branches passe au nord de la plaine, & l'autre va contourner le sud; puis elles se jettent dans la vallée au-dessous, s'y réunissent, vont à un quart de mille plus loin se précipiter en cascade, à cent-cinquante pieds de prosondeur, & courent ensin, dans une direction sudouest, se joindre au Tacazzé. Le Mai-Lumi, très-violent & très-considérable en hiver, n'étoit à notre passage qu'un ruisseau paisible.

Derriere la vallée, on compte cinq montagnes, sur le sommet de chacune desquelles il y a un village. Le Shum réside sur la montagne qui est au milieu. Il nous témoigna une seinte bienveillance: mais au sond de l'ame, il n'étoit rien moins que bien disposé en notre faveur, & il auroit voulu pouvoir trouver un moment savorable pour satisfaire son avarice. Une nouvelle se répandit alors; on dit que le Ras Michael avoit été vaincu par Fasil; que Gondar s'étoit révolté; que tout étoit en armes dans le Woggora, & qu'ainsi, c'étoit perdre notre tems que d'aller tenter le passage du Lamalmon.

Mais nous devinâmes bientôt que cette histoire n'avoir aucun fondement, & nous aimâmes mieux croite ce que nous avions appris à Siré & à Adowa; c'est que le Ras Minchael étoit vainqueur du rébelle Fasil. Nous écions même

711 6 15



OBELISQUE D'AXUM.

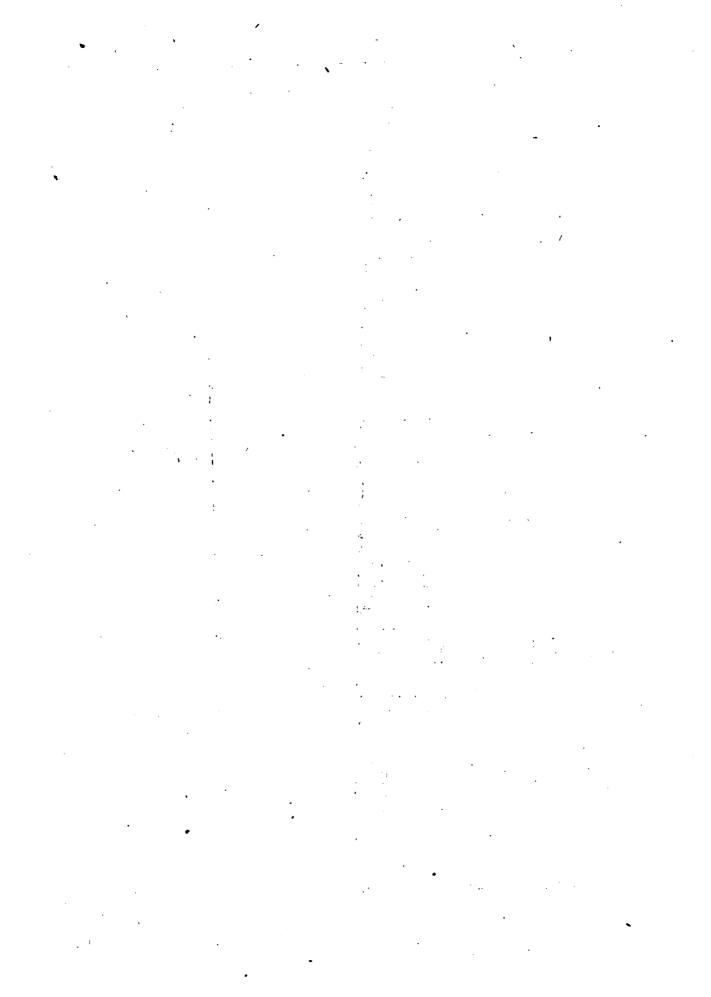

d'autant plus fondés à compter sur cela, que s'il en est été autrement, tous les endroits, placés entre le Tacazzé & Gondar, nous auroient été aussi funesses que le Lamalmon pouvoit l'être. Le changement de lieu ne nous offroit aucun danger de plus. Nous savions quelles étoient d'un bout de l'Empire à l'autre les dispositions des Abyssiniens pour Michael & pour ses amis; nous savions que notre sûreté dépendoit des nouvelles savorables qu'on recevoit de l'armée, & qu'il étoit de la plus grande importance pour nous de terminer notre voyage, avant qu'on apprît rien de sâcheux.

TANDIS que nous étions à Addergey, les hyennes dévorerent pendant la nuit une de nos meilleures mules. Ces féroces animaux sont là en très-grand nombre, ainsi que les lions, dont les rugissemens terribles & continuels épouvantoient tellement nos pauvres bêtes, qu'elles n'osoient même pas manger leur fourrage. Je portai plus loin les piquets de ma tente, & je fis mettre nos animaux en dedans. Janni m'avoit donné deux de ces clochettes de cuivre, qu'on met au cou des mulets. Je les suspendis aux cordes de la tente; & le bruit que faisoient ces clochettes agitées par le vent, & la blancheur des cordes auxquelles elles étoient suspendues, écarterent de nous les lions, qui sont sans doute audacieux, téméraires, mais pourtant soupçonneux. Ils se contenterent donc de rugir au loin dans les bois : mais nos mulets les entendoient, les sentoient; & le matin nous trouvâmes ces animaux, effrayés 2 & trempés de fueur.

Les voraces hyennes étoient plus difficiles à éloigner que les lions. Dans la nuit du 31 Janvier, j'en tuai une d'un coup

de susil, & le 2 de Février j'en tirai une autre si près, que je crus l'avoir aussi tuée; mais soit que les balles sussent tombées de mon susil avant que le coup partît, soit que je manquasse l'hyenne, elle grinça des dents, sit un saut, & s'avança sierement vers moi. Mais mon susil étoit à deux coups; je sis partir le second, & j'étendis l'hyenne sur la place. Yasine & s'approchoient de nous avec autant de tranquillité que des chiens ou d'aut res animaux domestiques.

CEPENDANT ce n'étoit pas encore là ce qui nous incommodoit le plus. De grosses fourmis noires, d'un pouce de
longueur au moins, sortoient du fond de la terre, & mettoient en charpie nos couvertures de laine, notre tente, nos
ceintures, & tout ce qu'elles pouvoient attraper. Nous avions
déja vu beaucoup de ces animaux à Angari; mais à Mai-lumi
ils étoient insupportables; leur piquure cau soit une instammation soudaine & une douleur bien plus vive que la piqure
d'un scorpion. Cette espece d'insecte est appellée dans le pays
Gundan.

Le premier de Février, le Shum envoya ses gens pour estimer, dirent-ils, nos marchandises, asin que nous pussions en payer les droits. Plusieurs Maures de notre caravane nous avoient quittés pour aller, par un chemin plus court, à Hauza. Nous n'avions au plus que cinq ou six ânes de charge, en y comprenant ceux d'Yasine. J'engageai nos visiteurs à ouvrir les boîtes de mes télescopes & de mon quart de cer-cle, ou plutôt je les seur montrai toutes ouvertes, parce que je venois de saire une observation, & ils ne purent s'empê-

cher d'être ébahis de choses qui leur étoient absolument nouvelles.

Le lendemain le Shum vint lui-même, & nous eûmes ensemble une violente altercation. Il insista sur la prétendue défaite de Michael. Je l'assurai du contraire; & je le priai de prendre garde que le Ras ne sût informé, à son retour, qu'il avoit cherché à accréditer un pareil mensonge. Je lui dis, en même tems, que nous savions que les gens de Michael nous attendoient au passage du Lamalmon, & qu'ainsi il ne devoit pas différer notre départ. Mais, pour toute réponse, le Shum me menaça de m'envoyer à Ayto Tesfos. — Je lui répliquai que je ne le craignois point, parcequ'Ayto Tesfos étoit nonseulement ami d'Ayto Aylo., sous la protection duquel j'étois, mais encore l'un des Officiers de l'Itheghé, & qu'il étoit plus vraisemblable qu'il le puniroit pour en avoir mal agi avec moi, que non pas qu'il l'approuveroit; & que cependant je ne souffrirois ni qu'il m'envoyât à Ayto, Tessos, ni qu'il me détournat d'un seul pas de ma route. ---- Il me dit alors que j'étois fou; & il se retira pour tenir conseil avec les gens de sa suite. Au bout d'une demi-heure il revint, & me parut un tout autre homme. Il m'annonça qu'il m'expédieroit le lendemain matin; & qu'en attendant il m'enverroit le soir quelques provisions. Un tel secours nous étoit véritablement nécessaire; car nous n'avions de sarine que ce qu'il nous en falloit précisément pour un repas; il n'y avoit rien à acheter dans le misérable village perché sur le rocher voisin; & pas un seul des habitans des cinq autres villages du Shum ne s'étoit approché de nous, parce qu'apparemment leur petit tyran le leur avoit désendu.

Sitôt que le Shum adoucit son ton, j'adoucis le mien, je lui sis même un petit présent; & il s'en alla en me réitérant ses promesses: mais la soirée se passa sans que nous vissions arriver des provisions, & le lendemain le Shum ne parut pas de tout le jour; de sorte qu'après nous être préparés à partir le jour suivant, nous allâmes nous coucher, sans craindre que notre souper nous incommodât; car nous n'avions rien mangé depuis notre déjeûner.

Le pays des Shangallas est à quarante milles au nord nordouest, & même un peu plus à l'ouest d'Addergey. Tout le canton, à prendre des bords du Tacazzé, est appellé Salent, dans le langage du Tigré, & Talent en Amharic. Cette dissérence provient sans doute de ce que, dans l'origine, ce nom commençoit par les deux lettres Tz, & qu'en Tigré on a omis la premiere, & en Amhara la seconde.

Le 31 Janvier, étant à Addergey, je pris la hauteur du soleil à midi, & la nuit j'observai le passage de sept étoiles au méridien; & par ces disservations observations, je trouvai que la laditude de notre halte étoit de 13 degrés 24 minutes 56 secondes nord. Le lendemain matin, d'après une immersion du second satellite de Jupiter, je conclus que la longitude du même lieu devoit être de 37 degrés 57 minutes à l'est du méridien de Groenwich.

Nous partîmes d'Addergey le 4 Février, à neuf heures & demie du marin. Pressés par la faim, nous avions même résolu de partir de meilleure heure, & nous nous étions en conséquence levés à l'aube: mais quand nous eûmes plié notre

tente, nous nous apperçîmes que la perte d'une de nos mules nous obligeoit à arranger notre bagage autrement que nous, ne l'avions fait jusques-là; & pendant que nous nous en occupions, une hyenne, que nous n'avions pas apperçue parce qu'il ne faisoit pas encore bien jour, s'attacha à un des ânes de Yasine, & lui arracha presque toute la queue. Je ramasfois en ce moment les piquets de ma rente, & j'avois appuyé contre un arbre mon fusil, armé de sa bayonnette; car à la pointe du jour, comme à l'entrée de la nuit, il saut, dans ces pays là, se tenir toujours en garde contre les voleurs. Un jeune domestique de Yasine, appercevant l'hyenne, le premier, se saisit soudain de mon susil, & le tira sur l'animal précisément au même instant qu'Yasine, tenant un des poteaux de la tente, couroit au secours de son âne, & reçut le coup sur la main gauche, entre le pouce & l'index. Heureusement le fusil n'étoit chargé qu'avec une seule balle, qui glissa sur sa main. Le jeune homme jetea aussi tôt le fusil. L'hyenne lâcha l'âne; mais elle su face à Yasine, qui, sans s'amuser à choisir des armes, sui donns un si rude coup sur la tête qu'il l'abattit; après quoi nos autres compagnons l'acheverent bientôt à coups de piques.

Nous portâmes nos secours à Yasine, & nous reconnûmes que sa blessure n'étoit qu'une bagatelle; d'ailleurs il n'étoit pas homme à s'alarmer aisément dans ces sortes d'occasions. Son pauvre âne avoit été bien plus maltraité par l'hyenne; la queue ne lui renoit plus que par un morceau de peau, & il fallut la lui couper, pour lui brûler ensuite la plaie: mais comme nous n'avions pas eu de quoi faire du pain pour déjeûner, nous n'avions point de seu, & nous sûmes obligés

d'attacher le bout de la queue avec de la ficelle, jusqu'à ceque nous eussions occasion de faire chauffer un ser.

Ce qui prouve l'excessive voracité des hyennes, c'est que les corps de celles que nous tuions dans la nuit, & que nous traînions loin de nous, étoient dévorés le lendemain matin par les autres. C'est alors que j'observai, pour la premiere fois, que l'espece de ces hyennes étoit différente de celles que j'avois vues en Europe, a qui y avoient été transportées d'Asie & d'Amérique.

## CHAPITRÉ VII.

Route d'Addergey à Gondar, par le mont Lamalmon.

Les divers accidens dont je viens de rendre compte, surent cause que quand nous partimes d'Addergey, le 4 Février, il étoit presque dix heures. Nous continuâmes d'abord à cotoyer les montagnes, dans un pays couvert de bois & d'herbe très haute, puis nous descendimes rapidement dans une étroite & prosonde vallée, dont les côtés avoient été bordés naguere de beaux arbres, que le seu avoit consumés quand on avoit voulu, suivant l'usage du pays, brûler les herbes séches. Cependant les racines de ces arbres poussoient des rejettons, dont quelques-uns avoient déjà jusqu'à huit pieds de haut. La riviere d'Angueah arrose cette vallée, & après avoir reçu dans son sein les ruisseaux voisins, elle va se jetter dans le Tacazzé. Cette riviere d'Angueah est très-claire & très-rapide; mais pourtant un peu moins que le Bowiha.

A l'instant que nous arrivions au bord de l'Angueah, nous apperçûmes à notre droite, le Shum d'Addergey qui nous coupoit le chemin. Sa troupe étoit composée en tout de neus cavaliers & de quatorze ou quinze gens de pied sort mal acoutrés. Le Shum n'avoit qu'un souet à la main; mais un jeune homme de bonne mine portoit son susil devant lui, & le reste de la bande étoit armé de lances, les fantassins ayant des boucliers, & les cavaliers n'en ayant point. Nous pensâmes tous que ce parti nous en vouloit, & que quelque

Tome III.

rensort devoit venir le joindre; car nous n'imaginions pas que neuf cavaliers osassent nous attaquer. Nous avions d'abord sait halte au bord de la riviere; mais les gens d'Ozoro Welleta Michael, qui nous escortoient, & qui ne devoient nous quitter qu'au Lamalmon, le domessique de Janni, nous dirent de nous hâter de traverser la riviere, parce que le Gouvernement du Shum ne s'étendoit pas de l'autre bord.

Notre caravane avoit mis pied à terre, les Maures pouffoient devant eux nos animaux, & moi je montai soudain à cheval. Les gens du Shum qui venoient à cinq cents pas de nous, tout au plus, voyant que nous entrions dans la riviere, hâterent leur marche. Un des leurs prit même le galop; mais lorsqu'il sut à vingt pas de moi, je lui criai de ne pas avancer plus loin s'il saisoit quelque cas de sa vie. Loin de resuser de m'obéir, il parut avoir envie de s'en retourner.

COMMB je vis que mon bagage étoit déja en sûreté au pied d'une petite montagne, où mes domestiques l'avoient déchargé, & s'étoient rangés en bataille, je tournai la bride de mon cheval, & ayant Yasine à mes côtés, j'entrai dans la riviere. Le cavalier du Shum voulut de nouveau avancer; mais je lui criai encore de s'arrêter. Alors il montra du doigt la troupe qui étoit derriere lui, en disant: » Le Shum! « — Je lui répondis qu'il n'avoit d'abord qu'à s'arrêter, sans quoi je ferois seu sur lui. Cet homme rejoignit ses compagnons, avec qui il tint conseil une minute, puis ils s'avancerent tous ensemble jusqu'au bord de la riviere; ils s'y arrêterent, nous considérant, comme s'ils avoient envie de compter combien nous étions, & ensuite ils commencerent à entrer dans l'eau.

Soudain Yasine leur cria en Amharic, comme je leur avois moi-même crié en Geez, de ne pas s'approcher davantage, s'ils ne vouloient pas que nous sissions seu sur eux. Ils s'arrêterent, ce qui nous prouva qu'ils n'étoient pas très résolus; & après un moment d'altercation, nous consentîmes que le Shum & son sils, qui étoit le jeune homme qui portoit le susil, passassent la riviere.

Le Shum se plaignit beaucoup de ce que nous étions partis d'Addergey sans sa permission, & il nous reprocha de l'attaquer sur le grand chemin, & dans son propre Gouvernement.

- La jolie situation, répondis-je, dans laquelle nous étions
- » à Addergey, où le Shum me laissoit, moi l'hôte du Roi,
- » dans l'alternative de mourir de faim ou d'être dévoré par
- » les hyenes! «
  - » CE n'est point votre Gouvernement, dit le domestique
- D de Janni, en s'adressant au Shum; vous savez qu'Ayto Aylo,
- mon maître, commande ici. » Et qui vous attaque dans
- » le grand chemin, ajouta un des gens du Siré? Est- on un ami
- » de la paix ou un brigand, quand on vient à cheval & armé
- » comme vous l'êtes? Ne vous auroit-il pas mieux convenu
- de n'avoir qu'un mulet pour votre monture & des domes-
- » tiques à pied? Ou plutôt n'employeriez-vous pas mieux
- » votre tems en allant combattre les Gallas dans l'armée du
- Roi & du Ras Michael, ainsi que vous l'aviez promis, que
- > de vous occuper à tourmenter les voyageurs? --- » C'est
- » un mensonge, répondit le Shum; je n'ai jamais promis
  - » d'aller avec votre Ras. « En prononçant ces mots, il leva son souet pour frapper l'Officier d'Ozoro Welleta Mi-

chael; mais cet homme, qui quoiqu'assez paisible, n'étoit pas d'un caractere à se laisser battre, lui cria soudain: » — Tu» dieu! Shum! Si vous osez me menacer encore une sois, je
» vous étends roide mort sous les pieds de vos chevaux; & je
» suis certain que mon maître m'approuvera. N'appellez point
» vos gens, car vous vous exposeriez à un malheur certain.
» Vous auriez dû, avant de partir de chez vous, ôter le sour» reau rouge! de votre sussil. Mais, que dis-je, vous oseriez
» peut-être tirer, & vos soldats voudroient passer la riviere,
» tandis que vous vous trouveriez seul en nos mains «.

» Amis, leur dis je, vous connoissez mieux le sujet de vos » querelles particulieres que moi; ma seule affaire est de me » rendre au pied du Lamalmon le plutôt possible. Mais: » Shum, dites-moi, je vous prie, quelle affaire vous pouvez » avoir avec moi, & pourquoi vous m'avez suivi au-delà des » limites de votre Gouvernement? « — Il me répondit » que » je m'étois dérobé furtivement sans lui payer de péage. « - » Je ne suis point un marchand, lui répliquai je, je suis » l'étranger du Roi; & à ce titre, je n'ai point de droits à » payer. Cependant si une piece de toile de coton rouge de » Surate peut vous satisfaire, je vous la donnerai, afin que » nous nous séparions bons amis. « — » Il me dit que non, » parce que mon péage avoit été fixé par son conseil, à deux » onces d'or; & que si je ne les lui donnois pas, il me sui-» vroit jusqu'à Debra-Toon. « — » Faites-le garroter & con-» duisez-le à Debra-Toon, me cria l'Officier du Siré, ou » bien j'irai avertir le Shum de Debra-Toon, qui viendra le » faire lui-même. Par la tête de Michael, Shum! ajouta-t-il; » il ne se passera pas beaucoup de jours avant que je ne

» vienne vous arracher de votre lit, pour ce que vous venez » de dire là «.

JE donnai ordre à notre caravane de charger les mulets. Soudain le Shum fit signe à ses gens de passer la riviere: mais Yaline, qui étoit vis à-vis d'eux, leur cria de s'arrêter. -» Shum, lui dis-je, vous vous proposez de nous suivre, dans » l'intention, sans doute, de nous faire du mal. Nous allons » à Debra-Toon; vous voulez aussi y aller. Venez-y donc » avec nous; vous le pouvez en toute sûreté: mais nous ne » permettrons point à vos gens de vous accompagner; & s'ils » nous menacent de nous faire le moindre mal, nous nous » en vengerons certainement sur vous. Voilà, continuai-je, » en lui montrant un gros mousquet, voilà de quoi faire dis-» paroître en un moment de dessus la terre, cinquante per-» sonnes comme vous. Votre fils peut prendre soin de la con-» duite de vos soldats, & nous prendrons soin de vous. Mais » nous ne permettrons pas que vous vous réunissez à eux, » jusqu'à ce que nous soyons arrivés à Debra-Toon «.

Le fusil du Shum n'avoit point encore été tiré de son sourreau le jeune homme qui le portoit demanda à parler en particulier à son pere; car ils se regardoient déja, l'un & l'autre, comme prisonniers. Leur conversation dura à-peu-près cinq minutes. Notre bagage étoit déja en chemin quand le Shum nous dit qu'il vouloit nous faire une proposition; & voici comment il parla: » Puisque vous n'avez point de marchan-» dises, & que vous allez trouver le Ras Michael, je me contenterai de la piece de toile de coton de Surate, dont le prix » est d'environ quatre shellings; mais toutesois à condition p que vous ne porterez pas des plaintes contre moi, & que vous ne parlerez pas à Debra-Toon de ce qui s'est passé entre nous. De mon côté, je vous jure qu'après avoir repoint mes gens, nous ne repasserons pas la riviere «. — La paix sut conclue à ces conditions. Je lui donnai la piece de toile de coton de Surate, & j'y ajoutai un peu de cohol & d'encens, & quelques grains de collier pour ses semmes. Je sis aussi présent au jeune homme qui portoit le sussi, de deux rangs de grainats pour mettre autour de ses jambes, & il en parut extrêmement satisfait. Le Shum se retira d'un air un peu triste. Ses cavaliers le joignirent au milieu de la riviere, & ils reprirent tous ensemble leur chemin en silence.

HAUZA est au sud-est, à huit mille de distance de l'endroit où nous étions alors. Ses montagnes, d'une forme extraordinaire & variée, nous offroient un aspect très-romantique. Celle de Debra-Toon, est l'une des plus élevées. Nous marchions droit à elle; & à une heure après midi nous mîmes pied à terre entre cette montagne & le village du même nom, dont nous étions éloignés d'environ un mille, & qui se trouve sur le stanc de la montagne au nordouest. Plus loin encore, dans la même direction, est un désert montueux, appellé Adebarea, c'est-à-dire, la contrée des esclaves. On lui a donné ce nom parce qu'il est dans le voisinage des Shangallas, & tout le pays est tantôt ravagé & tantôt inhabité.

Les montagnes de Waldubba, ressemblant à celles d'Adebarea, étoient à environ quatre ou cinq milles au nord de nous. Le nom de Waldubba signisse la vallée de l'Hyene. Waldubba est peuplé de Moines, qui se sont retirés volontairement dans ce pays mal sain, dangereux & brûlant, pour consacrer leur vie à la pénitence, à la méditation & à la priere. Les Grands d'Abyssinies' y retirent aussi lorsqu'ils tombent dans la disgrace, ou qu'ils sont mécontents de la Cour. Ils se sont alors raser la tête, prennent une robe comme les Moines, vivent dans la solitude, & sont des vœux, auxquels ils sont bien résolus de renoncer dès qu'ils le pourront sans danger. Aussi retournent ils ensuite dans le monde, laissant leur robe & seur sainteté à Waldubba.

LE s Moines de Waldubba sont en grande vénération. Ils passent pour avoir le don de prophétie & faire des miracles. Aussi , dans les tems de troubles , ils servent ordinairement d'instrument pour exciter le peuple. Ceux de ces Moines que j'ai vus à Gondar & à Koscam ne pratiquoient jamais beaucoup d'abstinence. Ils mangeoient & buvoient de tout sans difficulté, & même avec excès. Mais ils disoient qu'ils vivoient différemment à Waldubba, ce qui est peut être vrai. Il y a aussi beaucoup de semmes, qu'on peut appeller des Religieuses, & qui, sans demeurer habituellement à Waldubba, y vont souvent, & vivent avec les Moines dans une familiarité qui n'est peut-être pas purement spirituelle. Quelques-unes d'entr'elles trouvant alors que leur dévotion n'est pas assez satisfaite au milieu de toute la Communauté des Moines, se retirent sur le sommet des montagnes avec un seul hermite, & le saint couple y passe plusieurs mois de suite, ne vivant que d'herbes & de racines. Au retour de ces hermites, on les cite comme des miracles de sainteté. Ils sont alors maigres, foibles, épuisés. Mais je ne prendrai pas

sur moi de décider si cela vient entiérement de leur nourriture, ou d'autre chose; car je n'ai jamais vécu dans leurs hermitages.

It regne presque toujours à Waldubba des sievres trèsdangereuses. Aussi les habitans ont-ils le teint d'une couleur cadavereuse. Les fréquentes incursions des Shangallas en ont, en outre, sait périr un très-grand nombre, quoiqu'à ce qu'on dit, les prieres des Moines aient mis depuis quelque tems un terme aux incursions de ces sauvages. J'imagine que les Religieuses doivent aussi avoir leur part à ce miracle; car elles sont, ainsi que les Moines, bien plus renommées à présent pour la sainteté & la pureté de leur vie, qu'elles ne l'étoient jadis. Cependant sans vouloir décrier l'efficacité de leurs prieres, j'avouerai que la cause naturelle, qui arrête les Shangallas, c'est la petite vérole, qui a emporté plusieurs de leurs tribus tout entieres, & conséquemment beaucoup afsoibli leur nation.

L'EAU est fort mauvaise & peu abondante à Debra-Toon. Il n'y a qu'une seule sontaine. Nous avions d'abord résolu de ne pas nous y arrêter: mais nous changeames d'avis, parce que, comme nous avions envoyé un de nos gens à Hauza acheter une mule pour remplacer celle que l'hyene avoit dévorée, & qu'il ne nous avoit pas encore rejoints, nous craignions qu'il ne tombât entre les mains du Shum d'Addergey, qui auroit pu saissir la mule pour se dédommager des droits, dont il prétendoit que nous l'avions frustré.

Nous voyions encore aisément le sommet pointu du Dagashaha gashaha, qui portoit, suivant ma boussole, droit au nord-est. Depuis les bords du Tacazzé, nous n'avions pas rencontré un seul terrein en culture.

Le 5 Janvier, à sept heures du matin, nous partimes de Debra-Toon & nous marchâmes le long d'une vallée profonde & couverte de bois. Le chemin par lequel on y descend est presqu'à pic. L'Anzo, riviere aussi claire, mais bien plus considérable & plus rapide que l'Angueah, traverse cette vallée. Son lit est sort large, rempli de pierres d'une qualité bien moins dure que les rochers escarpés qui le bordent. Nous traversâmes la vallée, & nous remontâmes de l'autre côté par le chemin le plus difficile que nous eussions trouvé depuis la vallée de Siré.

A dix heures nous nous trouvâmes entre trois villages. Nous en avions deux à droite & un à gauche. On les a nommés Adamara, d'après la montagne d'Adama, à l'est de laquelle est Tchober. Nous campâmes à onze heures précises au pied de cette montagne d'Adama, dans un petit terrein plane que nous rencontrâmes, après avoir traversé un bois peu étendu & fort joli. Adama veut dire agréable, en amharic; & rien au monde n'offre un aspect plus sauvage & plus romantique que les environs de la petite plaine où nous nous étions arrêtés.

TCHOBER est adjacent au pied de la montagne, & environné de tous côtés, excepté au nord, d'une profonde vallée couverte de bois. De l'autre côté de la vallée on voit les monts escarpés, qui forment les bords de l'Anzo. Sur le Tome III. fommet d'un de ces monts, taillé de la maniere la plus bifarre, on a bâti le village de Shahagaanah, qui semble suspendu sur la riviere. Par derriere s'élevent les monts de Salent, hachés très-irrégulièrement, sur-tout les plus rapprochés d'Hauza, avec lesquels on ne peut nullement comparer nos montagnes européennes. Au-delà de ces monts,
on découvre l'immense de longue chaîne des monts du Samen, qui s'étendent presque de niveau jusqu'au Lamalmon,
dont le sommet s'élevant en sorme de cône de se perdant
dans les nuages, est regardé comme un des plus hauts de route
l'Abyssinie. C'est pourtant sur la cime même de ce mont que,
par je ne sais quelle fatalité, passe la route que doivent suivre
toutes les caravannes qui se rendent à Gondar.

Dès que nous eûmes traversé la riviere d'Anzo, nous vîmes à notre droite la partie du Waldubba, remplie de bois & de précipices, où les Moines avoient coutume de se cacher, pour se dérober à la sureur des Shangallas, avant d'avoir trouvé le moyen plus commode de s'en délivrer par leurs prieres & leur sainteté. Au-dessus on voit Adamara, où les Mahométans possedent plusieurs villages considérables, dont le voissinage a peut être aussi contribué beaucoup à assurer le repos de ces Moines, qui menent une vie si pieuse & si pure; & plus haut encore que les villages mahométans est Tchober, où nous campâmes.

Tout le pays qu'on trouve à gauche depuis les bords de l'Anzo jusqu'à ceux du Zarima, porte le nom de Shahagaanah. Il s'étend de l'est à l'ouest, presque parallèlement aux montagnes du Samen; & on y voit plusieurs grands villages,

dont les habitans, très enclins au vol & à la rebellion, étoient alors révoltés.

Au Dessus du pays de Salent est celui d'Abbergalé, & au-dessus de l'Abbergalé le Tamben, l'un des principaux cantons du Tigré. C'est-là que commandoit Kessa Yasous, Officier de beaucoup de mérite, & qui s'étoit acquis une grande réputation dans l'armée abyssinienne.

Nove partimés de Tchober le 6, à six heures du matin, & nous passâmes dans un bois, qui est sur le côté de la montagne d'Adama. A huit heures un quart nous arrivâmes au bord de la riviere de Zarima, que nous traversâmes. Ses eaux limpides couloient sur un fond de cailloux. Elle est à-perprès de la même largeur que l'Anzo. Nous trouvâmes sur ses bords, ainsi que tout le long du chemin après l'avoir passée, les plus grands, les plus beaux arbres que nous eussions vus depuis le Tacazzé. Au-delà de la riviere de Zarima, nous rencontrâmes un défilé étroit entre deux montagnes, où coule un ruisseau, que nous cotoyames jusques à l'endroit où la vallée est si resserrée, qu'il n'y a d'autre chemin que le lit même du ruisseau. Ce ruisseau s'appelle Mai-Agam, c'est-à-dire le ruisseau du Jasmin; & il va se jetter dans le Zarima, non loin de l'endroit où nous le traversâmes. Le Mai-Agam étoit à fec à son embouchure, parce qu'avant d'y arriver, ses eaux se perdoient sous le sable: mais plus haut, où le fond reste plus solide, nous trouvâmes une eau excellente, dont le courant doit être en hiver large, profond & rapide. A dix heunes nous fîmes halte sur ses bords, ombragés de ces grands arbres appellés cummels, qui étoient alors

chargés de steurs & de siuits. Nous y vîmes, en outre, une immense quantité d'autres arbres & de plantes curieuses. Les rives seules du Tacazzé nous avoient offert, en ce genre, un speciacle aussi varié. Il y a dans ce canton trois villages, dont l'un étoit à deux mille à l'ouest quart de nord de nous, l'autre au nord-nord ouest à la même distance, & le troisième au sud-est quart de sud & à un mille seulement.

Le 7, à six heures du matin, nous commençames à gagner la montagne, & à sept heures un quart nous vîmes, du côté du levant, le village de Lik. Le canton de Murass, pays rempli de montagnes hachées, qui ne s'élevent gueres au dessus de l'horison, mais qui sont séparées par des vallées trèsprosondes, reste au nord-ouest, & la Walkayt est dans la même direction, mais beaucoup plus loin.

A huit heures un quart nous vîmes, à environ un mille au sud-ouest, le village de Gingerohha, situé sur une montagne adjacente au Lamalmon. A deux milles au nord-est de nous, & sur la montagne même que nous escaladions, paroissoit un autre village, celui de Taguzait. Les Jésuites appellent cette montagne Guza, & ils disent qu'auprès d'elle les Alpes & les Pyrennées ne sont que des taupinieres Cependant avec toute la désérence que je dois à leurs assertions, je me permettrai d'observer que la montagne de Guza, ou de Taguzait, qui sert de base au Lamalmon, n'a pas plus d'un quart de mille de haut.

A dix heures moins dix minutes, nous plantâmes notre tente dans la petite plaine de Dippebaha, placée sur le fonmet d'une montagne. Cent pas au-dessus de nous, il y avoir une source qui sournissoit à peine assez d'eau pour nous désaltérer, encore cette eau n'étoit-elle guère bonne. La plaine portoit des marques de l'excessive chaleur du so-leil; car elle étoit remplie de crevasses qui sormoient des précipices, & l'herbe y étoit réduire en poussiere. Il y a là trois petits villages si rapprochés l'un de l'autre, qu'ils ont l'air de n'en saire qu'un seul. Non loin de là, sur le sommes d'une petite montagne, paroît l'Eglise de Saint-George, environnée de grands arbres.

Depuis que nous avious passé le Tacazzé, nous n'avions rencontré que des campagnes sauvages, que leur nature, il est vrai, condamne à l'être, mais qui l'étoient alors davantage par rapport à la guerre civile qui les désoloit. Nous n'avions trouvé par-tout, excepté à Addergey, que des déserts abandonnés. La plaine de Dippebaha nous offrit un tout autre aspect. Il y avoit des prairies remplies d'arbustes sleuris, tels que des jasmins & des rosiers de plusseurs especes, mais dont une seule porte des roses odorantes. L'air y étoit frais & agréable, & un grand nombre d'habitans, qui alloient & venoient, animoit beaucoup la scene.

Nous rencontrâmes ce jour-là plusieurs moines & religieuses de Waldubba; j'aurois dû dire plusieurs couples, car ils n'alloient jamais que deux à deux. Ils nous dirent qu'ils revenoient du marché de Dobarké, village bâti sur le slanc du Lamalmon, précisément au-dessus de Dippebaha. Les moines & leurs compagnes, & sur-tout ces dernières, rap-

8

portoient beaucoup de provisions; ce qui sembla me prouver que ces saintes personnes ne se nourrissoient pas des seules herbes de Waldubba. D'ailleurs toutes les religieuses étoient jeunes, grandes, bien saltes, & leur visage n'annonçoit pas une longue mortification. Elles avoient au contraire l'air de vigoureuses montagnardes. Leurs provissions avoient sans doute été achetées en partie pour le couvent, & les moines devoient avoir eu le choix du marché, comme cela se pratique dans les pays catholiques. Ces moines étoient fort mal habillés, & avoient l'air très-misérable; malgré cela leur visage annonçoit l'orgueil & la sémocité. Ils n'étoient distingués des laïques que par un capuchon jaune: mais en hiver ils sont vêtus de peaux de bêtes, qu'ils teignent de la même couleur.

Le 8 nous nous remîmes en route à six heures trois quarts, & à sept heures nous vimes deux petits villages à notre gauche, l'un au sud-est à deux milles de distance, & l'autre à un mille au sud. Ces deux villages portent le nom de Wora, ainsi que le petit canton dans lequel ils sont. Tout le pays qu'on trouve ensuite depuis la vallée jusqu'au pied du Lamalmon, s'appelle Shahagaanah. A sept heures un quart nous voyions à trois milles à notre droite le village de Gingerohha. Nous commencions alors à monter le Lamalmon, par un sentier très-roide, & qui a à peine deux pieds de large. Ce chemin sorme une espece de spirale sur le slanc de la montagne, & il y a au-dessous d'un bout à l'autre un abyme assreux. Les torrens, qui en hiver entraînent d'énormes fragmens de rochet, ont sait des creux en plusieurs endroits, par où l'on apperçoit toute l'horreur

du précipice, de maniere que beaucoup de personnes ne peuvent en sousenir la vue : c'est du moins ce qui m'arriva à moi.

Nous fûmes obligés de décharger nos animaux, & de charrier nous-mêmes peu à peu notre bagage, en grimpant avec peine tout autour des endroits où le chemin étoit abymé. A mesure qu'on monte, le sentier devient plus roide, plus étroit, & les breches y sont plus fréquences. Nos mules, quoique débarrassées de leur charge, avoient beaucoup de peine à grimper, s'abattoient continuellement; & \_somme un malheur n'arrive jamais seul, pour augmenter le nombre de nos difficultés, il descendoit un grand troupeau de bétail, qui sembloit nous menacer de nous entraîner & de nous pousser dans l'abyme. Enfin après deux heures de peines nous trouvâmes la petite plaine de Kedus ou de Saint-Michel, où nous fîmes halte. Cet endroit tire ce dernier nom d'une Eglise & d'un village qu'on y a bâti. Nous étions alors si harassés que ni les hommes ni les animaux n'auroient pu aller un pas plus loin.

La plaine de Saint Michel est au pied d'un énorme rocher qui termine le côté occidental du Lamalmon, & qui présentant une saçade aussi à pic qu'une muraille, n'a que très-peu d'arbres sur son sommet, du haut duquel jaillissent deux sources qui ne tarissent pas même dans la saison la plus seche de l'année. Les eaux de ces sources tombent en cascade dans le bois qui est au bas du rocher, & elles y entretiennent une éternelle verdure, quoique la plaine un peu au-dessous soit, ainsi que je l'ai déjà observé, remplie de cre vasses qu'y produit l'excessive chaleur du soleil. Ces eaux sont en outré d'un grand secours aux hommes & aux animaux qui franchissent ce pénible & dangereux passage du Lamalmon.

L'AIR qu'on respire sur cette montagne est doux & tempéré. Nous sentimes là un appetit, une gaieté, une agilité, qui nous prouverent que nos nerss avoient retrouvé le ton, qu'ils avoient perdu dans les déserts brûlans & empoisonnés des côtes de la mer Rouge. Le soleil est pourtant trèschaud sur le Lamalmon: mais dès le matin il se leve un vent stais, qui augmente à mesure que cet astre s'approche du méridien; de sorte qu'à l'ombre on sent toujours de la fraîeheur. Dans la plaine de Saint-Michel le thermometre étoit à 70°, le vent soussant du nord ouest.

Le Lamalmon est, comme je l'ai déja dit, le chemin par où sont obligées de passer toutes les caravanes qui vont à Gondar. On y préleve une partie de toutes les marchandises qu'on envoie soudain au Négadé Ras, c'est-à-dire au Receveur-général de la douane à Gondar; & en conséquence l'homme chargé de porter ce péage accompagne la caravane. Il y a en outre un autre droit, ou comme ils l'appellent eux-mêmes un awide, qui revient au propriétaire du lieu, & qu'on perçoit avec rigueur, & même souvent avec injustice & violence. Aussi cet endroit que l'établissement d'une douane & le voisinage de la capitale devroient mettre plus à portée des soins du gouvernement & rendre plus sûr, est toujours le premier, dans les tems de trouble, où il se commet des vols & des meurtres. Quoique je n'eusse rien

qu'on pût regarder comme sujet à des droits, je soumis tout ce que je portois à l'inspection des voleurs privilégiés qui commandoient en ce lieu, & je leur sis un présent. Je ne sais point s'ils en surent contents, mais ils parurent l'être; & c'étoit tout ceque je souhaitois.

Nous obtînmes la permission de partir le 9 de bon matin; mais ce sut avec beaucoup de regret que nous apprîmes qu'il nous saudroit laisser nos bons amis mahométans, entre les mains de gens qui ne sembloient pas disposés à les traiter savorablement. Le Roi étoit dans le Maitsha, ou dans la province de Damot, c'est à dire très-loin de Gondar, on débitoit beaucoup de nouvelles qui se contredisoient sur le succès de la campagne, & les Officiers du Lamalmon n'attendoient qu'un événement qui leur sournit le prétexte d'enlever à nos pauvres comgagnons de voyage tout ce qu'ils portoient.

CES Officiers étoient deux, le pere & le fils. Le vieillard étoit bien vêtu; il parloit peu, & pourtant avec douceur: mais quoiqu'il eût des manieres très-prévenantes, il témoignoit beaucoup de haine contre la religion mahomérane, ce qui ne promettoit rien d'agréable au brave Yasine & à ses camarades. Cependant le soir le jeune Officier, qui étoit rempli de vivacité, vint lui-même dans notre tente, & nous apporta de la part de son pere un présent de pain & de bouza (1). Il parut frappé à la vue de nos armes à seu, & nous sit beaucoup de questions à ce sujet. Je le satisfis; &

<sup>(1)</sup> C'est une espece de bierre.

peu à peu je vis que je pouvois entiérement gagner son cœur, ce que je désirois beaucoup, pour pouvoir affranchir nos amis des droits qu'on vouloit leur imposer.

LE jeune homme paroissoit brave, il avoit suivi le Ras Michael dans plusieurs batailles. Il portoit un fusil quand il vint nous voir, & il me proposa de tirer au blanc. Je l'acceptui avec plaisir. Mais je remportai le prix, parce que je me fervis d'un fusil très-long, & que le but étoit trèséloigné, car d'ailleurs le jeune Abyssinien n'ajustoit pas mal. Je lui fis voir alors la manière de tirer au vol. Il y avoit en abondance des cailles & des ramiers. J'en tuai plusieurs quand ils passoient sur ma tere, ce qui le jetta dans l'admiration. Je montai ensuite à cheval, & je sis l'exercice arabe avec une longue lance & une courte javeline. Il en fut moins étonné, parce qu'il avoit vu des choses à peu près semblables: mais ce qui l'émetveilla, c'est l'air fougueux & terrible de mon cheval, & en même-tems son extrême docilité. Les harnois arabes, nouveaux pour lui, excitoient aussi sa surprise. A la sin il jetta ses sandales, & roulant sa robe autour de son corps par-dessus sa ceinture, il prit tout d'un coup sa course avec rant de vitesse, que je ne pus m'empêcher de le soupçonner d'un peu de solie.

CEPENDANT nous ne fûmes pas long-tems à le voir de retour, amenant avec lui un homme qui conduisoit un chevreau & un mouton, & une semme qui portoit une jarre d'hydromel. Je n'étois pas encore descendu de cheval; & dès que j'eus deviné l'intention de l'Abyssinien, je mis Mirza au galop, & je tuai avec mon sussi deux coups tout de

suite deux pigeons au vol. C'étoit la chose la plus surprenante pour lui, & je la répétai plusieurs sois à sa sollicitation. Après quoi nous rentrâmes dans ma tente. L'Abyssinien me pria de permettre qu'il vînt me voir a Gondar, pour apprendre de moi les exercices dont il venoit d'être témoin. Nous nous jurâmes une éternelle amitié; & quand nous eûmes vuidé une ou deux cornes d'hydromel, je rappellai l'affaire de mes compagnons de voyage, & j'obtins du jeune Officier la promesse de les laisser partir avec moi. Il sit plus encore; il ne voulut point de leur péage, & me dit qu'il leur seroit savorable dans le compte qu'il rendroit d'eux à Gondar.

Les choses étoient ainst arrangées, lorsqu'il arriva un des gens du Ras Michael, que Petros, frere de mon ami Janni, avoit engagé Ozoro Esther à envoyer au-devant de nous. Cela auroit mis sin à toutes les dissicultés, en cas que nous en eussions encore eu : mais le jeune Commandant du Lamalmon tint sidélement sa parole. Les Maures lui sirent présent de quelque bagatelle, non qu'il la seur demandât, mais parce qu'ils le voulurent bien; & les droits de péage sur nos marchandises surent aussi légers que nous pouvions le desirer. Notre nouvel ami envoya son propre domestique à Gondar, avec le billet d'usage pour accompagner la caravane.

CEPENDANT, les nouvelles qu'on nous rapporta furent, on ne peut pas plus favorables. Le Ras Michael, vainqueur de Fasil, l'ayant forcé de se retirer au-delà du Nil, venoit d'établir son camp dans le Maitsha, où il se proposoit de passer toute la saison des pluies. C'étoit là précisément ce qu'il

pouvoit y avoir de plus heureux pour moi, parce que cela me donnoit occasion de me rapprocher des sources du Nil, sans courir le moindre risque.

Le 9 Février, à sept heures du matin, nous prîmes congé de nos amis du Lamalmon, que nous laissâmes aussi contens que nous l'étions nous-mêmes de la victoire du Ras. Nous escaladâmes le reste de la montagne, dont le chemin, quoique presqu'à pic, & rempli d'arbustes, étoit pourtant moins difficile que celui où nous avions passé la veille. A sept heures un quart, nous arrivâmes sur le sommet du Lamalmon, qui d'en bas paroît extrêmement pointu, mais où nous vîmes avec étonnement une vaste plaine, dont la plus grande partie étoit en culture, & le reste en pâturage. On y voit plusieurs sources; & il semble que c'est là le grand réservoir, d'où sortent la plupart des rivieres qui arrosent cette partie de l'Abyssinie. Les eaux qui jaillissent sur ce sommet, courent dans toutes les directions, & plusieurs de ces courans suffiroient pour faire tourner chacun un moulin. Là, on laboure, on seme, on moissonne dans toutes les saisons; & quand le cultivateur n'y fait pas trois récoltes par an, il doit s'en prendre à sa paresse, non au sol, ni au climat. Nous vîmes dans un endroit, des gens qui coupoient des bleds; dans un champ voisin, d'autres qui labouroient; à côté de celui-ci, il y avoit du bled dont les épis commençoient à se former, & plus loin, du bled qui n'avoit guere qu'un pouce de hauteur.

Le Lamalmon est dans le nord-ouest des montagnes du Samen. Celle de Gingerohha, avec ses deux sommets poineus, la touche du côté du nord, & en terminant la chaîne, elle est séparée de la plaine de S. Michel par une vallée trèsprosonde. Mais ni le Lamalmon, ni le Gingerohha, quoique plus élevés que les monts du Tigré, n'égalent en hauteur quelques-uns de ceux du Samen. Il me parut que les plus hauts de ces monts du Samen étoient du côté du sud-est, & que celui d'Amba-Gédéon, où résidoit le Gouverneur, Ayto Tessos, dominoit tous les autres. L'Amba-Gédéon s'appelle aussi le Roc Juif, & il est sameux dans l'histoire de ces contrées, parce qu'il su le siège de plusieurs révoltes des Juiss contre les Rois d'Abyssinie.

L'AMBA-GÉDÉON est si élevé, & ses flancs sont si perpendiculaires, qu'on peut dire qu'il seroit impossible d'y monter, non-seulement contre la volonté de ceux qui sont sur le · sommet, mais même sans leur assistance. Il y a une grande plaine, où l'on trouve des pâturages excellens, & assez de terrein cultivé pour l'entretien d'une armée, avec des ruisseaux abondans dans toutes les saisons, & produisant beaucoup de poisson. Aussi, les habitans de cette montagne ont souvent soutenu de longs siéges, sans peine & sans danger, & n'ont jamais été pris que par trahison. Cependant, suivant le témoignage des Historiens Portugais, Christophe de Gama, à la tête de ses soldats, enleva le roc Juif d'assaut, & en passa toute la garnison mahométane au fil de l'épée: mais les annales d'Abyssinie ne font pas la moindre mention de cette conquête, quoiqu'on y trouve d'ailleurs un détail exact de la campagne de Don Christophe, sous le regne de Claudius ou d'Atzenaf Segued.

Tandis que j'étois sur le sommet du Lamalmon, à gauche du chemin de Gondar, je remplis un tube d'argent vif, bien purgé d'air, & il s'éleva à 20 pouces anglois ? de pouce. Dagashaha portoit au nord-est-quart-d'est.

La langue du Lamalmon est l'amharic: mais il y a pourtant plusseurs villages où l'on parle l'idiôme des Falashas. Ces Falashas sont les habitans indigenes de ces montagnes. Ils conservent la religion, le langage & les mœurs de leurs ancêtres, & ils vivent sans se mêler avec les autres habitans. Leur nombre est considérablement diminué; & leur courage & leur puissance ont déchu à proportion. Ils sont agriculteurs, bucherons, charrieurs d'eau, & de plus, les seuls potiers, les seuls mâçons d'Abyssinie. Comme ils excellent dans l'agriculture & qu'ils vivent mieux en général, que le reste des abyssiniens, ceux-ci ne manquent pas d'attribuer leur supériorité à la magie. Les villages des Falashas sont presque tous situés hors des routes ordinaires que suivent les armées, quand elles sont en marche, sans quoi, ils seroient continuellement exposés à des dévastations, tant à cause de la haine qu'on a pour ce peuple, que par l'espérance de lui extorquer de l'argent.

Le 10, à sept heures & demie du matin, nous nous remîmes en marche dans la plaine qui est sur le sommet du Lamalmon. Cette plaine s'appelle Lama, & le village du même nom étoit à deux milles à l'est de nous. A huit heures, nous passêmes entre les deux villages de Mocken, dont l'un nous restoit à environ un mille & demi à l'ouest quart

de nord, & d'autre, à deux milles au sud-est. A huit heures & demie, nous traversames la riviere de Macara, dont le courant est très-rapidé & sépare le Lamalmon du Woggora. Une demi-heure après, nous campames au-dessous de l'Eglise de Yasous, près de quolques villages, auxquels on a donné aussi le nom de Macara.

LE 11 de Février, d'après l'abservation du soleil & de plusieurs étoiles, je déterminai la latitude de Macara par les
130. 8'. 8". Le sol étoit absolument brûlé par l'ardeur du soleil; & quoique les nuits sussent reès froides, nous ne remarquâmes pas qu'il eût torabé la moindre rosée, depuis que
nous avions commencé à atteindre le Lamalmon. Le canton
de Macara est sur les frontieres de la province de Woggora.
Il est très-plane, & on le regarde comme le grenier de Gondar. Néanmoins, le Woggora, dont il fait partie, porte un
nom qui annonce le contraire, puisqu'il signisse la province
pierreuse ou rocailleuse.

Les montagnes du Lasta & du Belessen bornoient norre vue au midi, celles de Gondar au sud-ouest: mais nous voyions devant nous, en deça des premieres, tout le Woggora, couvert de moissons. Cependant, le bled du Woggora n'est pas bon, parce qu'il croît peut-être dans une région trop élevée. On en fait du pain d'une qualité médiocre & bien audessous de celui qui est suit avec le bled du Foggora & du Dembea, provinces basses, planes, abritées par des montagnes, & riveraines du lac Tzana.

LE:12, nous partimes de Macara, à sept heures du matin,

& nous suivîmes un chemin qui traversoit les plaines du Woggora. Après une demi-heure de marche, nous vîmes les deux villages d'Erba-Tensa, dont l'un étoit à un mille de distance de nous, & l'autre, à un demi-mille au nord ouest. A huit heures, nous arrivâmes à Woken, où il y a cinq villages qui ne sont pas à deux cens pas l'un de l'autre. Au bout d'un quarc-d'heure, nous apperçûmes cinq autres villages; appellés Warrar. Ils étoient éloignés de nous depuis un mille jusqu'à quatre milles, & tous entre le midi & l'occident. Tout le pays étoit excessivement peuplé. Des troupeaux immenses de bœus paissoient de tous côtés. Ces animaux avoient des cornes grandes & magnisques, avec des bosses sur le dos, comme des chameaux, & leur poil étoit généralement d'un beau noir.

A huit heures un quart, nous laissâmes sur notre gauche le village d'Arena. A neuf heures, nous arrivâmes sur le bord de la riviere que nous traversâmes. Cette riviere court au nord-nord-ouest, & terminant le district du Lamalmon; elle commence celui de Giram.

A dix heures, l'Eglise de Saint Georges restoit à notre droite & à un mille de distance. Nous passames alors la riviere de Shimbra-Zuggan, & nous campames à deux cens pas plus loin. La vallée, qui porte le même nom, est beaucoup plus hachée & plus inégale que tout ce que nous avions vu depuis que nous avions commencé à monter le Lamalmon. Elle étoit à deux milles & demi de notre halte ou nord-quart-d'est, sur le sommet d'une montagne, & environnée d'arbres. Deux petits ruisseaux, l'un venant du sud-sud-est,

& l'autre, de l'est, se réunissent près de l'endroit où nous avions nos tentes, & tombent ensemble dans la riviere de Shimbra-Zuggan.

LE 13, à sept heures du matin, nous continuâmes à marcher le long de la plaine. Une demi-heure après, nous arrivâmes à Arradara, & bientôt, nous découvrîmes à droite & à gauche les débris de vingt autres villages, détruits sans aucun sujer par le Ras Michael, lorsqu'il marcha avec son armée du Tigré à Gondar. A huit heures & demie, nous vîmes à environ cent pas de nous, à notre gauche, l'Eglise de Mariam. A dix heures, nous fîmes halte à Tamamo. Le pays est là très-peuplé. Nous vîmes en quelques endroits des gens occupés à relever les villages détruits. Toute la campagne est cultivée. On y recueille toute sorte de grains, mais principalement du bled. Il est vrai que cet avantage a produit en ce canton un inconvénient. On y manque de chaussage, parce qu'on y a abattu tous les arbres. Depuis le mont Lamalmon jusques là, nous n'avions vu les habitans faire cuire leur manger qu'avec de la bouse de vache & de la fiente de chameaux, qu'ils ramassent avec grand soin, & dont ils font des especes de mottes qu'ils font sécher au soleil.

D'Addergey à Tamamo le sel sert de monnoie courante pour les grands achats debétail; & le cohol & le poivre sont d'usage pour les petits articles, comme la farine, le beurre, la volaille. Shimbra Zugan sur le premier endroit où l'on nous demanda des toiles de coton rouge de Surate, & on nous offrit treize briques de sel par piece de toile. Une chevre coûte quatte aunes de ce même surate rouge. A mesure que nous

Tome III.

approchions de la capitale, nous nous appercevions que le prix des provisions augmentoit considérablement.

Ce jour-là nous eûmes des preuves certaines de la victoire de Michael. Nous rencontrâmes des caravanes qui se rendoient en Tigré, & de grands troupeaux de bétail qu'on conduisoit dans les pâturages du Lamalmon, & qui avoient été enlevés dans les provinces rebelles, & vendus par les vainqueurs. Non-seulement nous trouvions des campagnes mieux cultivées, mais un peuple plus propre, mieux vêtu, mieux nourri, & dont tout annonçoit l'aisance. Depuis Shimbra Zuggan jusqu'à Tamamo nous n'avions pas vu un pouce de terre, excepté le sentier où nous marchions, qui ne sut labouré & ensemencé de quelqu'espece de grain.

Le 14, à sept heures du matin, nous nous remîmes en route. Dix minutes après nous apperçûmes, à trois milles à notre gauche, les cinq villages de Tamamo. Nous suivions un chemin très-agréable sur de jolies collines, & à travers des prairies. A sept heures & demie nous vîmes, à trois milles à notre droite, le village de Woggora, & à huit heures l'église & le village de Saint-George à un mille à notre gauche. Dix minutes après, nous découvrîmes l'Eglise d'Angaba Mariam, qui est dédiée à la Sainte-Vierge, & qui tire son nom du petit territoire d'Angaba, dans lequel nous entrions. A huit heures cinquante minutes, nous arrivâmes au milieu des cinq villages d'Angaba, qui sont à très-peu de distance l'un de l'autre.

A neuf heures, nous arrivâmes dans le petit district de

Kossogué. L'Eglise est sur une colline environnée d'arbres. A notre gauche, nous voyions les cinq villages de Kossogué, tous placés sur la même ligne, & dont le plus éloigné n'étoit qu'à trois milles de distance de nous. Avant dix heures, nous arrivâmes à l'Eglise d'Argiss, située au milieu de plusieurs villages ruinés. A trois milles, à notre gauche, étoient quelques autres villages connus sous le nom d'Appano.

Après avoir résisté, avec une patience infinie, aux satigues & aux dangers de ce long & pénible voyage, nous eûmes ensin la satisfaction de découvrir, à dix heures quarante minutes, la ville de Gondar, que je jugeai être à environ dix milles de distance. Nous pouvions voir très-distinctement la tour du palais du Roi: mais toutes les maisons nous étoient cachées par la grande quantité de wanzeys qui croissent dans la ville, & qui de loin lui donnent l'air d'une épaisse & noire forêt. Au-delà de Gondar, on apperçoit Azazo, couverte également d'arbres. La grande Eglise de Tecla Haimanout est sur une montagne voisine, & la riviere qui coule au-dessous la rend facile à reconnoître; ensin le lac Tzana borne ce vaste horison.

A dix heures trois quarts, nous trouvâmes une montée d'environ deux milles de long, & assez difficile. Nous étions entrés dans le territoire de Tchagassa, & nous voyions à notre droite la riviere de ce nom, qui coule dans le fond de la vallée. A dix heures cinquante cinq minutes, nous vîmes une source considérable, qu'on appelle Bambola. Non loin de là on cultive beaucoup de cannes à sucre, qui y viennent de

graine (1). A onze heures nous avions, à un demi-mille de distance à notre droite, & de l'autre côté de la riviere, le village de Tchagassa. Ce village est habité par des Mahométans, ainsi que celui de Waslia, qui en est fort peu éloigné. A midi, nous traversames la riviere de Tchagassa sur un pont de trois arches, bâti par l'ordre du Roi Facilidas. Ce pont est en pierres bien cimentées; & vraisemblablement il sur construit par les Abyssiniens, qui aimerent mieux conserver les arts des Portugais que leur religion.

Les bords du Tchagassa sont d'un roc escarpé. Cette riviere est étroire, mais si prosonde que sans le pont, dont je viens de parler, il servit très-dissicile de la passer. Nous simes halte assez près de cette riviere, & plus près encore de Gondar. Il y avoit en cet endroit des arbres qui, quoique petits, slattoient notre vue. Nous n'en avions pas trouvé un seul sur notre route, depuis le Lamalmon, à l'exception des bosquets de cedres dont toutes les Eglises sont environnées. Ces cedres, appellés arz dans le pays, sont de la même espece que les cedres de Virginie.

Le 15, à sept heures dix minutes, nous commençames à gagner la montagne; & après dix minutes de marche, nous vimes un village à notre gauche. A sept heures trois quarts,

<sup>(1)</sup> Quelques personnes prétendent que les cannes à suere ne viennent pas de graine; mais ce que M. Bruce observe sur celles de Bambola prouve le contraire. Il atteste avoir vu la même chose dans la haute Egypte. ( Note du Tradusteur.

nous passames entre Tiba & Mariam, deux Eglises éloignées d'environ un mille l'une de l'autre, & entourées de plusieurs villages habités par les Falashas, seuls maçons & couvreurs de Gondar. A huit heures & demie, nous arrivâmes près du village de Tocutcho; au bout d'un quart-d'heure, nous traversâmes la riviere de ce nom, & quelques minutes après nous sîmes halte sur ses bords de l'Angrab, à un demi-mille de Gondar.

Le Tchagassa est le dernier des petits districts qui composent le Woggora, province dépendante ordinairement du
gouvernement du Samen, mais que, quelquesois, l'esprit
turbulent de ses principaux habitans porte à l'indépendance.
Ils étoient en insurrection à mon passage, quoiqu'ils sussent
bien sûrs de ne pas tarder à en recevoir le châtiment. En
esset, quelqu'étendu que soit le Woggora, il est impossible
que ses révoltes durent long-tems, parce que le produit de
ses cultures n'a pas d'autre débouché que Gondar. C'est assurément une des provinces les plus sertiles de l'Abyssinie:
mais, malgré les trois récoltes qu'on y sait chaque année, les
cultivateurs sont sort pauvres, tandis qu'en Egypte, le seul
pays au monde qu'on puisse lui comparer pour sa fertilité, une
seule moisson répand par tout l'abondance.

Les champs du Woggora sont couverts de grandes sourmis, de souris, de rats, qui consomment une prodigieuse quantité de grain; &t à ces sléaux on peut en ajouter un autre bien plus suneste; c'est le mauvais gouvernement, qui combat sans cesse tous les avantages de la nature, du climat, & de la situation de cette Province.

## CHAPITRE VIII.

Arrivée à Gondar. —Entrée triomphale du Roi. — Premiere audience que M. Bruce obtient de ce Monarque.

Nous fûmes extrêmement étonnés, en arrivant sur les bords de l'Angrab, que personne ne sût venu au devant de nous de la part de Petros, frere du bon Janni: mais nous apprîmes ensuite que ce Grec, effrayé des menaces que les Prêtres Abyssiniens faisoient entendre, sur ce qu'un Franc (1) osoit venir à Gondar, étoit soudain parti pour Ibaba, asin de savoir du Ras Michael ce qu'il y avoit à faire pour nous. Ce départ me sit beaucoup de peine. Je ne savois à qui m'adresser. Les lettres, que j'avois pour le Roi & pour le Ras Michael, ne m'étoient en ce moment d'aucune utilité, puisque l'un & l'autre n'étoient pas à Gondar. Et malheureusement Petros & les autres Grecs, pour qui j'en avois aussi, se trouvoient également absens.

Plusieurs Mahométans vinrent joindre la caravane. Ils étoient instruits d'avance de ma venue; & je ne balançai pas à leur faire part de l'embarras où je me trouvois. Janni m'avoit donné des lettres pour le Négadé Ras Mahomet, chef des Maures de Gondar, & le principal négociant d'Abyssinie; mais il se trouvoit absent, comme le reste de ceux à qui

f (2) Il faut se rappeller que les Abyssiniens comprennent tous les Européens sous cette dénomination de franc.

j'étois recommandé. Cependant un de ses freres, homme d'esprit, loyal & très-prévenant, me dit que je ne devois pas me décourager, qu'il falloit continuer à porter l'habit mahométan, que j'avois gardé jusqu'alors; qu'on avoit préparé une maison pour Mahomet Gibberti, & pour les gens de sa suite, & qu'il m'en alloit mettre en possession, parce que j'y serois à l'abri d'être inquietté par les Prêtres, jusqu'à ce que Petros & le Ras sussent de retour. J'embrassai ce parti avec beaucoup d'ardeur, parce que je ne voulois rien avoir à démêler avec des Prêtres fanatiques, avant d'avoir obtenu la protection du gouvernement & des gens en état de me désendre. Ainsi, après avoir examiné les mesures qu'il y avoit à prendre sur cela, je m'abandonnai entiérement à la conduite de mon nouvel ami Hagi Saleh.

Nous marchâmes quelque tems le long de l'Angrab, ayant la montagne où est bâti Gondar à notre droite; & bientôt nous arrivâmes dans l'endroit où un ruisseau, nommé le Kahha, se jette dans la riviere, & où l'on trouve cette partie de la capitale, qu'on appelle la ville Maure. Le voissinage des eaux courantes est toujours choisi par les Mahométans à cause de leurs fréquentes ablutions. La ville Maure contient environ trois mille maisons, dont plusieurs sont spacieuses & commodes. Celle où l'on me logea étoit extrêmement propre. On ne manqua pas de me pourvoir de farine, de miel, & de toutes les autres provisions nécessaires aux Chrétiens, comme aux Mahométans; de sorte que j'eus tout lieu d'être satisfait. Quant à la viande, quoiqu'il y en eût en abondance, je ne pus en toucher un seul morceau, parce qu'elle avoit été tuée par les Mahométans, & que si j'en

avois mangé, on auroit regardé cela comme une renonciation au Christianisme.

LE domestique que le bon Janni m'avoit donné à Adowa pour m'accompagner, avoit une lettre de son maître pour Ayto Aylo, le patron de tous lés Grecs, & même des Catholiques, qui s'étoient hasardés à entrer en Abyssinie, & qui avoient toujours été forcés à en sortir bientôt après. Quoiqu'il parût avoir une grande vénération pour les Prêtres, Ayto Aylo détestoit en secret ceux de son pays. Il disoit que s'il y avoit un moyen sûr de se rendre à Jérusalem, il renonceroit à ses grands biens & au rang qu'il avoit en Abyssinie, & qu'avec le peu d'argent qu'il pourroit ramasser, il iroit passer le reste de ses jours parmi les Moines du Couvent du Saint-Sépulcre, au nombre desquels il se comptoit déjà. Ce n'étoit peut-être qu'un effet de son ardente imagination: mais comme il se persuadoit qu'il exécuteroit un jour le projet d'aller vivre à Jérusalem, comme il avoit droit de l'espérer, ou bien à Rome pour laquelle il avoit encore plus d'inclination, il s'étoit toujours montré le défenseur des Européens de toutes les Communions, qui avoient eu le malheur d'être jettés dans son pays.

Le 15 Février, il étoit déja sept heures du soir, quand Hagi Saleh sut très-esfrayé d'entendre à sa porte un grand nombre d'hommes armés: mais sa surprise sut encore bien plus grande quand il vit Ayto Aylo, qui n'avoit jamais mis le pied dans la ville Maure, descendre de sa mule & se découvrir la tête & les épaules, comme s'il s'éroit approché d'une personne de la premiere distinction. Je m'amusois à lire

en ce moment le Prophete Enoch, que Janni m'avoit procuré à Adowa, & les Dictionnaires de Wemmer & de Ludolf étoient ouverts devant moi. Yasine, assis à mon côté, me racontoit les nouvelles qu'il avoit apptises, & il connoissoit fort bien Ayto-Aylo, qui l'avoit chargé de ses commissions auprès de ses facteurs en Arabie. Ayto-Aylo s'avança, & soudain il y eut entre nous un combat de civilités. Je me levai, & voulus rester de bout jusqu'à ce qu'il se fût couvert; & lui ne voulut point s'asseoir que je ne fusse assis. Après cela Aylo eut la curiosité de me demander quels livres je lisois; & il sut bien étonné de voir que l'un de ces livres étoit abyssinien, & que les autres me procuroient des secours européens pour l'entendre. Il savoit parfaitement le Tigréen (1) & l'Amharic. Il savoit même un peu l'Arabe, c'est à-dire, qu'il le comprenoit; car il ne pouvoit ni le lire n'l'écrire, & il le parloit même fort mal, étant embarrassé pour trouver les mots.

Le commencement de notre conversation sut en arabe, & un peu gênée. Nous avions cependant un grand nombre d'Interprêtes dans toutes les langues. La premiere contrainte étant écartée, nous commençames à parler Géez, qui, depuis l'élévation de Michael à la dignité de Ras, étoit devenu la langue la plus usitée à Gondar. Aylo, très-étonné de m'entendre parler très-aisément cette langue, dit: « Les Grecs » sont de pauvres gens. Petros ne s'explique pas aussi bien » en Géez que cet homme, » Ensuite s'adressant à Saleh & au reste de la compagnie, il répéta plusieurs sois: « Allons,

<sup>(1)</sup> Le Géez. Tome III.

» allons, il réussira s'il peut être écouté. Il n'y a rien à » craindre pour lui. Il sera son chemin ».

Aylo m'apprit que Welled Hawaryat, fils de Michael, étoit arrivé du camp avec la fievre, & qu'on craignoit qu'il n'eût la petite-vérole; & il ajouta que comme Janni leur avoit mandé que j'avois sauvé la vie à beaucoup de jeunes gens d'Adowa, en traitant cette maladie d'une maniere-nouvelle, l'Iteghé desiroir que j'allasse le lendemain matin voir le malade, & qu'ainsi il me conduiroit au palais de Koscam, & me présenteroit à cette Reine. Je lui dis que j'étois prêt à suivre ses conseils, & que l'absence des Grecs, l'absence de Mahomet Gibberti, & sur-tout les craintes de Petros m'inquiéroient beaucoup. Alors il me répondit, en souriant, que ni Petros, ni lui n'avoient envie de nuire; mais que malheureusement ils étoient l'un & l'autre de grands poltrons, qui croyoient toujours les choses plus mauvailes qu'elles n'étoient réellement; que Petros avoit été effrayé d'une conversation qu'il avoit eue à Koseam avec l'Abba Salama, dans laquelle ce Prélat lui avoit témoigné, en parlant de moi, combien il étoit fâché qu'on permît à un Franc de venir à Gondar. « Mais, ajouta Ayto-Aylo, nous verrons » d'ici à un ou deux jours, ce qu'il faudra faire. Le Ras » Michael & l'Abba Salama ne sont point amis; & si vous » pouvez guérir Welled Hawaryar, fils de Michael, je » vous réponds de lui. Un seul mot du Ras suffiroit pour ser-» mer la bouche de cent Abbas Salamas.» — Il est inutile que je rapporte la suite de notre entretien, qui roula sur des sujets indifférens. Ayto-Aylo but beaucoup d'eau avec de la capillaire; & je demeurai avec lui jusqu'après minuit.

L'ABBA-SALAMA, dont j'aurai souvent occasion de parler. étoit revêtu de l'emploi d'Acab-Saat, ou gardien du feu. C'est la troisseme dignité de l'Eglise, & la premiere place ecclésiastique de la Cour; elle donne un grand revenu & beaucoup de crédit. Quoique Salama eût fait vœu de pauvreté & de chasteté, il étoit fort riche, & menoit une vie scandaleuse. On lui comptoit alors à Gondar plus de soixante dix maitresses. Sa maniere de séduire les femmes étoit non moins écrange que le nombre de celles qu'il avoit séduires. Il n'employoit pour cela ni les dons, ni les assiduités, ni la flatterie, moyens ordinaires des amans. Mais quand il avoit jetté les yeux sur une semme, il la forçoit de lui accorder ses faveurs, sous peine d'excommunication. Plein d'éloquence & de hardiesse, il étoit au nombre des favoris de l'Ireghé, dans les conseils de laquelle il avoit été admis avec Lubo & Brulhé. Aussi avoit-il été un des principaux auteurs de la mort du Kasmati Eshté; & il osoit se vanter de ce meurtre jusques dans le palais de la Reine, sœur de l'infortuné Kasmati. Salama étoit de petite taille. Il avoit un teint clair & des manieres assez agréables. Il n'aimoit point le vin, mais il étoit gourmand à l'excès, & il portoit même le goût de labonne chere à un point inconnu avant lui en Abyssinie. Enfin il s'étoit déclaré le mortel ennemi de tous les Européens, qu'il désignoit sous le nom de Francs. Aussi les Grecs se réunissant contre lui, & profitant des momens savorables, lui avoient souvent fait courir risque de voir renverser sa fortune.

Le lendemain matin, m'étant habillé en Maure, & ayant pris Hagi Saleh & Yasine avec moi, je me rendis, vers les Ff 2

dix heures, chez Ayto Aylo. Il avoit devant lui plusieurs assiettes remplies de pain, de beurre sondu & de miel. Nous en mangeames une lui & moi, & il sit donner le reste aux Maures & aux autres personnes qui étoient là. Ayto Aylo avoit alors auprès de lui un des Prêtres du palais de Koscam, avec lequel nous partîmes tous ensemble, dès que nous eûmes fini de déjeûner. Je montai Mirza, mon cheval favori, & le reste de la troupe étoit sur des mules. Aylo, petit, mais bien fait, avoit été un des meilleurs cavaliers d'Abyssinie, avant l'accident qui lui étoit arrivé au Sennaar. Il savoit bien ce qu'il falloit pour faire un bon écuyer; & il étoit curieux de voir à cheval un homme de haute taille: mais il ignoroit abfolument l'avantage des harnois Arabes, & la maniere de se servir de la bride, des étriers, des éperons, pour rendre docile un cheval vigoureux & emporté. Aussi je lui causai un extrême plaisir lorsque nous arrivâmes dans la plaine d'Aylo Meydan, & que je lui montrai les différents pas de mon cheval. Il ne put s'empêcher de jetter des cris de frayeur, quand il vit Mirza se dresser sur ses jambes de derriere, & faire le faut de mouton en avant ou de côté.

Nous traversâmes le ruisseau de S. Raphael, qui sépare de la ville de Gondar un fauxbourg, où est la maison de l'Abuna: & ayant alors devant nous le palais de Koscam, nous ôtâmes nos turbans, & nous marchâmes la tête nue, & d'un pas beaucoup plus lent. Aylo, conseiller & ami de l'Iteghé, étoit tout puissant auprès d'elle; ainsi nous étions sûrs d'être reçus au palais sans difficulté. Nous mîmes pied à terre, & on nous conduisit dans une salle basse. Aylo nous quitta, & se rendit, soudain, auprès de la Reine, pour s'informer de Welled Hawaryat.

Leur entretien dura au moins deux heures. Après quoi Aylo revint; & nous dit que Welled Hawaryat se trouvoit beaucoup mieux, grace à une médecine que lui-avoit donné un Saint du Waldubba, médecine dont la vertu consissoit en quelques caracteres écrits avec de l'encre ordinaire sur une assiette d'étain, & qui étoient détrempés & emportés par la liqueur donnée au malade. Cependant on convenoit que Welled Hawaryat avoit la petite vérole; & tout le bien que lui avoit sait sa médecine, étoit de lui avoir donné assez d'appétit pour lui saire manger beaucoup de viande de bœus crue (1); au lieu qu'avant de la prendre il ne vouloit rien manger, & ne demandoit qu'à boire. Aylo me dit qu'il resteroit à Koscam jusqu'au soir; & il me pria de venir alors le trouver dans sa maison, & si Petros étoit de retour, de le mener avec moi.

Petros étoit déja arrivé, & je le trouvai en entrant dans la maison d'Hagi Saleh. Quoiqu'il témoignât combien il étoit satisfait de me voir, on lisoit, malgré lui, sur son visage, qu'il n'avoit pas eu tout le succès qu'il souhaitoit auprès du Ras Michael, ou que quelque chose l'avoit effrayé de nouveau. En esset, quand il s'étoit rendu à la tente du Ras, il avoit apperçu la peau de l'infor uné Woosheka, son ancien ami, qu'on saisoit sécher sur un arbre, & qui étoit balancée par les vents (2). Saisi d'horreur à cet aspect, le pauvre Petros avoit eu des mouvemens convulsis qui lui avoient

<sup>(1)</sup> Le mot Abystinien est Brind.

<sup>(2)</sup> On a vu, dans le Tome second, que le Ras Michael avoit donné ordre d'écorcher vif le brave & malheureux Woosheka.

ôté l'usage de ses sens, & l'avoient, tout-à-la-sois, fait pleus rer & rire d'une maniere assreuse.

. IL y avoit trois jouts qu'il étoit parti d'Ibaba, Comme e'étoit en allant vers la tente de Michael qu'il appercut la peau de Woosheka, il lui sut impossible de parler de moi au Ras. La crainte l'empêcha de prononcer mon nom devant lui: mais en le quittant, il se rendit auprès du Negadé, Ras Mahomet, qui le conduisit chez Kessa Yasous. Ces deux Officiers sachant alors quelle étoit la cause de sa frayeur, le quitterent, & allerent ensemble informer le Ras de mon arrivée, de la crainte que m'inspiroit la conduite de l'Abba Salama, & du parti que j'avois pris de me loger chez Hagi Saleh, dans la ville Maure. Le Ras leur répondit : a L'Abba Salama est un âne, & ceux qui le crai-» gnent sont encore pire. Ne commandé-je donc dans Gondar » que lorsque j'y suis? Mon chien doit être plus respecté » que l'Abba Salama ». — Puis après un moment de silence, Michael continua: « Que le Yagoubé demeure dans la ville » Maure, où il est. Saleh ne permettra point que les Prêtres » l'y troublent ». — Le Negadé Ras Mahomet, se mit à rire, & répondit: « Oh! pour cela nous en répondons ».

CE discours sut rendu à Petros, qui, sans voir le Ras-Michael, s'en revint aussi-tôt, poursuivi par l'image sanglante de son ami Woosheka.

Le soir, Petros m'accompagna chez Ayto Aylo, & lorsqu'il lui raconta ce qu'il m'avoit dit le matin, Aylo parut pour le moins aussi affecté que lui, & nous assura qu'il ne sa-

voit pas encore que Woosheka eût été écorché vis. Il avoit été aussi l'ami de cet infortuné, & il s'écria: « Voilà Esther! » Voilà Esther! Personne ne la connoissoit que moi ». - Ils commencerent alors à se rappeller mutuellement les détails de cette funeste avanture, puis ils se conjuroient l'un l'autre de n'en pas parler davantage; puis ils pleuroient & reprenoient le même discours, & cela d'une maniere si ridicule, qu'il m'étoit presqu'impossible de ne pas rire. - « Messieurs, » leur dis je, vous m'avez dit tout ce que j'ai à faire. Je ne » quitterai pas le quartier des Maures, jusqu'à ce que le Ras » Michael arrive à Gondar. Si j'avois besoin d'autres con-» seils, vous seriez, en ce moment, hors d'état de m'en » donner: mais je desirerois bien que vous voulussiez, l'un & » l'autre, suivre les miens. Vous êtes extrêmement agités; » Petros est même épuilé de fatigue, & sûrement il reverra » encore toute la nuit la peau de Woosheka pendue à un » arbre, & balancée par les vents. D'ailleurs, aucun de vous » n'a envie de souper comme moi; & je crois que Petros » doit passer ici la nuir, pourvu toutesois que vous ne cou-» chiez pas dans la même chambre, parce que la noire image » de votre ami ne manqueroit pas de vous tenir tous deux » éveillés. Mais faites faire de l'eau de gruau, j'y mettrai-• quelques gouttes d'Angleterre; ensuite allez vous coucher, » & l'exemple extraordinaire de la sévérité de Michael ne » vous empêchera pas de dormir «.

QUAND l'eau de gruau fut saite, j'y mis douze petites gouttes de laudanum, & je me levai pour m'en retourner avec Saleh. Mais avant de me laisser sortir, Ayto me dit qu'il avoit oublié de m'avertir que Welled Hawaryat étoit

fort mal, & que l'Iteghé desiroit, ainsi qu'Ozoro Altash; sa femme, & Ozoro Esther, que j'allasse le voir le lendemain matin. Une des filles d'Ozoro Altash & d'Hawaryat, étoit tombée malade quelques jours avant l'arrivée de son pere. & on la croyoit aussi en grand danger. « Prenez-y garde, » dis-je, Ayto-Aylo, la petite-vérole est une maladie qui » doit avoir son cours; & si, pendant qu'Hawaryat l'aura, » des ignorans lui donnent à manger & le traitent suivant » leurs préjugés, il sera inutile que je le voye & que je le » soigne moi-même. Ce matin vous m'avez dit qu'un Moine » l'avoit guéri en écrivant sur une assiette d'étain; & pour » essayer si la cure étoit bonne, on l'a bourré de viande de » bœuf crue. Je ne crois pas que l'écriture qu'il a avalée ait » pu lui faire ni bien ni mal : mais je ne serois point étonné w que la viande qu'ils ont mangée, lui & sa fille Welleta » Selassé, ne les sît mourir avant que j'aie le tems de les voir » demain matin.»

Le lendemain, Petros étoit réellement malade. Le froid, a satigue & la peur lui avoient donné la sievre. Je me rendis avec Aylo au palais de Koscam, & pour l'amuser en chemin, je lui montrai la maniere dont les Arabes se servent de leur sussil, quand ils sont à cheval. J'avois un sussil à deux coups. Je tuai plusieurs oiseaux de dessus mon cheval; & toutes ces choses étoient si nouvelles, si étonnantes pour Aylo, que, s'il ne les avoit pas vues, il n'auroit jamais pu les croire vraies. Ensin il arriva à Koscam plein d'admiration, & disposé à me croire capable de réussir dans tout ce que je voudrois entreprendre.

Au moment que nous entrions, nous vîmes une longue procession de Moines, ayant à leur tête les Prêtres de Koscam, & portant une grande croix, & un tableau dont le cadre étoit fort noir & fort sale, quoique doré. A cet aspect, Aylo se détourna, & alla droit à l'appartement du Chambellan Ayto Heikel, qui fut depuis un de mes intimes amis. Cet Officier nous apprit qu'il étoit arrivé de Waldubba trois grands Saints, dont un n'avoit ni mangé ni bu depuis vingt ans; & qu'ils avoient promis de guérir Welled Hawaryat, en posant sur lui une croix & un portrait de la sainte Vierge: mais qu'ils ne vouloient pas que je me mêlasse de cette affaire. - « Je vous assure, dis-je alors, Ayto-Aylo, que j'obéi-» rai. Je n'ai aucune raison de me mêler de cette affaire avec » de tels associés. Si ces trois Saints peuvent guérir Hawa-» ryat par un miracle, je pense que c'est la meilleure ma-» niere, parce que son tempérament n'en sera nullement » altéré, ce que je ne pourrois pas promettre des médecines » en général. Mais souvenez-vous bien aussi de ce que je » vais vous dire, c'est que ce sera certainement un miracle, » si le pere & la sille ne sont pas morts avant la soirée de » demain. » — Nous fûmes alors tous d'accord sur une chose, c'est qu'il valoit mieux que Wellet Hawaryat mourût, que non pas que ma présence troublat l'opération des Saints.

APRÈS que la procession sut achevée, Aylo alla trouver l'Iteghé; & j'imagine qu'il lui racenta tout ce qui s'étoit passé depuis qu'il ne l'avoit vue; car on me sit appeller. J'entrai dans l'appartement, &, suivant l'usage, je me prosternai devant cette Princesse, sans qu'elle me sît la moindre excuse, mi qu'elle parût vouloir me dispenser de l'hommage que je lui

Tome III.

rendois. Aylo me dit alors: « Voilà notre gracieuse Souve-» raine, qui nous soutient & nous protége toujours. Vous » pouvez dire librement devant elle, tout ce que vous aves » dans le cœur.»

La conversation commença à rouler sur Jérusalem, le saint Sépulcre, le Calvaire, la Cité de David, la montagne des Oliviers, dont elle connoissoit parfaitement les positions géographiques. Elle me dit alors de lui avouer, avec vérité, si je n'étois pas un Franc. « Madame, lui dis-je, si j'étois un » Catholique, comme vous l'entendez par Franc, il y auroit » une grande folie à moi de vous le cacher, d'après l'assu-» rance qu'Ayto-Aylo vient de me donner tout-à-l'heure: » mais je vous jure, dis-je, en étendant la main sur une » bible, qui étoit ouverte devant elle, je vous jure par toutes » les vérités contenues dans ce livre, que ma religion dif-» fere plus de la religion catholique que la vôtre; qu'il y a » eu plus de sang répandu entre les catholiques & nous, par » rapport à cette différence de religion, qu'entre vous & » les catholiques de ces contrées. Aujourd'hui même que » les hommes sont devenus plus sages & plus tolérants » dans plusieurs parties du globe, il y auroit plus de sûreté » pour un Jésuite à prêcher au milieu du marché de Gon-» dar, qu'il n'y en auroit pour un Prêtre de ma religion à » enseigner sa doctrine dans les plus civilisés des Royaumes » francs ou catholiques. » — « Comment se peut-il donc, » dit-elle, que vous ne croyez point aux miracles? »

« Je vois, repris-je, Madame, qu'Ayto-Aylo vous a déja » informée de quelques mots que je lui ai dit. Certes, je crois » aux miracles du Christ & de ses Apôtres; autrement je ne » ferois pas Chrétien. Mais je ne crois point à ces prétendus » miracles de nos jours, qui n'ont jamais eu d'autre motif » que des bagatelles, & qui ressemblent à des tours de gibeb ciere. b — « Cependant, dit-elle, nos livres sont remplis » de ces miracles-là.» — « Je le sais, Madame, repliquai-je; » je sais que les livres des Catholiques le sont aussi. Mais je » ne puis croire qu'un Saint ait pu convertir le Diable, & » l'ait engagé à se faire Moine pendant quarante ans. Je ne » puis croire non plus qu'un autre Saint, étant malade, ait » vu voler sur son assiette une paire de perdrix toutes roties. » qui venoient se faire manger. » — « Il a lu le Synaxar. » s'écria Ayto-Aylo. » — « Je le crois, dit l'Iteghé en sou-» riant. Mais y a-t-il du danger à trop croire? & n'y en a-t-il » pas à croire trop peu? » — « Certainement, continuai-je; & quand j'ai parlé librement à Ayto-Aylo, je voulois lui » faire entendre que je ne pouvois pas me persuader que D Welled Hawaryar fût guéri de la fievre par la vertu d'un » tableau qu'on poseroit sur lui. » —« L'Iteghé répondit qu'il » n'y avoit rien d'impossible à Dieu. » — Je m'inclinai alors en signe d'approbation, souhaitant du fond du cœur que la conversation finît-là, & je me retirai.

JE repris seul le chemin de la ville Maure, laissant Ayto-Aylo auprès de la Reine. L'après-midi, j'appris que la jeune Welleta Selassé étoit morte, & dans la nuit suivante Welled Hawaryat, son pere, mourut aussi. La contagion, qui régnoit à Masuah, s'étoit étendue à Adowa & jusques à Gondar. La jeune Ozoro Ayabdar, sille d'Ozoro Altash, venoit de tomber malade, & une sievre violente désoloit le palais de Koscam.

Ayto-Aylo vint me trouver de bon matin, & me dit que depuis la mort de Welled Hawaryat, on cessoit d'avoir consiance dans le Saint, qui ne mangeoit ni ne buvoit depuis vingt ans; & que la Reine & Ozoro Esther me prioient de me rendre au palais de Koscam, où tous les ensans & petits-ensans des silles de l'Iteghé vivoient auprès d'elle. — Je répondis à Ayto-Aylo « que j'avois quelque » répugnance à obéir à l'Iteghé & à sa sille, d'après les » ordres positifs qui m'enjoignoient de rester dans la ville » Maure jusques au retour du Ras; que Koscam étoit rempli de Prêcres; que l'Abba Salama y venoit tous les jours: » mais que cependant si lui & Petros me le conseilloient, » je serois tout mon possible pour rendre service à l'Iteghé » & à Ozoro Esther. »

Ayto Ayto me demanda à s'absenter une heure avant de me répondre; en conséquence il sortit: mais il ne revint qu'au l'out de trois heures; & sans mettre pied à terre, il me cria de loin: — « Allons, allons, il saut venir tout de » suite. » — « Je lui dis que Petros m'avoit sait saire des » vêtemens propres à l'Abyssinienne, & qu'on alloit les » porter chez lui, où je les prendrois pour me rendre au » palais de Koscam, & être sûr que je ne portois avec moi » aucun germe d'épidémie, parce que depuis que j'étois » dans la maison d'Hagi Saleh, j'avois soigné un grand » nombre d'ensans mahométans, dont la plûpart alloient sort » bien, mais qui, sans doute, avoient répandu quelques » miassmes dangereux dans mes habits. » Il me loua de cette précaution, qu'il releva jusqu'aux cieux, & mon changement de costume sur exécuté de la manière que nous l'avions

arrangé. L'on coupa mes cheveux, qu'on frisa & parsuma, & j'eus dès-lors tout l'air d'un véritable abyssinien.

QUAND j'arrivai à Koscam, mon premier avis sut qu'Ozoro Esther & ses deux sils, dont elle avoit eu l'un de Mariam Barea & l'autre du Ras Michael, devoient s'éloigner du palais, & aller loger dans une maison appartenante autresois au Basha Eusebius, oncle d'Ozoro Esther, asin que les personnes de la famille de l'Iteghé, qui n'avoient point encore été attaquées de la maladie, s'y dérobassent. Cependant, comme l'aîné de ces ensans commençoit à se plaindre, l'Iteghé ne voulut point permettre qu'il sortit du palais; & il sut résolu que tout le monde y resteroit.

AVANT de traiter les malades, je priai Petros, qui étoit déja rétabli, Ayto-Aylo, l'Abba Christophorus, Prêtre grec, qui pratiquoit la médecine avant mon arrivée à Gondar, & Armaxikos, Prêtre de Koscam & favori de l'Iteghé, d'être tous présens à mes visites. Je leur représentai quelle tâche désagréable j'avois à remplir, moi qui n'étois qu'un étranger dénué de protection, parlant mal la langue & sens aucune autorité. Je les affurai que je serois tout ce que je pourrois pour combattre une maladie terrible & bien plus dangereuse dans ce pays-là que dans ma patrie : mais que c'étoit sous la condition expresse, que le régime & la conduite des malades me seroient absolument soumis, & qu'on ne leur feroit rien au monde sans mon consentement, parce qu'autrement je me lavois les mains de tout ce qui pourroit arriver. Ils consentirent, d'un commun accord, à ce que je desirois; Armaxikos déclara qu'il excommunioit ceux qui manqueroient à leur parole; & je vis, avec plaisir, que plus je prenois de précautions & témoignois de scrupules, plus la confiance des Princesses augmentoit. Axmarikos me promit que j'aurois, soir & matin, le secours de ses prieres & de celles de tous les Moines; & Ayto-Aylo me dit alors à l'oreille:

- « Vous n'avez point d'objection à faire contre ce Saint; car
- » je vous assure qu'il mange & boit vigoureusement, comme
- » j'aurai occasion de vous le prouver quand nous serons
- » délivrés de la petite vérole.»

Je mis tous les domessiques à l'ouvrage. Il ne manquoit pas d'appartemens. Je sis ouvrir toutes les portes & les sernêtres, laver le parquet avec de l'eau & du vinaigre, & sumiger par-tout avec une grande quantité d'encens & de myrrhe, ainsi que me l'avoit indiqué à Alep mon vertueux & savant ami le Docteur Russel.

D'APRÈS un usage fatal, communément pratiqué en Abysfinie & dans presque tout l'Orient, on prive les malades de l'avantage de respirer le moindre air. De plus, en Abyssinie, on les fait boire très-chaud, on allume du seu dans leur chambre, on les charge de couvertures, on serme toutes les portes au point d'intercepter même le jour, & d'être obligé d'avoir constamment des chandelles allumées, qui aug mentent beaucoup la chaleur.

La jeune Ayabdar, seule sille qui restât à Ozoro Altash, & le sils de Mariam Barea tomberent malades au même instant, & surent bientôt heureusement rétablis, quoique l'un & l'autre restassent très-marqués de la petite vérole. Une

fille du Kasmati Boro & de la fille du Kasmati Eshtè, mourut; la mere de cet enfant lui survécut: mais elle sut longtems au bord de la tombe.

En ce tems-là, Ayto Confu, fils du Kasmati Netcho & d'Ozoro Esther, arriva de Tcherkin. Quoiqu'à peine âgé de quatorze ans, c'étoit un jeune homme de grande espérance. Il vint voir sa mere sans la prévenir & sans que j'en scusse rien moi-même, & il gagna la petite-vérole. Ensin le fils chéri de Michael, l'ensant de sa vieillesse, en sut attaqué le dernier, de tous, & bien qu'il sût le plus soible, sans doute, il eut le bonheur d'en réchapper.

JE rapporte tout cela briévement & sans précisément conserver l'ordre des tems, asin qu'on ne soit pas étonné de l'attention & de la bienveillance qu'on me témoigna bientôt après.

Les inquiétudes, les craintes d'Ozoro Esther étoient, extrêmes dans toutes les occasions, & elles le devinrent. Bien davantage, quand la vie de ses deux sils sut en péril. Elle me promettoit sans cesse la faveur de Michael, des richesses, des grandeurs, pour prix des soins que je rendois à ses enfans. Elle ne pouvoit ni manger ni dormir, & le bout de ses doigts étoit rempli de pustules, à sorce de toucher les malades.

CONFU, le favori de tous les parens de la Reine & l'espoir de cette illustre famille, eut des symptômes qui sembloient lui devoir être sunesses; car il tomba dans des convulsions vio-

lentes, avant-coureurs ordinaires de la mort. Cependant elles cesserent dès que l'éruption eut lieu. Le soin que je pris de ce jeune homme, & dont il me donna par la suite tant de marques de reconnoissance, sut en grande partie l'esset de l'inclination que je me sentis pour lui à la premiere vue. La politique & l'humanité sembloient parsaitement d'accord pour m'exciter à sauver tous mes malades: mais la Providence, qui veilloit à ma propre conservation, m'inspira sans doute cet attachement particulier avec lequel je traitai Ayto Consu.

Je ne dois pas oublier de dire qu'au bout de trois jours que je sus auprès des malades, un cavalier arriva du camp, avec une lettre de Michael à Hagi Saleh, par laquelle il lui donnoit ordre de me conduire à Koscam, & une autre lettre pour moi, écrite en arabe par le Negadé Ras Mahomet, de la part de Michael, lettre polie, mais contenant le commandement positif de me rendre immédiatement au palais de l'Iteghé & de n'en pas bouger jusqu'à nouvel ordre, sous quelque prétexte que ce pût être.

It faut en convenir, cette maniere d'agir, ce ton d'un maître à son serviteur, me déplut & me choqua extrêmement. Je montrai la lettre à Petros: mais loin de partager mes sentimens, il sut enchanté de ce style, & me dit que c'étoit un signe certain de la bienveillance du Ras. Je la montrai aussi à Ayto-Aylo, qui, sans approuver ni blâmer le Ras, se contenta de me dire qu'il étoit enchanté que je me susse sans procha ensuite Ozoro Esther d'être cause d'un procédé, qui

qui ne pouvoit flatter qu'un grec ou un esclave; & ne convenoit nullement à un homme libre, comme moi, qui leur étois particuliérement recommandé, & qui n'avois pas encore reçu d'eux la moindre civilité. Ozoro Esther rit beaucoup de tout cela; & depuis que je la voyois, ce fut la premiere fois qu'elle eût montré de la gaieté. Elle avoua en même tems qu'elle avoit envoyé tous les jours un messager au camp, quelquesois deux, quelquesois trois, depuis la mort de Welled Hawaryat, & que, chaque fois, elle avoit pressé le Ras de m'enjoindre de ne pas quitter le palais; ce qui avoit fait écrire à Michaël la lettre que je venois de recevoir. Le même soir, Petros reçut une lettre du grec Anthulé, gendre de Janni, & Trésorier du Roi, écrite du même style que l'autre, & contenant à peu-près les mêmes choses, avec l'ordre de me faire fournir, pour le compte du Roi, tout ce qui me seroit nécessaire.

Un matin, Aylo parloit à Ozoro Esther, en présence de la Reine, du style de la lettre que le Ras m'avoit adressée. Ozoro avoua que son inquiétude en avoit été cause, & elle ajouta: « Vous m'avez souvent reproché d'être ce que vous appellez une ennemie peu chrétienne, dans les conseils pue vous supposez que je donne souvent à Michael: mais à présent, si je ne me montre pas autant l'amie du Yagou- bé qui a sauvé mes ensans, comme l'ennemie des Gallas qui ont massacré mon époux, dites qu'Esther n'est pas une chrétienne, & je vous le pardonnerai. »— Nous eûmes, elle & moi, plusieurs conversations à-peu-près semblables, pendant tout le tems que dura la maladie d'Ayto Consu. Je sis placer mon lit dans la chambre attenante à celle de Consu, Tome III.

& tout auprès de sa porte, afin de pouvoit l'entendre plus alsément, toutes les sois qu'il appelleroit: mais la sollicitude maternelle tenoit Esther éveillée toutes les nuits, & la décence ne me permettoit pas de me coucher. Nous avions donc continuellement occasion d'être ensemble; & delà naquit entre Ozoro Esther & moi, une amitié qui ne s'est jamais démentie.

QUAND nos malades furent convalescens, on les transporta dans une grande maison du Kasmati Eshte, hors de l'enceinte de Koscam; on lava & sumigea bien tous leurs appartemens dans le palais, & ensuite, on les y ramena. L'on me fit alors présent de la jolie maison qui avoit appartenu au Basha Eusebius, & qui étoit voisine du palais. Toutefois, je voulois me conformer strictement à la lettre de Michael & ne pas quitter Koscam; je n'en crus même pas à cet égard les conseils d'Hagi Saleh & d'Ayto Aylo, qui m'assurerent plusieurs fois que les ordres du Ras n'exigeoient pas cette ponctualité. Ma solitude n'avoit rien de désagréable pour moi. Je m'occupois sans cesse. Je montois, j'arrangeois mes instrumens, mon thermomètre, mon baromètre, mes télescopes, mon quart de cerole; & rout cela, étonnant pour les perfonnes qui m'entouroient, excitoit une curiosité qui em« ployoit beaucoup d'heures de mon tems. J'allois chez l'Iteghé tous les matins à son lever, quelquesois même le soir; & j'y voyois un grand nombre de Prêtres: mais j'en rencontrois rarement quelqu'un chez Ozoro Esther, où j'allois aussi matin & soir.

Un jour que je m'étois présenté de bonne heure chez la

Reine pour pouvoir plutôt être libre, & me rendre à quelques engagemens que j'avois à midi, l'Abba Salama entra à l'instant où je prenois congé. Il ne me reconnut pas d'abord, parce que j'étois vêtu à l'abyssinienne: mais me remettant bientôt, il me dit en passant à côté de moi: « Quoi! vous » êtes ici? Je vous croyois auprès du Ras Michael. »— Je ne lui répondis pas un seul mot: mais faisant la révérence, je me reculai pour sortir, quand il me sit signe de la main & me cria d'un ton d'autorité de revenir.

Plusieurs personnes entrerent au même instant; & je restai à la même place, prêt à recevoir les ordres de l'Iteghé qui me dit : « Revenez & parlez à l'Abba Salama. » - Je fis alors quelques pas en avant, & je dis, en regardant la Reine: « Qu'a donc à me dire l'Abba Salama? » — L'Abba Salama adressa alors la parole à cette Princesse, en s'écriant: « C'est un Prêtre! c'est un Prêtre! » — Elle lui répondit avec beaucoup de gravité: « Tout homme sage est un Prêtre pour » lui même; & dans ce sens, non dans aucun autre, Ya-» goubé est un Prêtre. » - Voulez-voys répondre à une quesstion que je vais vous faire? me dit-il, avec une voix fort » élevée. » – « Assurément, si cette question n'est point in-» discrette, » lui répondis je dans la langue du Tigré. — « Pourquoi ne parlez-vous pas amharic? » me dit il avec impatience. - a Parce que je ne sais pas bien parler cette lan-» gue, » En! pourquoi me parlez-vous le Tigréen? C'est la » langue réservée à nos livres sacrés; & vous, qui êtes un » Prêtre, vous l'entendez. » — « C'est le Géez, lui dis-je. » Je l'entends: mais je ne le parle guere. » — « Hé bien! ré-» pondit-il, Ayto Heikel, Chambellan de la Reine, qui est Hh 2

» là présent, nous servira d'Interprète. Il entend toutes les » langues. »

« HEIKEL, dit-il, demande-lui combien il y a de natures » dans le Christ. » Heikel me répéta cette question; & je répondis « que j'avois cru que ce qu'on vouloit me demander. » avoit quelque rapport à mon pays, à mes voyages ou à » ma profession, dans laquelle j'aurois pu apprendre quel-» que chose à l'Abba Salama, & non à la sienne, dans la-» quelle c'étoit à lui à m'instruire. Je suis, ajoutai-je. » un Médecin à la ville, mais un cavalier, un soldat en » campagne. Je ne fais mon étude que de la méde-» cine & du maniement de mon cheval & de mes armes. » J'ai été élevé à cela. Mais quant aux disputes, en matiere » de religion, elles sont le fait des Prêtres & des Savans. » Ainsi, lorsque j'aurai des doutes, je les soumettrai à des » gens sages comme vous, Abba Salama, parce que cela » vous regarde. Vous me prescrirez des regles & je les sui-» vrai. » — Il fit, pour la premiere fois, une révérence, & s'écria: a Cela est vrai! cela est vrai! Par Saint Michel, Prince » des Anges, il a raison, il répond bien. Par Saint George! » c'est un galant homme. On m'avoit dit à tort que c'étoir » un Jésuite. Voulez-vous venir me voir? voulez-vous venir? » N'ayez pas peur de venir chez moi. » — « Je crois, dis-» je, en m'inclinant, que je ne ferai aucun mal en allant » chez vous : ainsi , je ne puis avoir aucune crainte. » Comme j'achevois de prononcer ces mots, un émissaire du Ras Michael arriva, & je sortis.

LE 8 ou le 9 de Mars, j'allai au-devant du Ras, & je le

rencontrai à Azazo. Il étoit couvert d'une grosse toile de coton, assez mal-propre, qu'il s'étoit jetté négligemment autour du corps, & il portoit une espece de serviette rou-lée autour de la tête. Il étoit vieux, maigre, & avoit les yeux malades & l'air très-satigué. Il montoit une mule excellente, qui alloit avec vitesse & qui ne le satiguoit nullement. Comme je vis qu'il alloit s'arrêter dans un endroit marqué par quatre lances en croix, plantées sur une éminence, & ayant une toile par-dessus, qui formoit une espece de tente, jene lui parlai point jusqu'à ce qu'il mît pied à terre. Je n'étois accompagné que de Petros, du Prêtre Grec & de quelques domestiques; & Francis (1) nous joignit au moment que nous approchions du Ras.

Nous mîmes pied à terre au même instant que le Ras, mais à quelque distance de lui, & avec une certaine inquiétude. Puis, nous chargeames le Prêtre Grec qui étoit aimé de lui, d'aller lui apprendre qui j'étois, & lui dire que je venois pour le voir. Aussi tôt les soldats ouvrirent leurs rangs. Je m'avançai vers Michael, & je pris sa main que je baisai. Il me contempla d'un œil sixe pendant une demi-minute, & il me répéta en Tigréen le salut ordinaire: « Comment » vous portez-vous? J'espere que vous vous portez bien. » Ensuite, il me montra du doigt la place où je devois m'asfeoir. Mille bouches s'ouvrirent alors pour lui porter mille plaintes dissérentes. Il donna une soule d'ordres. Je sus pres-

<sup>(1)</sup> Francis étoit un homme très-attaché à Michael, qui lui avoit confié plufleurs commandemens : aussi étoit-ce le seul des Grecs qu'on put appeller un bon soldat.

personne ensin, étoient couverts de banderolles d'écarlate. Dans cette derniere bataille de Fagitta, Hagos avoit tué, de sa propre main, onze ennemis. Cependant, il faut en convenir, il n'y a rien de si trompeur que de juger du courage d'un homme, d'après ces sortes de succès. Un bon cavalier, revêtu d'une cotte de maille, & monté sur un cheval vigoureux & docile; peut, quand les ennemis sont en déroute, tuer, autant qu'il veut, de ces malheureux suyards, sur-tout s'il choisit les plus soibles, qui n'ont, pour tout vêtement, qu'une peau de chevre, & dont les chevaux sont accablés de sarigue, ou bien, qui s'ensuient à pied.

A la suite marchoient Gusho d'Amhara & Powussen, qui venoit d'être nommé Gouverneur du Begemder, par rapport à la maniere dont il s'étoit conduit dans la bataille, à la suite de laquelle il avoit, comme je l'ai déja rapporté, poursuivi l'armée de Fasil, & Fasil lui-même, pendant deux jours. Le Ras lui avoit donné encore une autre récompense; il lui devoit faire épouser sa petite sille Ayabdar, que j'avois guérie de la petite vérole, & la seule de mes malades dont je ne reçus pas quelque marque de sensibilité. Ni elle, ni sa mere, ni son mari, ne me témoignerent la moindre gratitude. Powussen étoit un des douze Officiers qui avoient été livrés à Lubo par les Gallas, avec Mariam Barea, & qui s'étoient ensuis dans la tente de Michael, pour implorer sa protection.

Une chose singuliere que je remarquai dans cette entrée triomphale, c'étoit la coëffure des Gouverneurs de Province. Ils avoient sur le front un large bandeau qui alloit se nouer derrière

derrière la tête. & au milieu duquel s'élevoit un cœur d'argent doré, d'environ quatre pouces de long, & qui avoit précisément la forme de nos éteignoirs de flambeau. Cet ornement s'appelle dans leur langue kirn, c'est à dire la corne & on ne le porte que dans les grandes cérémonies, qui suivent les victoires. J'imagine que cette coutume, ainsi que presque toutes celles que les Abyssiniens suivent, leur vient des Hébreux, dans les livres même desquels on trouve plusieurs allusions à cette corne. » — J'ai dit au milieu des » fous, n'agissez pas follement; & aux méchahs, ne levez » point la corne «. » — Ne levez point votre corne haut; » ne parlez point avec le cou roide (1) «. » — Car il y aura » une promotion, &c. «. » — Mais, ma corne, tu t'éle-» veras comme la corne d'une licorne «. « — Et la corne » des justes s'élevera avec honneur «. — On trouve encore dans les pseaumes beaucoup d'autres passages tels que ceux-là.

APRÈS les Officiers, dont je viens de faire mention, parcoissoit le Roi, le front ceint d'un bandeau de mousseline d'environ trois pouces de large, qui étoit noué par-derriere avec un double nœud, & dont les bouts tomboient d'environ deux pieds sur les épaules. Autour de ce Prince on voyoit les grands Officiers de l'Etat, & toute la

<sup>(1)</sup> La maniere dont ceux qui portent cette corne sont obligés de plier le cou, de peur qu'elle ne retombe en avant, montre parfaitement le sens du passage du Psalmiste. Il est cerrain qu'il faut parler avec le cou roide, quand en veut élèver se corne comme celle d'une licorne.

jeune Noblesse, qui n'avoit point encore de commandement; & à sa suite venoient les troupes de sa maison.

Prus loin marchoit le Kanitz Kitzera, c'est-à-dire le bourreau de l'armée, accompagné de tous ses aides. Ensuite on voyoit, au milieu des équipages du Roi & du Ras, un homme portant la peau empaillée du malheureux Woosheka au bout d'un grand bâton. Cette peau sur, après cela, pendue aux branches d'un arbre qui est devant le palais du Roi, & qui sert à ces sortes d'exécutions.

A l'arrivée du Roi & du Ras tous les grands s'empresserent d'aller leur rendre leurs hommages. Ayto Aylo sur un des plus assidus auprès d'eux; & Ozoro Esther alla demeurer à Gondar; mais, d'après mes conseils, elle laissa ses enfans dans le palais de Koscam. Le jeune Consu, son sils, quoique guéri de la petite vérole, avoit des symptômes évidens de dyssenterie, & il ne se contraignoit point sur le manger, ni n'avoit soin d'éviter le froid.

Nous étions déja au 13 de Mars, que je n'avois pas encore entendu parler ni d'Ozoro Esther, ni du Ras, quoique j'eusse été me loger à Gondar, dans une maison voisine de celle de Petros. J'allois une sois par jour voir les ensans à Koscam, & j'étois toujours accueilli de la maniere la plus amicale par l'Iteghé, qui avoit eu soin de donner des ordres pour que j'eusse à dîner toutes les sois que je me presenterois chez elle, sans cérémonie, & comme un Officier de sa maison. Mais, d'ailleurs, je n'ai jamais été en apparence plust négligé qu'en ce tems-là par tout le monde, excepté par les Maures. Ils se montroient excessivement reconnoissans des soins que j'avois pris de leurs ensans malades; & ils auroient bien voulu que je revinsse habiter leur quartier. Hagi Saleh, sur-tout, ne pouvoit s'empêcher de maudire sans cesse l'ingratitude des Chrétiens, qu'il appelloit des cassres & des insideles. Il savoit tout ce qui s'étoit passé à Koscam, il prévoyoit tout ce qui sembloit devoir m'arriver; & sa colere étoit celle d'un honnête homme. Cependant, quoique plusieurs exemples sunestes dont il avoit été témoin pussent le justifier, je sus assez heureux pour qu'il se trompât.

Un soir le Negadé Ras Mahomet vint chez moi, & me dit que Mahomet Gibberti étoit arrivé, & avoit eu deux entretiens particuliers avec le Ras Michael, mais qu'il ne lui avoit pas encore offert ses présents; il ajouta qu'il ne m'avoit pas plutôt instruit de cela, parce qu'il me croyoit encore à Koscam, & que son frere Saleh n'en avoit rien dit non plus, ne l'ayant point vu depuis son arrivée. Le Negadé Ras Mahomet m'apprit aussi que le lendemain de l'entrée du Ras à Gondar, Ayto Aylo l'avoit entretenu deux fois à mon sujet; qu'il avoit eu également une entrevue avec Mahomet Gibberti, & qu'enfin, sur la proposition d'Ayto Aylo, on avoit résolu de me nommer Palambaras, c'est-à-dire Commandant de la cavalerie du Roi. C'est un des premiers emplois, & pour le rang, & pour le revenu, mais absolument honorifique; le jeune Arménien que j'avois rencontré à Loheïa l'avoit rempli. Je répondis à Mahomet que bien loin de me féliciter de cet avantage, je me regarderois, si je l'obtenois, comme le plus malheureux de tous les hommes; que mon unique desir étoit de voir le pays, d'en observer les productions, de converser avec les habitans comme un simple étranger, & non comme le maître, ni le serviteur de personne; d'étudier les livres abyssiniens, sur-tout de visiter les sources du Nil, & ensin de vivre particuliérement chez moi, & aussi solitairement qu'il me seroit possible. Je lui ajoutai que la seule chose que je demandois en ce moment, étoit de savoir quand je pourrois avoir une audience du Ras, & lui présenter les lettres que j'avois pour lui.

Le Negadé Ras Mahomet me quitta; mais il revint bientôt après avec Mahomet Gibberti, qui me dit qu'indépendamment de la lettre de Metical Aga, que j'avois pour le Ras, il en avoit porté lui-même une autre dictée par les Anglois de Jidda, qui tous ensemble, & particuliérement mes amis les Capitaines Thornhill & Price, avoient desiré que Metical Aga, qui leur étoit entiérement dévoué pour son propre intérêt, s'employât de la maniere la plus efficace auprès du Ras Michael, pour que je fusse non-seulement en sûreté, mais pour que j'obtinsse tout ce qui pourroit me faire plaisir.

Je n'ignorois point que Mahomet Gibberti portoit cette lettre. Je l'avois lue à Jidda. Metical Aga informoit Michael des richesses de la puissance de notre nation. Il lui disoit » que les Anglois étoient les seuls maîtres du commerce de » la mer Rouge, les amis du Shéris de la Mecque, & sur- » tout les siens; que le moindre accident qui pourroit m'ar- » river seroit non-seulement une honte pour lui, mais lui

» occasionneroit une disgrace pire que la mort, parce que » connoissant le pouvoir de Michael, & s'en rapportant à » son amitié, il s'étoit rendu garant de ma sûreté, tandis » que je serois en Abyssinie; que j'étois un homme de con-» sidération dans mon pays, & au service de mon Roi, qui, » Roi Chrétien, gouvernoit ceux de ses sujets, Musulmans » & Payens, avec la même équité que ceux qui étoient Chré-» tiens; que mes seules intentions étoient d'examiner les » sources, les rivieres, les arbres, les steurs, les astres des » cieux, dont je tirois des connoissances utiles à la santé des » hommes; que je n'étois point un marchand, ni ne me » mêlois en aucune maniere d'affaires de commerce; que je » n'avois pas besoin de gagner de l'argent; qu'il avoit chargé » Mahomet Gibberti de pourvoir à tout ce qui me seroit né-» cessaire, & qu'il en répondoit, quelle que fût la somme, » parce qu'il étoit bien sûr que mes compatriotes la lui » rendroient «. Ensuite Metical Aga répétoit à peu près les mêmes expressions dont il s'étoit servi au commencement de sa lettre. Mais il ne se contentoit pas de cela; il envoyoit à Michael un présent particulier pour cet objet, un présent qui n'avoit aucun rapport à leurs affaires de commerce, ni à leurs affaires politiques.

Après avoir lu cette lettre, Michael s'écria: » Metical » Aga ne connoît pas l'état de ce pays-ci. De la sûreté! Et » où peut on en trouver? Je suis obligé de combattre moi- » même chaque jour pour désendre ma vie. Metical » Aga appellera-t-il cela de la sûreté? Qui sait si même en » ce moment le Roi est en sûreté, & si j'y serai long-tems » moi? Tout ce que peux saire, c'est de garder cet homme

» auprès de moi. Ators li le Roi, & moi, nous perdons la » vie, Metical Aga ne pourra pas croire qu'il ait été en mon? » pouvoir de sauver celle d'un étranger «. » ----- Non, dit » Ayto Aylo, qui entendoit ce discours, non, vous ne conmnoissez pas cet homme. C'est un diable à cheval; il est. mieilleur cavaller, il tife mieux'un coup de fusil qu'aucun. » homme qui ait famais mis le pied en Abysfinie. Ne petdez » point de tems, employez-le auprès du Roi, & ne craignez » rien de lui. Il est sobre, il est pieux, il ne peut être qu'utile" » au Roi «. » -----Eh! quoi! répondie Midhael, ne cher-» chera-t-il pas ; côminie l'Armenien , à me renverser? ne » me nuira t-il pas-a?' » ----- Oh! reprit Ayto Aylo, vous! » savez que ces temsula sont passés. Qu'étoit-ce que l'Armé-» nien? Un enfant, un esclave turc. Quand vous connoîtrez » l'homme dont nous parlons, vous ne le comparerez pas » à l'Arménien «. — Bref on convint que les lettres qu'avoient reçues les Grecs seroient lues au Roi, & que celles que j'avois de Metical Aga seroient remises à Michael par Mahomet Gibberti, & que je serois présenté & au Ras, & au Monarque, aussi-tôt qu'ils pourroient me recevoir.

L'on doit se rappeller que, pendant mon séjour au Caire; le Patriarche Marc m'avoit donné des lettres pour tous les Grecs établis à Gondar, & une sur-tout écrite en forme de Bullé, adressée à tous les Grecs qui étoient en Abyssinie. Après beaucoup d'exhortations pastorales, le Patriarche difoit que connoissant le penchant des Grecs au mensonge & à la vanité, & n'étant pas à même de les punir pour ces sortes de pensées, il exigeoit d'eux, comme une preuve

rd'obsilsance, de vouloir bien seisoumetrie à la pénitence la plus douce qu'il pût leur imposer, & ne dire que la vériée.

Il leur ordonnoiten conséquence d'aller tous ensemble trouver le Roi d'Abyssinie, dans le moment qu'ils croiroient le plus savorable, & lui apprendre que je ne devois pas être consondu avec le reste des hommes plance, tels que les Grees, sujets & esclaves des Turcs: mais que j'étois un homme libre, né au milieu d'une nation libre, & que les premiers des Grees se croiroient heureux d'être mes domessiques, comme l'étoit Michael un de leurs compatriotes.

It faut en convenir, cette démarche étoit cruelle pour les Grecs de Gondar, car ils étoient tous élevés en dignité, à l'exception de Petros, qui avoit refusé toute espece d'emploi depuis le meurtre de Joas, dont il avoit été Chambellan. Cependant les ordres du Patriarche surent ponctuellement exécutés. Petros porta la parole. Il avoit été dans sa jeunesse cordonnier à Rhodes. Il avoit une belle figure & des manieres agréables; mais il étoit extrêmement poltron; ce qui ne l'empêchoit pourtant pas de bien parler dans les occasions comme celle-ci.

C'étoit, je crois, le 14 Mars, que toutes ces lettres furent présentées & lues. Je m'attendois qu'on m'enverroit chércher à l'heure accoutunée, c'est-à-dire vers lescinq heures, & je montai à cheval avec Ayto Heikel. Chambellan de la Reine, pour me rendre à Koscam, où les jeunes malades étoient hors de danger, mais encore soibles. Pendant conemalà, le Ras me sit dire d'aller lui parler, & de charger un homme du présent que je dessinois au Roi, pour qu'il alsat m'aut endre au palais, où je me rendrois en sortant de chez lui. On répondit chez moi que j'étois allé à Koscam pour voir, comme à mon ordinaire, les ensans convalescens: circonstance qui, quoiqu'elle contrariât un peu le Ras, ne me nuisit point auprès de lui. L'audience que je devois obtenir de Michael étoit fixée à cinq heures; on me le fit dire à Koscam, J'arrivai un peu avant, & je rencontrai à la porte Ayto-Aylo, qui me dit en me serrant la main: « Ne resusez » rien. Vous ferez comme vous voudrez par la suite : mais » à présent il est nécessaire, par rapport aux Prêtres & à la » populace, que vous ayez une place, qui vous donne de » l'autorité, sans quoi vous courriez risque d'être volé & m assassiné, la premiere sois que yous voudriez aller à un • mille de la ville. Cinquante personnes m'ont dit que vous » aviez des malles remplies d'or, & que vous pouvez sa-» briquer de l'or, ou au moins en faire venir des Indes autant » que vous voudrez; & ce qui a donné lieu à cette opinion, o c'est que vous avez resusé l'or que la Reine & Ozoro » Esther vous ont offert à Koscam, en quoi vous avez en beaucoup de tort. »

J'ENTRAI & je trouvai le vieillard assis sur un sopha. Ses cheveux blancs étoient frisés & formoient plusieurs boucles. Il paroissoit pensif, mais assez content. Il avoit le visage décharné, & les yeux très-vifs, mais un peu malades. Je jugeai qu'il devoit avoir au moins six pieds de haut, quoiqu'on ne pût pas trop en être sûr, puisqu'il étoit estropié de maniere à ne pouvoir guère se tenir debout. Ses manieres étoient libres & dégagées; & enfin je lui trouvai une parfaite ressemblance, tant pour les traits du visage que pour le reste de sa personne, avec mon digne & savant ami M. de Buffon.

Busson. Il auroit sallu être bien mauvais physionomiste pour ne pas lire dans ses youx tout ce qu'il étoit. Chacun de ses regards exprimoit un sentiment. Il sembloit n'avoir pas d'autre langage; & dans le sait, il parloit fort peu. Je voulus, suivant l'usage, me prosterner devant lui & baiser la terre; mais il parut ne pas s'en soucier. Il me tendit la main, prit la mienne & me releva.

JE'm'assis avec Aylo, trois ou quatre Umbares (1), Petros, & Ayto Heikel, Chambellan de la Reine. Un Azage de la Maison du Roi vint dire quelques mots à l'oreille de Michael, ce qui m'empêcha de parler comme je m'y étois préparé & d'offrir le présent qu'un homme tenoit derriere moi. Le Ras prit la parole le premier, & me dit : « Yagoubé, » car je crois que c'est votre nom, écoutez ce que j'ai à » vous dire, & souvenez vous bien de ce que je vous recommande. L'on m'a dit que vous écies un homme, dont la n principale occupation étoit d'errer dans la campagne & » dans les endroits les plus solitaires pour y chercher des » arbres & des plantes, & passer la nuit seul à observer » les aftres des cieux. Les autres pays ne ressemblent point à » celui-ci, qui n'a pourcant jamais été austi dangereux qu'il » l'est à présent. Les malheureux habitans de ces contrées » sont ennemis naturels de tous les étrangers. S'ils vous » voient seul chez vous, leur premiere pensée portera sur " les moyens de sadésaire de vous; ist quoique cela ne leur be soit d'ancun avantage, ils voudront toujours vous assassi-

<sup>(1)</sup> Juges suprêmes.

Tome 111.

» ner, pour le seul plaisir de faire du mal. »—— « Le diable est bien enraciné dans leur cœur! dit une voix qui se sit entendre dans un coin de la chambré, & que je pris pour celle d'un Prêtre. »—— « Ainsi, poursuivitle Ras, d'après une longue conversation avec votre ami Aylo, dont je sais que vous voulez heureusement suivre les conseils, comme nous devrions tous faire, j'ai songé à vous mettre dans la situation où vous pourrez le mieux suivre vos inclinations, sans être inquietté par les Moines au sujet de la rel gion, & sans craindre qu'on cherche à vous tuer pour vous ensever votre argent. »

Que sont les moines? dit la même voix, qui avoit déja parlé au coin de la chambre. Les moines ne se mêleront jamais des affaires d'un homme, tel que celui-là. » — Le Roi, continua Michael, sans faire attention à celui qui l'interrompoit, le Roi vous a nommé Baalomaal & Commandant de la cavalerie Koccob (1), place que j'avois eu intention de donner à Francis, l'un de mes vieux guerriers: mais Francis est pauvre, & nous le pourvoirons mieux; car cet emploi est très honorable, mais peu lucratif. » — « Ras, répondit Francis, qui se tenoit un peu en arrière, il sera en de plus dignes mains que les miennes & celles de l'Arménien, ou même d'aucun autre homme qui l'ait possédé depuis le regne d'Hatzé Menas. Je vous répete ce que j'ai dit aujourd'hui au Roi. » — Fort bien! Francis, s'écria le Ras; il sied à un brave guerrier

<sup>(1)</sup> La cavalerie noire.

» comme vous de dire la vérité, quand même il parle contre lui. Pour vous, Yagoubé, allez trouver le Roi pour
lui rendre grace de l'emploi qu'il vous accorde. Prosternez-vous devant lui; car je vois que vous êtes déja instruit
de cette cérémonie. Aylo & Heikel vous accompagneront. Le Roi me témoigna hier au soir sa surprise, de ce
qu'il ne vous avoit pas encore vu. Tecla Mariam, Secrétaire du Monarque, qui est venu ici aujourd'hui avec
votre brevet, est également étonné de ce que vous ne vous
êtes pas encore présenté. »

L'HOMME qui avoit élevé la voix dans le coin de la chambre, & que j'avois cru un Prêtre, étoit ce même Tecla Mariam, l'un des Scribes. Lorsqu'ils ne sont point en présence du Roi, les Scribes, ainsi que les Prêtres, ont droit de couvrir leur tête; & c'étoit là la cause de ma méprise.

J'OFFRIS au Ras un présent, qu'à peine il regarda, parce que beaucoup de gens, attirés par la curiosité ou par des affaires, se pressoient à la porte pour entrer. Je distinguai dans la soule l'Abba Salama. Tous ceux qui étoient venus avec moi, étoient déja sortis, & moi seul, j'avois de la peine à passer, parce que les gens qui entroient me barroient presque le chemin, quand le Ras s'appercevant que je demeurois derrière, cria: « Qu'on serme la porte. » Puis il me dit à voix basse: « Avez-vous quelque chose de particu- » lier à me dire? » — « Je vois que vous êtes en affaire, » lui répondis-je, Ras! mais je parserai à Ozoro Esther. » — Sondain il reprit avec vivacité: « Vous avez raison,

» Yagoubé, il faut plus d'un moment pour arranger cette » affaire avec vous. Le fils d'Esther vivra-t-il? » — « La vie » de l'homme, repris-je, est entre les mains de Dieu. Mais » j'espere que le plus grand danger du fils d'Ozoro est passé. » — Aussi-tôt, Michael appella un de ses Ossiciers, & lui dit: « Conduisez Yagoubé auprès d'Ozoro Esther. »

IL est inutile d'occuper mes Lecteurs des détails qui ne lui fournissent pas les connoissances nouvelles qu'il a droit de puiser dans mes voyages. Je le laisse donc le maître d'imaginer les expressions que dicta à Ozoro Esther son cœur sensible & reconnoissant. Je donnai ordre qu'on lui menât fon fils tous les jours avant midi, mais à condition qu'il retourneroit à Koscam, d'abord après dîné. Ensuite ; je me harai de prendre congé d'elle, & je lui en expliquai la raison, quand elle daigna m'accompagner à la porte. Elle me dit alors: « Quand est-ce que je pourrai punir ce sot d'Aylo? Le Ras » auroit fait quelque chose pour vous. Il vous avoit destiné » la place de Palambaras : mais Aylo a changé sa façon de » penser. Il dit que ceta vous séroir perdre du tems & exci-» teroit contre vous l'envie. Mais qu'importe cette envie? » N'envie-t-on pas le Ras Michael? Et où pouvez-vous » mieux passer votre tems qu'à la Cour, avec un comman-» dement qui vous attache au Roi? » — Je lui répondis: » Tout va bien. Je suis content d'Aylo. Tout va bien. » Mais elle ne fut pas convaincue de celá, & elle me dit: " Je ne pardonnerai pas cette faute, avant septians, à Ay-» to Aylo. »

Aylo & Heikel avoient pris le chemin du palais, éton-

nés, comme le reste des spectateurs, que j'eusse parlé en particulier au Ras Michael. Mais après m'être diverti de leur inquiette curiosité jusqu'au lendemain, je la satissis.

En sorrant de chez Ozoro Esther, je me rendis aussi chez le Roi, où je trouvai Aylo & Heikel à la porte de la salle d'audience. Tecla Mariam s'avança jusqu'au pied du trône. Je le suivis & me prosternai devant le jeune Monarque. a Je » vous mène, die Tecla Mariam au Roi, un de vos servi-» teurs, qui vient d'un pays si éloigné, que si vous le lais-» sez jamais s'en retourner, nous ne pourrons ni le suivre. » ni savoir où il faudra l'aller chercher. » --- Ces paroles surent prononcées d'un ton facérieux par un vieux serviteur, accoutumé à la familiarité de son maître : mais le Roi no répondit rien, du moins autant que j'en pus juger; car sa bouche étoit couverte; il ne changea même point de contenance. Cinq jeunes hommes se tenoient debout, à côté du trône, deux à droite & trois à gauche. L'un de ces jeunes gens, qui étoit sils de Tecla Mariam, & qui devint par la suite mon intime ami, s'avança de la gauche où il étoit le premier, & me prenant par la main, me plaça au dessus de lui. S'appercevant ensuite que je n'avois point de coutelas à la ceinture, il tira le sien & me le donna. Lorsque je sus ainsi placé, je baisai de nouveau la terre.

Le trône du Roi étoit dans une espece d'algove. Tous ceux qui se trouvoient hors de la vue du Monarque, s'assirent. On commença à m'adresser les questions d'usage sur Jérusalem & le reste de la Terre Sainte. On me demanda

où étoit mon pays? ce qu'il m'étoit impossible de saire comprendre; car les Abyssiniens ne connoissent pas d'autres contrées que la leur. On me demanda pourquoi je venois de si loin? si la lune & les étoiles du lieu de ma naissance, mais sur-tout la lune, étoient les mêmes que les leurs? & une soule d'autres choses, tout aussi vagues, tout aussi absurdes que celles-là.

Je voulus plusieurs sois prendre mon présent des mains de l'homme qui le portoit, pour l'offrir au Monarque & me retirer: mais le Roi s'y opposa toujours par un signe; & ensin, j'étois si fatigué de me tenir debout, que je m'appuyai contre le mur. Aylo tomboit de sommeil, & Heikel & les Grecs maudissoient du fond du cœur leur jeune maître, de ce qu'il les empêchoir d'aller manger l'excellent soupé qu'Anthulé, son trésorier, nous avoit sait préparer. Le Roi savoit fort bien tout cela, ainsi que nous l'apprîmes par la suite; mais il avoit résolu d'essayer notre patience. A la fin, Ayto Aylo se glissa furtivement dehors & alla se coucher. Le reste des spectateurs en sit autant. Il n'y eut que ceux qui m'avoient accompagné qui ne purent pas s'en aller, & qui étoient prêts à mourir de soif & de lassitude. Les personnes qui n'étoient pas vues du Monarque, prirent alors le parti de charger Tecla Mariam d'aller dire tout bas au Roi que j'étois malade. Tecla Mariam y alla; mais le Monarque parut n'y pas faire attention. Il étoit dix heures du soir, & il ne songeoit pas à s'aller mettre au lit.

TANT qu'il y eut dans la salle d'audience des spectateurs

étrangers à la cérémonie, le Roi parla par l'organe d'un Officier, appellé Kal Hatzé, c'est-à-dire, la voix ou la parole du Roi. Mais quand nous ne restâmes que neuf ou dix, y compris les domessiques de sa chambre, il découvrit sa bouche & tout son visage, & il parla lui-même. Ses questions porterent d'abord sur Jérusalem, ensuite, sur les chevaux, sur l'art de se servir des armes à seu, sur les Indes & sur l'étendue que je pouvois contempler dans les cieux avec mes télescopes; & toutes les sois que je ne répondois pas exactement à ses questions, il me les répétoit d'une maniere encore plus circonstanciée. J'étois vraiment désespéré. J'avois peine à répondre un seul mot; je déplorois intérieurement le malheur que j'avois eu d'être nommé à un emploi qui m'attachoit à la Cour, & je faisois des yœux bien sinceres pour que ce sût le dernier.

CEPENDANT tous les Grecs, qui m'avoient accompagné, ne pouvant plus y tenir, s'avancerent au coir de l'alcove, & parurent devant le trône. Le Roi sembla étonné de les voir là, & leur dit qu'il croyoit qu'ils s'étoient retirés depuis long-tems. Ils répondirent que non, que leur intention étoit de ne s'en aller qu'avec moi. Mais le Monarque leur répliqua que ce n'étoit pas possible, parce qu'un des devoirs de ma charge étoit de garder la porte de sa chambre à coucher cette nuit-là.

Je crois que quand j'entendis ces paroles, je l'aurois presque tué. Alors Ayto Heikel reprenant courage s'avança vers lui, sous prétexte qu'il lui portoit un message

de la pare de l'Iteghé; et il lui parla à l'oreille pour lui dire, fans doute, que le Ras le désapprouveroit. Le jeune Prince se mit alors à rire, en disant qu'il croyoit que nous avions déja soupé, et il nous congédia.

CHAPITRE

## CHAPITRÉ IX.

Séjour à Gondar.

Désolés de la longue audience du Roi, & pleins de cette sorte de colere qu'excitent ordinairement l'impatience & la faim, nous allames tous ensemble souper chez Anthulé qui nous avoit invités. Nous menâmes avec nous trois de mes nouveaux confreres, trois Baalomaals, parmi lesquels il y en avoit un qui, quoiqu'il en eût rempli la place dans la cérémonie, n'en avoit point le titre. Il se nommoit Guebra Mascal. Il étoit fils d'une sœur du Ras, & commandoit un tiers des soldats du Tigré, qui avoient des armes à seu, c'est-à-dire environ deux mille hommes. Guebra Mascal -avoit la réputation d'être le meilleur Officier en ce genre. Agé d'une trentaine d'années, petit, quarré, mais assez bien fait, ayant des manieres peu agréables, le nez applati, la bouche grande, le teint fort basané, & le visage couvert de marques de petite vérole, il étoit rempli de présomption, & il avoit une si haute opinion de ses connoissances sur l'usage des armes à seu, qu'il ne se faisoit pas scrupule de dire que le Ras Michael lui devoit toutes ses victoires. C'étoit effectivement parce qu'il passoit pour un excellent Officier qu'on le souffroit à Gondar; car il étoit soupçonné d'avoir eu des liaisons en Tigré avec une des semmes du Ras son oncle, & d'avoir même eu un enfant d'elle : aussi le Ras avoit répudié cette femme, sans vouloir reconnoître l'enfant.

Tome III.

GUEBRA Mascal soupa ce soir là avec nous; & de là vint une des affaires les plus sérieuses que j'aie jamais eues. Guebra Mascal ne cessa de vanter, suivant sa contume, son adresse pour le fusil, & tout ce qu'il avoit fait avec cette arme admirable. Petros lui dit en plaisantant : » Vous avez naturel-» lement le génie des armes à feu : mais vous n'avez pas en-» core eu occasion d'apprendre à les manier. Maintenant que » Yagoubé est ici, il vous montrera des choses qui méri-» teront qu'on en parle «. — On avoit beaucoup bu, & je crus entendre que Guebra Mascal répondoit à mon sujet quelques paroles dédaigneuses. » - Guebra Mascal, lui » dis-je aussi-tôt, je crois que je dois juger, d'après vos dis-» cours, que vous ne vous connoissez ni en fusils, ni en » hommes. Chacun de mes fusils, dans les mains de mes do-» mestiques, tueroit le double de ce que les vôtres pourroient tuer. Pour celui dont je me sers moi-même, il ne » vaudroit pas la peine que j'y misse une balle pour m'essayer » avec vous, chargé seulement avec un bout de chandelle » de suif, il feroit plus d'effet que le meilleur des vôtres avec » une balle de fer, malgré toute l'adresse & toute l'expé-» iience que vous prétendez avoir «.

GUEBRA Mascal me répondit que j'étois un franc (1) & un menteur. Je me levai soudain, & il me lança un coup de pied. Furieux que j'étois, je me précipitai sur lui, & le saississant à la gorge, je l'étendis sur le parquet. Les Abyssiniens ne savent ni lutter, ni combattre à coups de poing.

<sup>(1)</sup> On sait que c'est la dénomination dont les Orientaux se servent pour désgner avec mépris les Européens.

Guebra Mascal ne sut pas plutôt à terre qu'il tira son coutelas, & voulut m'en porter un coup au visage. Mais comme son bras n'étoit pas entiérement libre, tout ce qu'il put saire fut de me blesser légerement sur le haut de la tête, de sorte qu'aussi-tôt le sang m'inonda le visage. Je l'avois jetté à terre; je ne l'avois pas encore frappé: mais dès que je sentis couler mon sang, je lui arrachai son coutelas; & ma premiere intention sut de le tuer. Heureusement que la Providence m'inspira mieux! au lieu de me servir de la lame du coutelas, je srappai avec le manche la face de mon adversaire, & je le meurtris si violemment que les cicatrices de ses biessures surent depuis aisses à distinguer parmi celles de la petite vérole.

Une aventure si imprévue, si fâcheuse, eut bientôt détruit les effets du vin. Il s'éleva sur cela mille opinions différentes. L'heure étoit trop indue pour réveiller personne dans le palais du Roi, ni dans la maison du Ras. Malgré cela il y avoit des gens de notre troupe qui disoient qu'il falloit nous : envoyer immédiatement au Roi, parce que nous étions dans l'enceinte de son palais, où quiconque leve la main doit être puni de mort. Ayto Heikel me conseilla, quoiqu'il sût trèstard, de me rendre soudain à Koscam. Petros disoit que jo devois aller chez Ayto Aylo; & les deux Baalomaals vouloient me retenir dans le palais. Anthulè, dans la maison de qui j'étois. & qui se sentoit vivement offensé de ce qu'on lui avoit ainsi manqué, me pria de demeurer chez lui, parce que j'étois sérieusement blessé, & que comme tous ceux qui étoient là voyoient mon sang, ils en rendroient compte le lendemain matin au Roi, & arrangeroient plus facilement l'affaire. Mais tous ces avis, qui sembloient assez sages aux

autres, me parurent dangereux à moi seul, parce qu'ils pouvoient faire croire que je me croyois coupable, tandis que j'étois au contraire bien persuadé de ne pas l'être.

Je me décidai donc à aller coucher dans ma propre maifon. En conféquence je me lavai le visage & la tête avec de
l'eau & du vinaigre, & je trouvai que ma blessure ne saignoit
déja plus. Ensuite je m'enveloppai dans mon manteau. Je
me rendis chez moi sans accident, & je me mis au lit. Mais
Ayto Heikel & Petros n'étoient pas tranquilles; & quoiqu'il
sût plus de minuit, ils allerent réveiller Ayto-Aylo pour lui
apprendre mon aventure. Aussi à peine étoit-il jour, que cet
ami sut dans ma chambre. Guebra Mascal s'étoit ensui chez
Kesta Yasous, l'un de ses parens: mais peu après l'arrivée
d'Aylo, on vint nous apprendre qu'il avoit été arrêté & mis
aux sers dans la maison du Ras.

CHAQUE personne qui entroit chez moi, apportoit quelque nouvelle distérente. Tous les convives d'Anthulé avoient été interrogés, & avoient attesté, sans varier, ma patience & l'insolente conduite de mon adversaire. L'on trembloit des résolutions terribles que pourroit prendre le Ras, dès que je lui porterois mes plaintes. Mais je savois que la ville étoit remplie de sol lats du Tigré, & personne ne voyoit plus clairement que moi, que quoique mon affaire eût commencé de la maniere la plus savorable, elle pourroit entraîner ma perte.

Je demandai des conseils à Ayto-Aylo. Mais il étoit trèsembarçassé. Il me dit cependant, en hésitant un peu, qu'il desireroit que je ne me plaignisse pas de Guebra Mascal, pendant que je conservois encore du ressentiment, & pendant que le Ras étoit irrité contre mon adversaire; qu'il aimeroit mieux que quelqu'ami parlât auparavant à Michael pour tâcher de calmer sa premiere colere. Je répondis « que j'étois » d'une opinion dissérente, & que je croyois qu'il n'y avoit » pas de tems à perdre. Rappellez-vous, ajoutai-je, la lettre » qu'a portée Mahomet Gibberti. Rappellez-vous que le » Ras a dit hier que j'étois en sûreté auprès de lui. Rap- » pellez-vous de tout le crédit d'Ozoro Esther; & ne per- » dons pas un moment. »

« Quoi! s'écria Aylo étonné, êtes vous fou? Voudriez» vous que Guebra Mascal sût taillé en pieces au milieu de
» vingt mille Tigréens, ses compatriotes? Voudriez vous
» avoir à répondre de son sang (1) à toute la province de
» Tigré, que vous serez obligé de traverser quand
» vous vous en retournerez dans votre pays? » — « Tout
» au contraire, repris-je. Personne n'a aucun droit que moi
» sur la colere du Ras, parce que je suis le seul offensé.
» Ainsi, comme vous & moi pouvons avoir accès quand
» nous voulons, auprès d'Ozoro Esther, allons la trouver
» tout de suite; & tâchons de mettre un terme à cette mal» heureuse affaire avant qu'elle soit devenue publique. Les
» gens, qui me croyent blessé, s'imaginent peut-être que
» j'ai un bras ou une jambe de moins. Mais quand on me
» verra passer à cheval de si bon matin, on croira que tout

<sup>(1)</sup> Il y a dans l'original : voudriez-vous être dimmenia. Mot abyssinien, qui veut dire coupable.

» ce qu'on a débité n'est qu'un conte. Desireriez-vous que
» Guebra Mascal sût entiérement pardonné? » — « Non ,
» mon cœur ne le peut desirer, répondit Aylo. Guebra
» Mascal est un méchant. » --- Mon excellent ami, lui dis-je,
» laissez-moi vous servir de guide. Je me slatre que nous
» pensons de même. Mais Guebra Mascal étoit un méchant
» avant que je le connusse. Vous savez ce que vous m'avez
» raconté des sujets de jalousie qu'il a donnés au Ras. Le Ras
» ne pourroit-il pas se venger lui-même de son neveu, sous
» prétexte de le punir par rapport à moi? Allons, ne per» dons pas un instant. Montez sur votre mule. Suivez-moi
» chez Ozoro Esther. Je réponds de tout. »

Quand nous arrivâmes chez Ozoro Esther, le Ras étoit déja assis dans la salle d'audience, & rendoit la justice. Il avoit bû beaucoup la nuit précédente, parce qu'on avoit célébré les noces de Powussen, & avant de se mettre au lit, il avoit été instruit de ma querelle. Nous trouvâmes Ozoro Esther très-inquiette & très-irritée: mais le ton gai, que je pris, dissipa un peu sa colere. Lorsqu'elle me demanda des nouvelles de ma blessure, qu'on lui avoit dit être très-dangereuse: « Je crains bien, lui dis-je, que le pauvre Guebra » Mascal ne soit blessé plus dangereusement que moi. ». --a Est il blessé? s'écria-t-elle. Ah! j'espere, au moins, qu'il » est blessé dans le cœur. » .--- « Certes, Madame, repli-» quai-je, nous ne sommes blessés ni l'un ni l'autre. Mon » adversaire étoit ivre. Je lui ai donné plusieurs coups sur la » face. Ainsi il a déja eu toute la punition qu'il méritoit. » Toute cette affaire n'est, en vérité, qu'une étourderie.» « Cela m'étonne! dit-elle. Quoi, ce n'est que cela? »---

- « Pas autre chose, dit Aylo, & vous en serez bientôt con-
- » vaincue. Mais il faut empêcher qu'elle ne s'ébruite da-
- » vantage.»

Au même instant le Ras nous sit dire d'aller le trouver. Il étoit nud, assis sur un tabouret, & un esclave enveloppoit, avec une bande de toile fort large, sa jambe estropiée Je lui demandai d'un ton tranquille & doux, si je pouvois lui être utile. Mais il fit la plus horrible grimace que j'aie jamais vue, & il s'écria avec un air de mécontentement: « Eh! quoi! vous êtes donc tous fous! Aylo, que s'est-il » passé entre lui & ce mécréant de Guebra Mascal? »— « Mais, lui dis je, je viens pour vous le raconter moi-même. » Avez-vous besoin de le demander à Ayto-Aylo? — Gue-» bra Mascal étoit ivre; il devint insolent, & il me frappa. » Moi, je conservai ma raison, & je battis Guebra Mascal. » comme vous en serez convaincu quand vous verrez son » visage. Je viens à présent vous témoigner combien je suis » sâché d'avoir levé la main sur votre neveu: mais il étoit » pris de vin: il eut le premier tort; & je crus qu'il valoit mieux le punir sur le champ, que d'attendre à me plaindre » à vous, qui peut-être auriez pu prendre l'affaire trop à » cœur, parce que nous connoissons tous votre justice. » Nous favons que les liens du sang ne sont point une excuse » quand vous jugez entre homme & homme. » — Michael, au lieu de me répondre directement, s'adressa à Aylo, & lui dit : a Aylo, comme vous estimez mon amitié, je vous » ordonne de me dire les choses telles qu'elles sont, sans » rien cacher, sans rien déguiser.»

Alors Aylo commença à lui raconter toute la dispute; & un domestique d'Ozoro Esther étant au même instant venu m'appeller, je me rendis auprès d'elle. Je la trouvai avec un autre neveu du Ras, un galant homme, Welleta Selassé, qui venoit de voir Kefla Yasous & Guebra Mascal, & qui me pria de pardonner à ce dernier & même d'intercéder pour lui, parce que, disoit-il, l'insulte qu'il m'avoit faite étoit plutôt l'effet du vin que d'aucune malice. Ozoro Esther avoit déja fait connoître mon intention à Welleta Selassé. — « Venez » avec moi, lui dis-je, Welleta Selassé, & vous verrez que » je ne quitterai point le Ras, qu'il n'ait pardonné à mon » adversaire.» --- « Guebra Mascal est un méchant, répondit » Welleta Selassé. Il faut qu'il soit puni: mais faites en sorte » que le Ras ne lui donne la mort, ni le fasse mutiler.» ----« Suivez-moi, repris-je, Allons trouver le Ras, & Guebra » Mascal ne sera ni mis à mort, ni mutilé, ni puni en aucune » maniere, si je puis l'empêcher. J'ai déja demandé sa grace » à Michael. S'il me la refuse, je repars soudain pour Jidda. » Venez, & vous m'entendrez. »

Aylo avoit déja présenté les choses au Ras, sous leur vrai point de vue. Il lui avoit fait entendre que ma sûreté dépendoit de sa clémence. — « Vous êtes un homme sage, me dit » Michael d'un ton très-calme; & la maniere dont vous » vous conduisez, vous assure une tranquillité que nous » vous desirons tous également. Je sens l'outrage qu'on vous » a fait plus que vous ne le sentez vous-même, & la punition » n'auroit pas pu vous être imputée. Mais votre indulgence » vous sera honneur & contribuera à votre repos ; il n'en » faut pas davantage pour que je passe sous silence l'inso» lente

lente audace de Guebra Mascal. — Welleta Selassé! ajoutat-t-il tout-à-coup du ton de la plus violente colere, « quelle est donc cette conduite que tiennent mes soldats envers les étrangers? & envers mon étranger encore! & dans le palais du Roi! & envers un Officier du Roi! Suis-je donc déja mort? suis-je devenu incapable de gouverner l'Empire? » — Welleta Selassé s'inclina. Il étoit si effrayé qu'il n'eut pas la force de répondre; & véritablement le Ras avoit dans sa fureur l'air épouvantable.

« Approchez, me dit-il, montrez-moi votre tête.» — Je lui fis voir l'endroit où le sang étoit déja sec, & je lui dis que ce n'étoit qu'une très-légere blessure. --- « Un coup de » son coutelas, continua-t-il, dans cette partie de la tête. » est un coup souvent mortel. » — « Vous le voyez, Ras. » lui dis-je, je n'ai pas seulement coupé les cheveux autour » de la blessure. Je vous assure que ce n'est rien. Ainsi pro-» mettez-moi non-seulement de rendre la liberté à Guebra » Mascal, mais encore que vous ne lui serez d'autre re-» proche que de s'être enivré, ce qui n'est pas un crime » dans ce pays-ci «. »—Non assurément, reprit-il, ce » n'est point un crime, parce qu'il est très-rare que les gens » ivres se battent à coups de couteau. Je n'en ai guère vu » d'exemple, même à l'armée «. » — J'imagine, dis-je, » dans l'espoir de donner un tour moins sérieux à la conver-» sation, j'imagine qu'on n'a guère les moyens de s'enivrer » dans votre camp «. » — Non pas cette année, du moins, » répondit il en riant; car il n'y avoit pas de maisons dans » le pays où nous étions «. » Laissez-moi, repris-je, » mériter l'amitié de Welleta Selassé, en le chargeant d'une Tome III. M m

bonne nouvelle, en le priant d'aller dire à Guebra Mascal qu'il est libre, & que vous lui par donnez «. » — Libre! s'ecria le Ras. Et où est-il? « » — Dans votre maison, répondis-je, & dans les sers «. » — Voilà ce que vous a dit Esther, poursuivit-il. Ces semmes vous apprennent tous leurs secrets: mais quand je me rappelle ce que vous avez sait pour elles, je cesse d'être étonné; & cette considération m'oblige également à vous accorder ce que vous me demandez. Allez, Welleta Selassé, allez ôter son collier à ce chien, & dites-lui qu'il se rende auprès de Velleta Michael, qui lui donnera ses ordres pour la leyée des impôts du Woggora; mais, sur-tout, qu'il ne paroisse pas devant moi jusqu'à son retour «.

Ozoro Esther nous invita à déjeûner. Il s'y trouva plusieurs Grecs. Après le déjeuner j'allai au palais de Koscam. où l'on donna à Guebra Mascal toutes les malédictions imaginables. Mais l'affaire étoit terminée, & le Roi en connoissoit déja l'issue. Quand je me rendis auprès de lui, il me donna les plus grandes marques de faveur; & il avoit cependant l'air un peu sérieux, un peu trifte, comme s'il étoit tâché de ce qui m'étoit arrivé. Ce Prince m'ordonna de rester ce jour-là au palais, & m'envoya lui-même à dîner. J'y vis les fils du Kasmati Eshté, Aylo & Engedan, & deux Welletas Selassés, l'un fils de Tecla Mariam, l'autre issu d'une des premieres familles de la province de Gojam. Je me liai d'amitié avec tous ces nouveaux compagnons; & depuis je vécus toujours avec eux dans la plus intime familiarité. Les deux derniers étoient, comme moi, Baalomaals, ou Chambellans du Roi.

Tous ces jeunes Abyssiniens sembloient avoir pris mon affaire à cœur plus que je ne le souhaitois, parce que je craignois que cela n'excitât quelque nouvelle querelle. Je n'ai de ma vie jamais été aussi triste, aussi accablé. Je ne me représentois nuit & jour qu'un avenir anistre. Je sus vingt fois prêt à reprendre le chemin du Tigré; & ce qui me fortifioir sur-tout dans cette idée, c'est la perte que je venois de faire d'un jeune homme, que j'avois eu auprès de moi depuis mon voyage en Barbarie, & qui m'avoit aidé dans les plans d'architecture que j'y avois levés pour le Roi d'Angleterre. Ce jeune homme continuoit, en Abyssinie, à persectionner ses dessins, quand les suites d'une dyssenterie, dont il avoit été -attaqué dans l'Arabie Heureuse, le firent mourir à Gondar (1). Son enterrement faillit occasionner beaucoup de troubles. L'Abba Salama fit ses efforts pour soulever la populace, & faire déterrer & rejetter hors du cimetiere le corps du malheureux jeune homme: mais le Ras voulut bien s'en mêler; & l'Abba Salama, & la populace, resterent tranquilles.

CEPENDANT je ne voyois plus, dans tout ce que j'envisageois, que des difficultés & des dangers; & cette mélancolie •
affecta mon tempérament au point que j'étois à la veille de
devenir sérieusement malade: mais une des choses qui contribuerent le plus à dissiper mes idées sombres, c'est la joie
qui régnoit dans toute l'étendue de la ville. La jeune Ozoro
Ayabdar, née de Welled Hawaryar, & d'Ozoro Altash, la
plus jeune des silles de l'Iteghé, venoit d'épouser Powussen,
Gouverneur du Begemder. Le Roi concéda à la mariée de

<sup>(1)</sup> Voyez l'Introduction.

grands domaines dans cette Province; & le Ras Michael; son grand-pere, lui donna en dot beaucoup d'or, de sussile, de chevaux, & de bœuss. Tous les habitans de la capitale, qui desiroient de plaire à la famille d'Ayabdar, ne manquerent pas de venir lui offrir, chacun en particulier, des présens considérables, à proportion de leur fortune.

Le Ras, Ozoro Esther, Ozoro Altash, régalerent tout le monde. Chaque jour on tuoit en abondance des bœuss, des veaux, des moutons, des chevreaux. La ville entiere avoit l'air d'un marché perpétuel. On voyoit, dans toutes les rues, les gens du bas peuple chargés de viandes crues, & le vin, les autres especes de boissons ruisseloient de tous côtés. Le Ras m'obligeoit de dîner tous les jours avec lui; & il étoit sûr alors de me donner un violent mal de tête, à force de me faire boire de l'hydromel, liqueur que je n'ai jamais pu m'accoutumer à trouver bonne.

L'APRÈS DÎNER nous nous rendions chez les Dames de la Cour, où il ne regnoit pas moins de désordre que chez le Ras. Toutes les semmes mariées mangeoient, buvoient, & paroissoient la pipe à la bouche comme les hommes. Il est impossible, sans passer les bornes de la décence, de donner une juste idée de ces bacchanales. Je sentis qu'il m'étoit nécessaire de me dérober quelque tems à ces turbulens plaisirs, & d'aller respirer l'air de la campagne, en me tenant pourtant assez près pour pouvoir venir tous les jours en ville, ou, au moins, tous les deux jours. L'absence étoit le seul moyen d'éviter ces violens excès de débauche, que les Européens ne peuvent imaginer, & dont le palais de Koscam of-

froit, comme toutes les autres maisons, le spectacle continuel.

Quoique la faveur du Monarque, la protection du Ras, mes attentions, mes prévenances pour tout le monde, m'eussent, en général, concilié la bienveillance des habitans de Gondar, ainsi que des gens du Tigré & de l'Amhara, il étoit encore aisé de s'appercevoir que le sujet de ma querelle, avec Guebra Mascal, n'étoit pas entièrement oublié.

Un jour que j'étois de service au palais, le Roi me demanda si je n'avois pas un peu trop bu, moi aussi, quand j'avois eu dispute avec Guebra Mascal? Je lui répondis que non, que j'avois parsaitement conservé mon sang-froid & ma raison, parce que le vin rouge d'Anthulé étant fini, je m'étois abstenu de boire de l'hydromel. Aussi-tôt le Prince me répliqua avec un air plein de finesse: « Etoit-ce donc » bien de sang-troid que vous dites à Guebra Mascal qu'un » bout de chandelle de suif seroit plus d'effet dans votre susil » qu'une balle de fer dans le sien? » — Certainement oui, » Sire, j'étois bien de sang-froid. » — Et pourquoi dissez-» vous donc cela? » reprit le Roi, d'un ton assez sec, & que je n'avois point encore remarqué en lui. - « Parce que » c'étoit la vérité, répondis-je; parce que c'étoit la seule » réponse que je pusse saire à un homme vain, qui bien qu'il » ait acquis de la supériorité dans ce pays-ci, n'est pas assez » habile pour pouvoir se vanter qu'il sait mieux manier les » armes à feu que moi. » — « Oh! oh! dit le Roi, je ne parle » point d'adresse; je ne parle que de fusils. Vous ne me serez

» point croire qu'avec un bout de chandelle vous puissiez " tuer un cheval, ni un homme. " - « Pardonnez-moi, » Sire, répondis-je en m'inclinant respectueusement, je ne » veux tenter de vous faire croire que les choses dont vous » souhaiterez être convaincu. Guebra Mascal est mon égal, » & rien de plus : mais vous êtes mon maître; & tandis que réfide dans votre Cour & fous votre protection, » je dois vous regarder comme mon fouverain. Il y auroit » donc bien de la présomption de ma part de disputer avec » vous & de vouloir combattre une opinion, dans laquelle » vous déclarez être déja fixé. » — « Non, non, dit le » Monarque, avec l'air d'une extrême bonté. Je crains seup lement que vous vous exposiez contre des méchans. Ce » que vous me dites ne peut m'offenser. » --- « Sire, té-» pondis je, je vous parle avec la même vérité que si je » parlois au souverain de mon pays. Je ne dois pas essayer » si je puis tuer un homme ou non avec un bout de chan-» delle. Mais dites-moi ce que vous jugez être l'équivalent » de cette expérience, & je le ferai devant vous. Croyez-» vous que si je perce votre table (1) à manger, en tirant » d'un bout de la chambre à l'autre, ce soit une preuve suf-# fisante de ce que j'ai avancé? »

« AH! Yagoubé! Yagoubé! dit le Roi, prenez-bien garde » à ce que vous dites. Ce que vous offrez est plus que ne » pourroit faire Guebra Mascal à la même distance. Mais, je » vous le répete, prenez-y bien garde. Vous ne connoissez » point les gens de ces contrées. Ils mentent tout le jour.

<sup>(1)</sup> Elle étoit de sycomore, & avoit au moins trois pouces d'épaisseur.

Leur vie entiere est au mensonge; mais ils attendent mieux » de vous; & ils seroient enchantés, s'ils vous trouvoient » pire qu'eux. Prenez-y donc garde. » — Ayto Engedan, qui étoit présent à cet entretien, dit tout de suite : « Je suis certain » que si Yagoubé dit qu'il peut le faire, il le fera: mais je » ne sais pourtant pas comment. Pourriez-vous percer mon » bouclier avec un bout de chandelle? » — « Avec vous. » mon cher Ayto Engedan, répondis-je, je puis m'exprimer » librement. Je percerois votre bouclier avec un bout de » chandelle dans mon fusil, quand ce seroit le bouclier le » plus épais de l'armée, & je tuerois encore par-derriere ce » bouclier l'homme le plus robuste. Quand est-ce que vous » voulez que je l'essaie? » — « Dès ce moment même, s'é-» cria le Roi; car nous sommes seuls. » — « Oui, Sire, » répondis-je, le plutôt sera le mieux; je ne veux pas êcre » cru plus long-tems capable d'un mensonge, ce qui dans ma » patrie est toujours regardé comme une chose infâme. Je » vais envoyer chercher mon fusil. Le Roi mettra la tête à » la fenêtre. » — « Oh! personne, dit le Monarque, ne sait » ce que vous allez faire. Personne ne viendra. ».

« Le Roi étoit fort impatient; & je vis bien qu'il ne croyois » pas que je réussisse. Mon susil arriva; & Engedan me pré-» senta son bouclier qui étoit d'une, peau de bussle, très-» épaisse. — Je lui dis alors : « Engedan, ce bouclier est » trop soible; donnez m'en un plus sort. » — Il secoua la tête, en disant : « Ah! Yagoubé, vous le trouverez assez sort. » Le bouclier d'Engedan est connu pour n'être pas une sim-» ple parure. » — Tecla Mariam & le Billetana Gueta Tecla, m'ossrirent chacun un autre bouclier, pareil au premier. Je chargeai mon fusil devant eux, avec de la poudre & la moitié d'une chandelle ordinaire. Après quoi, ayant ôté des boucliers les anneaux où l'on passe le bras, & les ayant bien joints tous trois ensemble, je les attachai à un poteau.

ENGEDAN, dis-je alors, faites-moi signe de tirer, quand vous voudrez. Mais songez que vous avez dit adieu pour jamais à votre excellent bouclier. »

L'ORDRE fut donné, & le coup partit. J'attrappai les trois boucliers, non dans l'endroit le plus difficile, ni le plus aisé, mais un peu plus près du bord que de la bosse. La chandelle passa d'outre en outre avec tant de force, qu'elle alla se briser contre la muraille qui étoit par-derriere. Je me tournai vers Engedan, & je lui dis doucement & gravement, avec un air d'indissérence, plutôt que de triomphe: « Ne vous » avois-je pas prévenu que votre bouclier ne valoit rien? »

CEPENDANT, il s'étoit rassemblé une soule de spectateurs qui tous à-la-sois sirent entendre un cri d'admiration. On porta les trois boucliers au Roi qui dit avec un transport de joie: « Avant d'avoir vu la chose, je ne croyois pas » qu'elle sût possible; & à présent que je l'ai vue, j'ai en» core peine à la croire. Où est donc la présomption de Gue» bra Mascal? Mais que sait-il, lui, & que savons-nous,
» nous-mêmes? Non, nous ne savons rien. » — Je crus m'appercevoir qu'en achevant ces mots, le jeune Monarque avoit l'air un peu honteux.

ENGEDAN, dis-je, nous pouvons maintenant nous essayer a contre

» contre cette table. On a dit qu'il seroit impossible à Gue» bra Mascal de la percer avec une balle de ser. Mais il nous
» reste une moitié de chandelle, encore est-ce le bout le
» plus mince & le plus soible: n'importe, nous mettrons
» même la meche en avant, parce que le coton est plus mou. »
— La table sut placée. Je tirai; & au grand étonnement d'Engedan, le bout de chandelle, dont la meche étoit en avant;
la perça, comme l'autre avoit percé les trois boucliers. « Par
» Saint Michel! s'écria Engedan, vous pouvez me dire dé» sormais, Yagoubé, que vous serez sortir mon pere Eshté
» du sond de la tombe, & je vous croirai. »

Quelques Prêtres, témoins de l'expérience, témoignerent d'abord de l'admiration: mais bientôt après ils commencerent à en parler légerement, parce qu'ils regardoient comme
au dessous de leur dignité, d'être surpris de rien. Ils dirent
que c'étoit fait par le moyen de l'écriture (1), c'est-à-dire de
la magie. Leur opinion devint bientôt l'opinion commune,
parce que tout le monde la crut la plus raisonnable, & l'étonnement cessa. Mais le Roi ne pensoit pas ainsi. Mon essai
avoit fait sur lui l'impression la plus savorable; & je n'apperçus plus en ce Prince la moindre incertitude. Au contraire,
il me donnoit sans cesse des marques d'attention, de consiance & d'une véritable amitié; & il sussission que j'assirmasse
une chose, pour qu'il cessat d'en douter.

L'EXPÉRIENCE de la chandelle sut renouvellée deux sois en présence du Ras Michael. Mais il ne voulut point risquer

Tome III.

<sup>(1)</sup> Mucktoub.

de voir percer ses excellens boucliers. Il se contenta de présenter la table, en disant : « Engedan & ces jeunes » étourdis n'ont eu que ce qu'ils méritoient. Ils croyoient » que Yagoubé étoit un menteur comme eux, & ils ont perdu leurs boucliers. Mais moi, je conserve le mien, parce » que je crois Yagoubé, & si je l'engage à percer la table, » c'est seulement par curiosité. »

Comme je puis dire que j'ai été bien établi dans ce pays-là, & que j'ai eu occasion d'en connoître l'état, les mœuis & le gouvernement, je vais présenter les détails qui m'ont paru les plus dignes d'attention, tant pour ce qui a rapport à l'histoire ancienne qu'à l'histoire moderne. C'est ici véritablement que je dois tracer ce tableau. Il faut que je prosite des momens de paix qui ont précédé une guerre désastreuse, pendant laquelle nous sûmes sans cesse environnés de dangers, de trouble & de consusion.

## CHAPITRE X.

Tableau géographique de l'Aby sinie, divisée en Provinces.

A Masuah, sur la côte de la mer Rouge, commence une division imaginaire de l'Abyssinie en deux parties, division qui est bien plutôt dans le langage, que dans le vaste territoire de cet Empire. La premiere partie se nomme le Tigré, & comprend tout ce qui se trouve entre la mer Rouge & le Taccazzé (1). La seconde va de ce même sleuve aux bords du Nil. Elle borne à l'occident le pays des Gallas, & porte dans toute son étendue, le nom d'Amhara.

QUELQUE avantage que puisse avoir cette maniere de diviser l'Abyssinie, elle manque d'une précission géographique. Il y a plusieurs petites provinces rensermées dans la premiere, & pourtant indépendantes du Tigré; & l'Amhara, qui donne son nom à toute la seconde moitié de l'Empire, n'en fait que la plus petite partie.

D'AILLEURS, en Amhara on parle une infinité de différens idiomes, indépendamment de l'amharic. Ce n'est qu'en Tigré où la division du langage est certaine, parce qu'on ne s'y sert que du geez, c'est-à-dire de l'ancienne langue des Pasteurs.

<sup>(1)</sup> L'ancien fleuve Siris.

MASUAH étoit jadis un des lieux principaux où le Bahari nagash faisoit sa résidence; & quand ce Chef s'en absentoit, il étoit toujours remplacé par un de ses Lieutenans. L'été, il alloit passer plusieurs mois à Dahalac, isse voisine, qui se trouvoit comprise dans son territoire. Le Baharnagash étoit alors, après le Roi & le Betwudet, la personne la plus considérée de l'Empire. Il avoit le Sendick & le Nagaréet, c'est-à-dire l'étendard & les tymballes, marques d'un commandement suprême.

L'ISLE de Masuah sut conquise par les Turcs, qui y placerent un Bacha, ainsi que je l'ai rapporté dans l'histoire du regne de Menas. Le Baharnagash Isaac se ligua ensuite avec le Bacha turc, à qui il céda une grande partie du territoire qui composoit son gouvernement sur la côte, ainsi que Dobarwa sa capitale, qui n'est séparée du Tigré que par le fleuve Mareb. Dès ce moment, l'emploi de Banarnagash tomba dans une sorte de mépris. Le Sendick & le Nagaréet ne furent plus accordés à cet Officier; & il cessa d'avoir entrée au Conseil, à moins que le Roi ne l'y appellat spécialement. Il conserve pourtant le privilège de porter la couronne d'or. Mais quand il est nommé à sa place, il est revêtu d'un manteau dont le dessus est blanc, & le dessous d'un bleu foncé, & l'Officier qui le couronne, lui rappelle les avantages dont il jouira s'il persévere dans son devoir, dont le côté blanc de son manteau est le symbole; & il l'avertit en même tems des disgraces, des châtimens qui suivront la moindre trahison, & dont ses prédécesseurs ont été accablés, ainsi que l'explique la doublure de son manteau.

Indépendamment des honneurs attachés à cet emploi,

c'étoit un des plus lucratifs d'Abyssinie. L'encens, la myrrhe, la canelle, un nombre considérable de gommes & de couleurs, objets précieux qu'on trouve depuis le cap Gardesan jusqu'à la baie de Bilur, dépendoient du Baharnagash. Mais le territoire de ce gouvernement comprend une grande étendue de côtes, & a peu de prosondeur; car du midi d'Hadea jusqu'à Masuah, il forme une espece de lisiere, qui n'a guère plus de quarante milles de large, & qui est borné, d'un bout à l'autre, par une haute chaîne de montagnes, qui s'étendent parallèlement avec l'océan Indien & le golse d'Arabie.

Après Azab on trouve le commencement des mines de sel sossile, qu'on coupe en quarrés d'environ un pied de long, & qui, en Abyssinie, remplacent l'argent & servent de monnoie courante. Ce sel & une espece de mente qui croît dans les mêmes contrées, donnent un revenu considérable.

La même lisiere de terre continue de Masuah à Suakem; & les montagnes vont jusqu'a l'isthme de Suez, quoique les pluies du Tropique ne tombent pas aussi loin. Cette Province mér dionale du Baharnagash est appellée l'Habab, la terre des Agaazis ou des Pasteurs. La seule langue qu'on y parle est le gécz ou la langue des Agaazis. Dès les premiers âges ces Pasteurs ont eu des caracteres, une écriture ensin qui, comme je l'ai déja remarqué, est encore la seule qu'on connoisse en Abyssinie.

DEPUIs que les Turcs ont été chassés de Dobarwa & des

côtes d'Abyssinie, l'isse de Masuah est gouvernée par un Nayb de la race des Pasteurs, mais Mahométan. Il existoit autrefois un traité par lequel le Roi d'Abyssinie devoit recevoir
la moitié des revenus de la douane de Masuah; &, en conséquence, il avoit cédé au Nayb la jouissance de ce terrein
ari le & désolé, qu'on nomme la contrée de Samhar, contrée
qu'habite la tribu noire des Pasteurs Shihos, & qui s'etend,
nord & sul, d'Hamasen au pied du mont Taranta. Michael,
corrompant les gens de la Cour par des présens, obtint les
deux villes frontieres de Dixan & de Dobarwa, pour un léger
tribut qu'il s'engagea à payer annuellement à son Maître.
Cela devroit sans doute affoiblir beaucoup le Baharnagash,
s'il entroit jamais en guerre avec les Turcs; ce qui, à la
vérité, n'est guère probable.

La province d'Abyssinie, qui vient ensuite, & qu'on peut appeller la seconde, tant pour l'étendue, les richesses, la puissance, que pour le voisinage de Masuah, c'est le Tigré. Elle est limitrophe du pays du Baharnagash, bornée par le sleuve Mareb au levant, & le Tacazzé au couchant. Elle a environ cent vingt milles de l'est à l'ouest, & deux cens milles du nord au sud. Mais elle s'est beaucoup accrue. Un pouvoir usurpateur a aboli toute distinction sur la rive occidentale du Tacazzé, & en outre plusieurs gouvernemens tels que celui d'Endetra & d'Antalow, & une grande partie du territoire du Baharnagash sont, du côté de l'est, enclavés dans le Tigré.

GE qui fait principalement la richesse de cette province, c'est le voisinage de l'Arabie. Les marchandises qui tra-

versent la mer Rouge vont par le Tigré, de sorte que le Gouverneur a le choix de tout, & en regle le prix. Les plus beaux esclaves, mâles & semelles, l'or le plus pur, le plus magnisque ivoire, passent par ses mains. De plus les armes à seu qui, depuis plusieurs années, rendent celui qui en possede davantage maître de l'Abyssinie, sont tirées de l'Arabie, & il ne se vend pas un seul suil que le Gouverneur du Tigré n'ait resusé de le prendre pour lui, & ne sache qui l'achette.

Le Siré, pays qui n'a que vingt-cinq milles de largeur, & guère plus en longueur, est regardé comme faisant partie du Tigré, mais n'a pourtant point été nouvellement usurpé. Il perdit son rang de province par la faute du Kasmati Claudius, qui en étoit Gouverneur sous le regne de Yasous le grand, & qui se conduisit de la maniere la plus lâche dans une expédition contre les Shangallas. De mon tems le Siré reprit de la considération, & sur, du consentement de Michael même, démembré de son gouvernement, & donné, avec le Samen, à Welled Hawaryat, son sils. Après la mort de Welled Hawaryat, le Siré & le Samen passerent dans les mains d'Ayto Tessos, homme aimable, brave soldat, & excellent Officier qui, combattant pour la désense de son Prince, à la bataille de Serbraxos, sut blessé, sait prisonnier, & mourut de sa blessure.

Après avoir passé le Tacazzé, on trouve la province de Samen; le fleuve sert de limire entr'elle & le Siré; le Samen, composé d'une vaste chaîne de montagnes escarpées, parmi lesquelles on distingue le roc Juif, dont j'aurai souvent

occasion de parler, comme le point le plus élevé de toute l'Abyssinie, s'étend du midi du Tigré jusqu'auprès du Waldubba, pays ensoncé & brûlant, qui borne l'Abyssinie au nord. Le Samen a environ quatre-vingt milles de long, & en quelques endroits seulement trente milles de large, & en d'autres beaucoup moins. Il est en grande partie possédé par les Juiss, qui conservent leur religion & leurs loix depuis des siecles très-reculés, & qui sont gouvernés par un Roi & une Reine, qu'ils nomment Gédéon & Judith.

Au nord est du Tigré est la province du Begemder. Elle est limitrophe de l'Angot, dont le Gouverneur porte le titre d'Angot-Ras; & à présent tout le pays est, à l'exception de quelques villages, conquis par les Gallas.

Le Begemder a, au midi, la province d'Amhara; qui s'étend dans la même direction, & dont il est séparé par le sleuve Bashilo. L'une & l'autre de ces provinces sont bornées à l'occident par le Nil. Le Begemder a environ cent quatre-vingt milles de long, & quatre-vingt milles de large, en y comprenant le Lasta, pays montueux qui dépend de son gouvernement, & qui est souvent en insurrection. Les habitans du Lasta, regardés comme les meilleurs soldats d'Abyssinie, sont d'une haute stature & d'une force de corps prodigieuse, mais indociles & cruels; aussi les annales de l'Empire, ainsi que les personnes qui ont occasion de parler d'eux, ne les appellent jamais que les rustres, ou les barbares du Lasta. Ils paient au Roi d'Abyssinie un tribut de mille onces d'or,

On a démembré du gouvernement du Begemder plusieurs petites

petites provinces, telles, par exemple, que le Woggora, qui a environ trente-cinq milles du sud au nord, entre Emfras & Dara, & douze milles de l'est à l'ouest des montagnes du Begemder aux bords du lac Tzana. Au nord du Foggora sont deux petits gouvernemens particuliers, le Dréeda & le Karoota, les seuls territoires en Abyssinie dans lesquels on recueille du vin, & dont les Marchands vont trassquer dans le Cassa & le Narea, pays habités par les Gallas. Il est bon d'observer que ces territoires n'ont un gouvernement particulier que dans l'état ordinaire des choses; car dès qu'un homme puissant est Gouverneur du Begemder, il ne permet pas que des voisins soibles jouissent des moindres droits, & il réunir tout à son gouvernement.

LE Begemder est la province qui sournit la meilleure cavalerie. Elle peut mettre, dit-on, avec le Lasta, quarante-cinq mille hommes sur pied: mais d'après les observations que j'ai saites, je crois que ce nombre est beaucoup éxagéré. Ce qu'il y a de certain, c'est que les habitans du Begemder sont d'excellens soldats quand ils aiment leur Général, & que la cause pour laquelle ils combattent, leur plaît: autrement ils se divisent facilement, parce qu'ils ont continuellement une soule d'intérêts opposés, que le Gouvernement a l'adresse d'entretenir. Le Begemder produit en abondance du bétail magnisique & de toute espece. Ses montagnes moins élevées & moins pierreuses que celles des autres provinces, excepté dans la partie du Lasta, sont remplies de mines de fer, & couvertes de toute sorte de gibier.

L'extrémité méridionale du Begemder, voisine du Nesas Tome III. Qo

Musa, est remplie de vallées prosondes, qui semblent n'avoir été creusées que par des débordemens, dont l'histoire ne sait pourtant aucune mention. C'est une sorte barrière contre l'invasion des Gallas, qui ont souvent tenté de s'y établir, mais toujours en vain. Des tribus entieres de ces barbares ont péri dans ces entreprises audacieuses.

Plusieurs gouvernemens d'Abyssinie ne sont accordés qu'à la faveur. On en donne d'autres à des Grands, qui sont pauvres, asin qu'ils puissent s'enrichir en tyrannisant les peuples. Mais l'importance du Begemder est si bien connue, tant parce que cette province est voisine de la capitale, que parce qu'elle lui fournit constamment des provisions, qu'on n'en consie le gouvernement qu'à un homme qui, par sa naissance, son rang & sa fortune, est en état de pouvoir entretenir sans cesse une armée sur pied.

Après le Begemder, on trouve l'Amhara, entre les deux rivieres de Bashilo & de Geshen. L'Amhara a cent vingt milles de l'est à l'ouest, & un peu plus de quarante milles du nord au sud. Cette province est très-montueuse. Elle posseule beaucoup de noblesse; & ses habitans sont en général regardés comme les plus beaux & les plus braves de toute l'Abyssinie. Avec les armes ordinaires, la lance & le bouclier, un soldat de l'Amhara en vaut deux d'une autre province. Ce qui ajoute singulierement à la considération dont jouit l'Amhara, c'est la haute montagne de Geshen, ou la montagne des Pâturages, qui servit de prison aux Princes de la Maison royale, jusques au moment où ils surent surpris & massacrés dans la guerre d'Adel.

Entre les deux rivieres de Geshen & de Samba, est un pays bas, mal sain, & pourtant sertile, qu'on nomme la province de Walaka, & au midi du Walaka est le haut Shoa. Cette province ou plutôt ce royaume de Shoa, est sameux pour avoir donné retraite au seul rejetton de la race de Salomon, qu'on déroba à la sureur de Judith, lorsque vers l'an 900, elle sit égorger sur le rocher de Damo, tous les autres ensans de cette samille illustre. Là, le jeune Prince demeura en sûreté, & ses descendans y ont tenu leur Cour pendant quatre cents ans, au bout desquels ils surent rétablis sur le trône d'Abyssinie. Tandis que le Monarque résida dans le midi de ses Etats, il témoigna beaucoup de considération & d'attachement aux habitans du Shoa: mais depuis qu'il est retourné dans le Tigré, il les a peu-à-peu négligés. Ils ont eur gouvernement particulier.

AMHA YASOUS, Prince de Shoa, descend en droite ligne du Gouverneur qui accueillit, il y a près de neus cents ans, le jeune Roi; & il jouit de la Souveraineté héréditaire de sa province, du consentement de la Cour d'Abyssinie. Mais pour se rendre plus indépendant du reste de l'Empire, il a sacrifié le pays de Walaka aux Gallas, qui, d'accord avec ce Prince, ont entouré tous ses Etats. Cependant, comme le Shoa a la cavalerie la plus brave, la mieux montée & la mieux armée de ces vastes contrées, son Souverain chassera quand il voudra les Gallas du pays qu'il leur a laissé envahir. Quoiqu'indépendant, le Prince de Shoa a toujours été & est encore ami du Roi d'Abyssinie; &, au premier signal, il ne manque pas de lui sournir plus d'argent & de troupes, que sa province n'avoit jamais été obligée de lui en donner.

Le Shoa se vante aussi de l'honneur d'avoir produit Tecla Haimanout, restaurateur de la lignée de Salomon sur le trône d'Abyssinie, & sondateur de l'Ordre des Moines de Debra Libanos, & de la puissance, de la richesse de l'Abuna & de tout le Clergé en général.

Le Gojam, qui s'étend du nord-est au sud-est, a environ quatre-vingt milles de long & quarante milles de large. C'est un pays presque tout plane & couvert de pâturages. Le peu de montagnes qu'on y voit sont très-hautes & riveraines du Nil, qui borne cette province au midi. De sorte que quand on traverse le Gojam en s'ensonçant dans l'Abyssinie, on a toujours à main gauche le Nil, qui court vers le sud en sortant du lac Tzana, jusques à ce que tournant au nord, il passe par le pays de Fazuclok & le Sennaar, & va sertiliser l'Egypte.

Le Gojam est couvert de grands troupeaux de bœuss, qui sont sans contredit de la plus belle espece qu'on puisse trouver dans les hauteurs de l'Abyssinie. La province est trèspopuleuse; mais ses habitans sont regardés comme les plus mauvais soldats de toute l'Abyssinie. Les Jésuites y ont eu plusieurs Couvens; & ils y sont beaucoup plus détestés que par-tout ailleurs. Les Moines établis à présent en Gojam sont ceux de l'Ordre de saint Eustathius, qu'on peut appeller la basse Eglise d'Abyssinie. Ils sont turbulens, fanatiques, sans cesse disposés à prendre seu pour des querelles de religion, & souvent employés par des ambitieux pour qui la religion n'est qu'un prétexte.

Au sud-est du Gojam est le Damot, borné à l'est par le Temci, à l'ouest par le Gult, au sud par le Nil, & au nord par les hautes montagnes d'Amid Amid. Le Damot a quarante milles du nord au sud, & un peu plus de vingt milles de l'est à l'ouest. Mais toute la péninsule qu'enclave le Nil, depuis le lac Tzana jusques à Miné, c'est-à-dire à l'endroit où l'on passe le sleuve pour prendre la route du Narea, porte en général le nom de Gojam.

CERTES, il est étonnant que les Jésuites, qui ont vécu si long-temps dans le Gojam, n'aient pas mieux connu le Damot, qui est adjacent, & l'aient placé au midi du Nil. Ces Religieux allerent pourtant souvent en Damot, quand Séla Christos tenta de subjuguer & de convertir les Agows.

PAR derriere les montagnes d'Amid Amid, est la province des Agows, que ces montagnes bornent à l'orient, & qui a à l'occident le Buré, l'Umbarma & la contrée des Gongas, au midi le pays des Damots & des Gasats, & au septentrion le Dingleber.

DEPUIS l'Abbo toutes ces contrées, telles que le Gooto, l'Aroosi & le Wainadega, étoient anciennement habitées par les Agows: mais les rébellions continuelles de cette nation & les guerres des Gallas, qui sont au-delà du Nil, ont presqu'entiérement dépeuplé le pays, qu'on appelle le Maitsha, & qui comprend les vallées qui bordent les deux rives du Nil dans cette partie. On a même dans les derniers tems cédé le Maitsha à des colonies de Gallas paisibles, &

principalement aux Djawis, qui occupent à présent tout le plat pays au pied des montagnes d'Aformasha.

Le Maitsha ayant trop peu de pente pour pouvoir s'égouter d'abord après les pluies, est en quelques endroits humide, & en d'autres fort marécageux. Il a conséquemment peu de bled: mais il produit l'enseté (1), plante qui fournit aux habitans, durant toute l'année, une nourriture saine & délicate. On éleve, dans le Maitsha, beaucoup de magnisique bétail, & quelques chevaux assez médiocres.

Les montagnes, qui sont au-dessus du Maitsha, forment ce qu'on appelle le pays des Agows, qui, malgré toutes les dévastations qu'il souffre depuis plusieurs siecles, est encore le plus riche de l'Abyssinie. Ces Agows entourent le Maitsha depuis les montagnes d'Aformasha jusqu'à Quaquera, où l'on trouve les sources de deux grandes rivieres, le Kelti & le Branti. On appelle cette nation les Agows du Damot, parce qu'ils sont voisins de cette derniere province, & par opposition aux Agows du Lasta, mieux connus encore sous le nom de Tcheratz-Agows, qu'ils ont pris de Tchera, district voisin du Lasta & du Begemder, où il y a une ville considérable du même nom, qui appartient à une de leurs tribus.

LES Gasats, nation très nombreuse, habitant un petit district, adjacent au pays des Gallas, a plusieurs langages distincts, ainsi que les Gallas eux-mêmes.

<sup>(1)</sup> Voyez dans l'Appendix l'article enseté.

Tout le pays qui s'étend le long du lac Tzana, depuis Dingleber jusques au pied des montagnes qui bornent les cantons de Kuara & de Guesgué, se nomme le Dembea. Cette province, qui est basse & au midi de Gondar, & la province de Woggora, à l'orient de cette ville, recueillent une immense quantité de bled & sont les greniers de la capitale. Le Dembea semble avoir été jadis couvert tout entier par le lac. Il en reste même des preuves, auxquelles on ne peut se méprendre. Ce vaste réservoir diminue sensiblement; & cela est parsaitement consorme avec tout ce qu'on a observé, relativement à toutes les eaux stagnantes répandues sur la surface du globe.

LE Dembea est appellé par les Abyssiniens Aué-Kolla; c'est-à-dire, la nourreure du Roi; parce que tous les revenus de cette province sont destinés à l'entretien de la maison du Monarque. L'Officier qui y commande, porte le titre de Cantiba. Sa place est très-lucrative: mais elle n'est pas considérée comme une des premieres de l'Empire; & le Cantiba ne siège pas dans le Conseil du Roi.

Au midi du Dembea est la province de Kuara, contrée montueuse, & attenante au pays des Shangallas ou negres idolâtres, désignés sous le nom de Gongas & Gubas, qui sont les Macrobes des anciens. Le Kuara est une province sort mal-saine, d'où l'on tire beaucoup d'or, non que le pays le produise lui-même, mais parce qu'il y vient de chez les Gubas, les Nubas, les Shangallas.

KUARA, dans la langue des Shangallas, signifie le foleil;

& Beja, qui est le nom qu'on a donné à l'Athara, pays adjacent, comprennant les terres basses du Sennaar, ou la contrée des Pasteurs, signifie la lune. Ces noms sont des restes des anciennes superstitions de ces peuples. Le Kuara étoit la patrie de l'Iteghé, du Kasmati Eshté, de Welled de l'Oul, de Gueta, d'Eusebius & du Palambaras Mammo.

Dans le bas de la province de Kuara, & près du Sennaar, on trouve un établissement considérable de negres payens, appellés les Ganjars. Ils ont beaucoup de cavalerie, & ne vivent que des produits de leur chasse & de ce qu'ils pillent sans cesse aux Arabes de l'Atbara & du Fazuelo. Voici quelle est leur origine. Lors de la conquête des Arabes dans les premiers siécles de l'Hégire, les esclaves negres des Pasteurs abandonnerent leurs maîtres, & vinrent s'établir en ce lieu, où leur nombre s'est beaucoup accrû par la réunion de tous les vagabonds & les fugitifs des royaumes voisins. Les Ganjars dépendent ordinairement du Gouverneur du Kuara. C'est du moins ce qui avoit lieu pendant mon séjour en Abyssinie: Malgré cela, ils ne voulurent pas suivre Coque Abou Barea, qui vouloit les mener combattre Michael: mais je ne puis dire si leur refus sut occasionné par la crainte ou par l'amitié que leur inspiroit le Ras; je crois volontiers que l'un y avoit plus de part que l'autre.

Le Gouverneur du Kuara est l'un des premiers Officiers de l'Empire. Comme Lieutenant-Général du Monarque, il jouit dans sa province d'un pouvoir absolu, & il a les honneurs du sendick & du nagaréet (1). Ses tymbales sont d'ar-

<sup>(1)</sup> L'otendard & les tymballes,

gent; & il peut les faire battre, quand il traverse la capitale de l'Empire, droit que n'ont pas les autres Gouverneurs de province, & qui est ordinairement réservé au Roi, par-tout où se trouve ce Prince. Le Gouverneur du Kuara partage donc ce privilege avec le Roi; & son nagareet se fait entendre jusques aux marches de l'avant-cour du palais, où il est obligé de le faire cesser. C'est un honneur que David second, qui conquit le Kuara sur les Pasteurs qui en avoient été de tout tems maîtres, accorda au premier Gouverneur de cette province, pour récompenser ses services & sa sidélité.

LE Narea, le Ras el Féel & le territoire de Tchelga; jusques à Tcherkin, forment une province frontiere, entiérement peuplée de Mahométans. Le gouvernement en est ordinairement confié à un étranger, souvent même à un Mahométan, & c'est du moins un homme de cette religion qui est toujours Lieutenant du Gouverneur. L'on n'entretient là de troupes que pour la défense des alliés Arabes & Pasteurs qui sont restés sidèles à l'Abyssinie, & qui se trouvent exposés au ressentiment des autres Arabes du Sennaar, leurs voisins. Ces Arabes, ces Pasteurs, alliés de l'Abyssinie, lui fournissent continuellement des chevaux de remonte pour la cavalerie royale. Le Ras el Féel est une province écroite, inculte, couverte de bois, où le climat est brûlant & mal-sain, & qui n'est propre qu'à la chasse. Les habitans, quoiqu'ils professent presque tous la religion mahométane, sont un ramas de toutes les nations. Ils sont en général très-braves & habiles cavaliers, & ne se servent d'autre arme que d'un grand sabre, avec lequel ils triomphent des éléphans & des rhinocéros.

Tome III.

IL y a encore plusieurs autres petites provinces qui tantôt sont réunies aux gouvernemens voisins, & tantôt en sont séparées, comme par exemple, celle de Guesgué à l'orient du Kuara; le Waldubba, entre les rivieres de Gangué & d'Angrab; le Tzégadé & le Walkayt, à l'ouest du Waldubba; l'Abergalé & le Selawa, dans le voisinage du Begemder; le Temben, le Dobas, le Giannamora, le Bur & l'Engana, près du Tigré.

Le tableau que je viens de donner de l'Abyssinie, paroîtra sans doute bien dissérent de l'idée qu'on en avoit: mais il est exactement tracé, d'après l'état de cet Empire, pendant le séjour que j'y ai sait. Quant à la préséance que certaines provinces ont sur les autres, je la serai connoître, à mesure que j'aurai occasion de parler des Grands-Officiers de l'Etat & du gouvernement intérieur.

## CHAPITRE XI

Usages d'Abyssinie qui ressemblent à ceux qu'on trouve etablis en Perse, &c. — Description d'un banquet sanglant.

Pour suivre l'ordre des choses, je parlerai ici de ce qui a le plus de rapport avec ce que j'ai déja dit, & qui en est comme la suite naturelle. La couronne d'Abyssinie est & a toujours été héréditaire dans une samille particuliere qui descend, dit on, en droite ligne, de Salomon & de la Reine de Saba, Négesta Azab, c'est-à dire, Reine du Midi. Cependant, cette couronne est élective dans cette même samille; & il n'y a ni loi, ni coutume qui oblige de la décerner de présérence au sils aîné du Roi.

La primogéniture n'est donc point un droit. L'usage lui a même été presque toujours contraire. Quand un Roi meurt, si ses fils sont assez avancés en âge pour être en état de régner, & qu'ils naient point été relégués sur la montagne, l'aîné ou le cadet, aidé par les amis de son pere, s'empare ordinairement du trône: mais si les héritiers sont sur la montagne, le premier Ministre choisit seul le Roi qui passe alors pour avoirété appellé par la nation; & comme les desirs & les intérêts de ce Ministre sont de maintenir sa puissance le plus long tems possible, il ne manque jamais de décerner la couronne à un enfant, sous lequel il peut gouverner l'Empire à son gré, &

dont il prolonge ordinairement la minorité durant sa vie entiere.

Tous les désastres de ce malheureux royaume dérivent de cet inconvénient qui est né lui même du desir d'instituer la sorme de gouvernement la plus parsaite. Les Abyssiniens croyoient avec raison que c'étoit un « malheur pour les Etats, » dont le Roi est un ensant »; & ils savoient que cela ne pouvoit manquer d'arriver souvent dans l'ordre naturel des successions. Ils pensoient en même tems qu'ayant à choisir sur deux cens héritiers de la même famille, ce seroit leur faute, s'ils n'avoient pas toujours un Monarque, que son âge & ses qualités rendissent capable de gouverner l'Empire dans les tems les plus difficiles, & de conserver la couronne dans la famille de Salomon, consormément aux antiques loix du pays. Certes, ce sont ces seuls principes, très sages à la premiere vué, & cependant bien trompeurs, qui ont ruiné l'Abyssinie & mis souvent le trône à deux doigts de sa perte.

Le Roi est, à son couronnement, oint d'huile d'olive; qu'on lui verse sur le sommet de la tête; & pour la faire pénétrer dans ses longs cheveux, il se frotte avec ses deux mains assez indécemment, & à peu près de la même maniere que ses soldats se frottent la tête avec du beurre.

La couronne d'Abyssinie ressemble à une mitre d'Evêque. C'est une espece de casque qui couvre le front, les joues & le cou. Elle est doublée de tassetas bleu, & le dessus est d'or & d'argent, travaillé à silagrame, d'une maniere supérieure. Sous le regne de Joas (1), la couronne fut brûlée avec une partie du palais, le même jour que le nain du Ras Michael reçut un coup de fusil, & tomba mort aux pieds de son maître. Celle qui sert aujourd'hui a été faite par des Grecs, venus de Smyrne, qui travaillent avec beaucoup de goût, & dont les appointemens sont assez considérables, quoiqu'ils gagnent bien moins qu'autresois:

Au haut de la couronne il y a une boule de verre rouge, dans laquelle sont plusieurs clochettes de dissérentes couleurs. J'imagine qu'anciennement on mettoit à la place de cette boule un cul de flacon ou de bouteille. Quoi qu'il en soit, cet ornement perdu à la désaite de l'armée de Yasous, dans le Sennaar, sut trouvé par un Mahométan, & remis à Guangoul, ches des Bertumas Gallas, qui le rapporta sur les frontieres du Tigré, où Michael Suhul alla le recevior en grande cérémonie; & Michael l'ayant rendu au Roi Yasous, s'avança beaucoup, par ce moyen, dans la saveur de ce Prince.

Quelques personnes (2) qui ont écrit sur l'Abyssinie, disent, entr'autres choses hasardées, qu'au couronnement du Roi, on lui met des pendans d'or aux oreilles, & une épée nue dans les mains, & que tout le peuple tombe à genoux & l'adore. Mais je puis assurer que cela n'est pas vrai. Une pareille cérémonie semble même n'avoir jamais été analogue au génie de ce peuple. Autresois on ne voyoit jamais

<sup>(1)</sup> Peu d'ai nées avant l'arrivée de M. Biuce en Abyssinie.

<sup>(2)</sup> Voyez l'Hittoire d'Asyntinie par Le Grand.

le visage du Roi, ni aucune partie de son corps, à l'exception du pied qu'il laissoit paroître de tems en tems. Il s'assied dans une espece d'alcove ou de balcon, dont le devant est garni de jalousies & de rideaux; & en outre il couvre son visage toutes les sois qu'il donne des audiences publiques, ou qu'il rend la justice. Lorsqu'il craint quelque trahison, son balcon est totalement sermé, & il parle par un trou qui est à côté, à un Ossicier qu'on appelle le Kal-Hatzè, la voix ou la parole du Roi, & qui va porter les discours du Monarque aux Juges assis autour de la table du Conseil.

Le Roi va réguliérement tous les jours à l'Eglise. Ses Gardes prennent alors possession de toutes les avenues & des portes par où il doit passer; & comme il est à pied, personne n'a droit de l'accompagner que deux de ses Chambellans sur lesquels il s'appuie. Il baise le seuil & les côtés de la porte de l'Eglise, ainsi que les marches de l'autel, après quoi il s'en retourne soudain dans son palais, soit qu'on célebre quelque service dans l'Eglise, soit qu'on n'en célebre pas. Il monte les degrés de la salle d'audience sur une mule, & ne met pied à terre que sur un tapis de Perse qui est devant le trône, & sur lequel j'ai vu quelquesois cette mule commettre de grandes incongruités.

Tous les matins avant le jour, un Officier, appellé le Serach-Massery, s'arme d'un long fouet qu'il fait claquer devant la porte du palais, en faisant plus de bruit que ne pourroient en faire vingt possillons François. Il chasse, par ce moyen, les hyenes & les autres bêtes séroces qui infestent la ville pendant la nuit; & en même-temps il donne le signal du lever du Roi. Le Monarque se place à jeun sur son trône pour rendre la justice, jusqu'à huit heures, & à huit heures il va déjeuner.

Le Roi choisit lui-même six nobles, auxquels on donne le titre de Baalomaal, ou Chambellans, & dont quatre se tiennent toujours auprès de sa personne. Un septieme, qui est le chef de ces six là, s'appelle l'Azelessa el Camisha, c'est-à-dire, serviteur de la tunique. C'est lui qui est maître de la garde-robe, & premier Officier de la chambre. Ces sept Officiers, les esclaves noirs, & quelques-autres personnes, servent le Monarque dans l'intérieur du palais, & vivent avec lui dans une familiarité à laquelle ne peuvent jamais parvenir le reste de ses sujets.

QUAND le Roi assemble son Conseil, pour délibérer sur des objets importans, il se tient dans une espece de loge sermée, au bout de la table du Conseil; les personnes qui y assistent sont rangées autour de la table, suivant leur rang, & donnent leur voix, en commençant toujours par le plus jeune, ou du moins le dernier Officier. Les premiers qui parlent, sont les Shalakas, ou Colonels des troupes de la maison du Roi; ensuite vient le Grand-Echanson, puis le Badjerund, c'est-à-dire le garde de cet appartement du Palais, appellé la maison du lion, puis la garde de l'appartement, où se sont les banquets royaux. Après ceux-là vient le Lika Magwass, c'est-à dire, l'Officier qui a coutume de précéder le Roi pour écarter la soule.

<sup>(1)</sup> Baalomaal, c'est-à-dire littéralement Garde des essets ou des marchandises

A la guerre, le Lika Magwass porte l'épée & le bouclier du Roi, & rôde toujours autour de lui, à une certaine distance. Il tient au moins un bouclier d'argent, & une épée dont la pointe est du même métal, pour les Princes, qui, craignant de s'exposer', ne veulent pas se servir d'armes plus redoutables; mais, de mon tems; il n'en étoit pas ainsi. Le Roi portoit lui-même son bouclier noir, sans ornement, & de bonne peau de bussle, ainsi qu'une épée d'excellent acier. Ses armes d'argent ne paroissoient qu'à la sin de la campagne; & alors elles étoient dans les mains du Lika Magwass. Jadis les Rois d'Abyssinie étoient respectés de l'ennemi, au milieu des guerres les plus sanglantes, lors même qu'ils combattoient contre leurs sujets révoltés.

Jamais aucun Monarque Abyssinien n'a perdu la vie dans les combats, avant l'arrivée des Européens; tems où l'excommunication & l'assassinat des Rois semblent s'être introduits à la fois dans cet Empire. L'on verra, dans le cours de ces Mémoires, deux exemples de ce respect des Abyssiniens pour leur Prince. Le premier eut lieu à la bataille de Limjour, quand Fasil, avant d'attaquer l'armée du Rassinienal, sit prier le Roi de prendre les marques de la royauté, de peur que n'étant point connu, il ne sût tué par quelque Galla. Le second exemple sut donné à Serbraxos, où le Roi sut trois sois dans le même jour, engagé au minieu des troupes du Begemder.

Les attributs de la royauté sont un cheval blanc, dont la tête est parée de clochettes d'argent, un bouclier d'argent, & un bandeau d'étosse de soie blanche, ou, bien plus souvent, vent, de mousseline, qui lui couvre le front, se noue par un double nœud derriere la tête, & dont les bouts slottent sur les épaules.

Après le Lika Magwass, le Palambaras donne sa voix dans le Conseil, puis le Fit-Auraris, puis le Gera Kasmati, & le Kanya Kasmati, dont les titres dérivent de l'ordre qu'ils observent dans les campemens; l'un étant toujours à gauche & l'autre à droite de la tente du Roi: car Kanya & Gera veulent dire la droite & la gauche. Ensuite vient le Dakakin Billetana Gueta, ou le second Chambellan; puis le Secrétaire (1) des commandemens; puis les Azages, ou Généraux de la droite & de la gauche; puis le Rak Massery; puis le Basha; puis le Kasmati du Damot, celui du Samen, celui de l'Amhara, &, le dernier de tous, celui du Tigré, devant lequel une coupe d'or est posée sur un carreau. Le Kasmati du Tigré porte le titre de Nebrit, comme étant Gouverneur d'Axum, & gardien du livre de la loi, qu'on suppose y être encore conservé.

APRÈS le Gouverneur du Tigré parle l'Acab Saat, c'està-dire le gardien du seu, ou le premier Ecclésiastique de la maison du Roi. L'on a prétendu que l'Acab Saat devoit se tenir auprès du Roi pendant les repas, & qu'il étoit le maître de saire tetirer le manger & le boire de devant le Monarque, si ce Prince paroissoit disposé à s'y livrer avec trop d'excès. J'ignore si tel est en esset son droit : mais je sais bien que je ne le lui ai jamais vu exercer; &, autant que

<sup>(1)</sup> L'Hatzé Azazé

Tome III.

j'ai pu en être instruit, il ne s'en servoit pas davantage sous les prédécesseurs du Monarque, qui régnoit de mon tems en Abyssinie. D'ailleurs jamais le Roi ne mange en public, & n'est servi que par ses esclaves; mais si un de ses sujets avoit le droit d'assister à ses repas, & de le contrôler, comme je crois qu'il ne l'a point, il y a apparence que ce ne seroit pas là le moment que le Prince choisiroit pour s'abandonner à des excès.

L'ACAB Saat est immédiatement suivi par le Grand-Maître de la maison du Roi, & ensin par le Betwudet ou Ras. Quand ils ont tous opiné, le Monarque, toujours dans son balcon, dit ce qu'il juge à propos, & se fait entendre au Conseil par l'organe du Kal Hatzé.

L'ON trouve en Abyssinie divers usages, que quelques Auteurs ont cru long-tems particuliers aux anciens peuples, chez lesquels on les a d'abord remarqués, & que des Ecrivains moins savans ont jugé originaires de l'Abyssinie même. Je commencerai par faire mention de ceux qui ont rapport au Roi & à la Cour.

Les Rois de Perse (1), ainsi que les Rois d'Abyssinie, ne pouvoient être élus que dans une seule samille, & cette samille étoit celle des Arsacides, après l'extinction de laquelle on choisit celle de Darius. Le titre du Roi d'Abyssinie est celui de Roi des Rois; & le Prophete Daniel (2) nous ap-

<sup>(1)</sup> Strabo, lib. 15. pag. 783. — Joseph. lib. 18. cap. 3. — Procop. lib. 14 de bell. Pers.

<sup>(2)</sup> Daniel, chap. 2.

prend que Nebuchadnezzar portoit le même titre. La primogéniture n'est point un droit en Abyssinie. Les cadets de la famille royale ont le même droit à être élus que les aînés; & il en étoit de même en Perse (1).

Les Perses (2) accordoient une sorte de présérence aux ensans légitimes de leurs Rois sur les bâtards : mais il y a pourtant des exemples qui prouvent que ces derniers l'emportoient quelquesois sur les autres. Darius, quoique sils naturel de Xerxès, sut préséré par le peuple à son frere Isogias, qui étoit légitime. On a vu souvent la même chose chez les Abyssiniens. Plusieurs de leurs Rois ont été des enfans d'adultere, & d'autres, de simples sils naturels, que des partis ont portés sur le trône, toujours sous prétexte qu'ils y étoient appellés par le cri du peuple.

QUOIQUE les Rois des Perses (3) eussent divers palais, où ils résidoient en dissérens tems de l'année, Pasagarda, capitale de leurs premiers Souverains, étoit regardée comme le seul endroit où devoit se faire leur couronnement. Ainsi, l'antique cité d'Axum a le même privilege en Abyssinie.

Une autre cérémonie, très-remarquable & commune à ces deux anciens peuples, est celle de l'adoration, qui de nos jours est encore rigoureusement observée en Abyssinie, toutes les sois qu'on paroît en présence du Monarque. Il ne suffit

<sup>(1)</sup> Procop. lib. 1. cap. 11.

<sup>(2)</sup> Arrian. lib. 2. cap. 14.

<sup>(3)</sup> Plut. in Artax. lib. 15. pag. 734.

pas de fléchir le genou (1), il faut qu'on se prosterne. On commence par se laisser tomber sur ses genoux, puis sur ses mains; après quoi, on incline sa tête & son corps jusqu'à ce que le front touche à terre; & si on a une réponse à attendre, on reste dans cette posture jusqu'à ce que le Roi ordonne de se relever. Telle étoit aussi la coutume de Perse, qui, suivant ce que rapporte Arrien, sut instituée par Cyrus (2); & telle est précisément la maniere dont le livre de l'Exode dit qu'il faut adorer Dieu.

Quoique le refus de se soumettre à cette cérémonie ent été regardé chez les Perses & chez les Abyssiniens comme une espece de rébellion & d'insulte faite au Monarque, si ce resus étoit venu de ses sujets, il paroît pourtant qu'en Abyssinie il a été quelquesois permis aux étrangers de se dispenser de l'adoration. Je me souviens d'avoir vu un Mahométan, envoyé deux sois par le Sheris de la Mecque en Abyssinie, ne vouloir rendre hommage au Roi qu'en croisant ses bras sur sa poitrine & inclinant un peu sa tête; & on jugea à la Cour de Gondar que ce n'étoit nullement manquer au Roi d'Abyssinie, puisque l'Envoyé ne se présentoit pas autrement devant son légitime Souverain.

L'HISTOIRE ancienne nous offre au contraire un exemple bien remarquable, qui prouve que les étrangers ne pouvoient se dispenser d'adorer les Rois des Perses qu'en ne paroissant pas devant eux. L'Athénien Conon (3) sut envoyé à la Cour

<sup>(1)</sup> Lucret. lib. 5. - Ovid. Metam. lib. 1. - Lucian, in Navig.

<sup>(2)</sup> Arrian, lib. 4, cap. 11. — Exod. ch. 4. — Marth. ch. 2.

<sup>(3)</sup> Justin, like 6, Omil. Prob.

d'Artaxerxès pour traiter des affaires, non moins importantes pour les Perses que pour les Grecs. Le Satrape, à qui il s'adressa, lui dit : « Je puis te présenter au Roi sans aucun » délai: mais tu dois auparavant considérer si tu veux lui par-» ler toi-même, ou si tu aimes mieux lui écrire ce que tu as » à lui faire savoir. Si tu es admis en sa présence, tu seras » obligé de te prosterner devant lui & de l'adorer. Mais si » au contraire, cette cérémonie te paroît humiliante, & que » tu aies de la répugnance à t'y soumettre, je me charge de » traiter ton affaire aussi promptement & aussi-bien que tu » pourrois le faire toi-même. » Conon répondit sagement au Satrape: « Je ne me croirois nullement humilié de témoigner » du respect à un Roi : mais je craindrois que mes conci-» toyens ne pensassent autrement, & que formant un Etat » Souverain, ils ne regardassent cet hommage rendu par leur » Ambassadeur, comme déshonorant pour eux, & contraire » à leur indépendance. » Il pria donc le Satrape de le dispenser de voir Artaxerxès, & de lui saire traiter ses affaires par lettres; ce qui eut lieu, comme il le desiroit.

J'AI déja eu occasion de dire en passant que le Roi d'Abyssinie n'est point visible, quand il tient Conseil. Voici de quelle maniere la chose se passe. Autresois, il étoit dans une chambre particuliere, qui communiquoit à la salle du Conseil par deux grandes senêtres à volets pliants, élevées de trois pieds au dessus du parquet. Ces senêtres ou portes étoient garnies de barreaux comme une cage, & couvertes d'un rideau de tassetas très-clair; de sorte qu'en sermant les autres ouvertures de cet appartement, le Monarque étoit dans l'obscurité & voyoit aisément toutes les personnes qui

étoient dans la chambre voisine, sans pouvoir être vu luimême.

JUSTIN (1) nous dit que les Rois des Perses se cachoient pour donner une plus haute idée de leur majesté, & que sous Dejocès, Roi des Medes, on publia une loi qui défendoit de porter les yeux sur la personne du Monarque. Il en écoit presque de même en Abyssinie : mais les guerres continuelles qui ont désolé cet Empire, depuis que les Mahométans se sont emparés du royaume d'Adel, ont fait négliger une coutume qui n'est presque plus usicée que dans les grandes cérémonies, & quand le Roi affemble son Conseil. Nous voyons dans l'histoire que souvent l'armée & la nation entiere n'ont dû leur salut qu'à la valeur de leurs Monarques & à la maniere dont ils s'exposoient dans les combats; ce qui eût été sans doute bien différent, si ces Princes avoient observé l'ancien usage de demeurer invisibles. Cependant, quand ce Prince monte à cheval, ou qu'il donne quelqu'audience dans son palais, il a la tête & le front entiérement couverts, & il tient une de ses mains sur sa bouche; de sorte qu'on ne lui voit que les yeux. Ses pieds sont aussi presque toujours cachés.

Nous voyons dans Apulée que cette courume étoir pareillement établic chez les Perses, & qu'elle donna aux Mages occasion de placer sur le trône de Cambyses, Oropastes son frere, au lieu de Smerdis qui auroit dû lui succéder. Le

<sup>(1)</sup> Justin, lib. 2,

visage du Roi étant couvert, on ne put d'abord pas s'appercevoir de la supercherie.

IL y a un usage bien singulier en Abyssinie, c'est qu'il faut que les portes & les fenêtres du Roi soient incessamment assaillies de gens qui pleurent, se lamentent & demandent justice à grands cris, dans tous les dissérens idiômes de l'Empire, pour être admis en présence du Monarque & saire cesser les torts prétendus dont ils se plaignent. Dans un pays aussi mal gouverné & exposé constament à tous les malheurs de la guerre, on peut bien imaginer qu'il ne manque pas de gens qui ont de justes raisons de se plaindre: mais si par hafard il ne s'en trouve pas assez, comme par exemple dans le fort de la saison des pluies, où l'on a peine à approcher de la capitale & à se tenir dehors, il y a une bande de misérables qu'on paie pour crier & se lamenter, comme s'ils avoient été véritablement opprimés. Cet usage est, dit-on, établi pour l'honneur de la majesté royale & pour que le Prince ne soit pas solitairement abandonné dans son palais à une tranquillité oiseuse. Pour moi, j'avoue que de toutes leurs coutumes, c'est celle qui me paroissoit la plus absurde & la plus insupportable. Aussi, quand le Roi, qui connoissoit ma façon de penser à cet égard, n'avoit point de monde chez lui, il s'amusoit à mes dépens d'une maniere plus bisarre que royale.

DURANT la saison des pluies, je me rensermois quelquefois dans mon appartement pour travailler plus à mon aise; & alors, j'enrendois tout-à-coup quatre ou cinq personnes qui se mettoient à gémir, à crier, à implorer ma protection,

comme si elles eussent été, les unes accablées de la plus amere douleur. les autres prêtes à souffrir la mort; d'autres même au moment d'expirer; & cet horrible concert étoit si bien exécuté, qu'il sembloit que leurs larmes, leurs sanglots, leurs plaintes ne pussent être que l'effer d'une douleur réelle. Alors, j'ordonnois aux sentinelles qui étoient à ma porte, de faire entrer quelqu'un de ces malheureux, que je croyois venir de loin pour m'informer du sujet de son affliction: mais il se trouvoit presque toujours que c'étoit un de mes gens ou quelqu'autre domestique connu; & lorsque par hasard c'étoit un étranger, & que je lui demandois ce qui l'affligeoit si fort, il me répondoit froidement que ce n'étoit rien; qu'il avoit dormi dans l'écurie, & qu'à son réveil, apprenant des soldats que j'étois retiré chez moi, il étoit venu. avec ses compagnons, crier, se plaindre sous mes senêtres, afin de me faire honneur aux yeux du peuple, & empêcher que je ne m'abandonnasse à l'ennui & à la mélancolie, étant trop tranquille chez moi; qu'ainsi il espéroit que je voudrois bien lui faire donner à boire, pour qu'il pût continuer à crier avec un peu plus de courage. Je ne pouvois m'empêcher, en entendant parler ainsi, d'éprouver de violens accès de colere; & l'on ne manquoit pas d'en rendre compte au Roi qui en rioit de tout son cœur. Quelquesois même, ce Prince se tenoit caché pendant ces scènes aux environs de chez moi, pour pouvoir être lui-même témoin de ma mauvaise humeur.

Que ces plaintes soient véritables ou seintes, elles ont toujours pour resrain: Rete O Jan hoi; ce qui, répété trèsrapidement; rapidement, ressemble à Prete Janni (1), titre qu'on a donné en Europe au Roi d'Abyssinie, & dont on ne connoissoit pas l'étymologie. Ces mots signissent, dans la langue du pays: Rends moi justice, ô mon Roi!

HERODOTE (2) nous raconte que chez les Perses, le peuple accouroit en foule devant les portes du palais pour crier & se lamenter. Intaphernes vint aussi faire entendre ses plaintes à la porte du Roi.

J'ai parlé du Conseil qu'on tient en Abyssinie, dans les tems de trouble, Conseil où le Roi, toujours invisible & présent, donne son avis par l'organe d'un Officier, appellé le Kal-Hatzé. Aussi tôt que cet Officier prononce les paroles du Roi, tout le Conseil se leve pour l'écouter; & si le Roi y assistoit ouvertement, tout le monde seroit obligé de se tenir debout durant toute la séance.

Dans ces Conseils, le Roi se range, tantôt du côté de la majorité, tantôt du côté opposé. Mais quand la majorité est sontre lui, il punit souvent ceux qui la composent, en les envoyant en prison à l'issue du Conseil. Quoiqu'il soit dit que les avis seront adoptés à la pluralité des voix, il n'en est pas moins vrai que le Roi a le droit de donner toujours la prépondérance au parti dont il se range; & je pense que c'est une des usurpations de l'autorité souveraine, contraire

<sup>(1)</sup> Prêtre Jean.

<sup>(2)</sup> Herod. lib. 3,

à la constitution primitive. Il en étoit de même chez les Perses.

Xercès (1) voulant déclarer la guerre aux Grecs, assembla tous les principaux Chess de l'Asse & tint conseil avec eux. « Je vous ai fait venir ici, leur dit-il, asin qu'on ne » pense pas que j'agis d'après ma seule opinion: mais je suis » bien aise de vous dire en même tems que votre devoir est » de vous conformer à mes volontés, plutôt que de cher- » cher à me donner des conseils & à me saire des remon- » trances. »

JE vais à présent comparer les ornemens & la maniere de se parer des deux Rois. Le Monarque Abyssinien porte les cheveux longs; & les anciens Rois des Perses les portoient ainsi, suivant le témoignage de Suétone & d'Aurélius-Victor (2). Durant la guerre des Romains contre les Perses, il apparut une comète, que les Romains regarderent comme un présage suneste: mais Vespassen ne sit que s'en moquer & dit: « Si elle annonce quelque malheur, ce ne peut être qu'au » Roi des Perses, puisqu'elle a, comme lui, une longue » chevelure. »

Le diadême, attribut de la royauté chez les Perses, comme chez les Abyssiniens, étoit exactement sait la même chose, se porté de la même maniere. Le Roi d'Abyssinie le porte quand il est en marche, non-seulement comme une marque

<sup>(1)</sup> Herod. lib. 6.

<sup>(2)</sup> Suet. - Vespas. cap. 23. - Aurel. Vict. cap. 23.

distinctive de son rang, mais parce qu'il en est bien moins incommodé, sur-tout dans les pays chauds, qu'il ne le seroit d'un ornement plus pesant. Ce bandeau est posé sur le front, & noué par-derrière, de maniere que le sommet de la tête reste à découvert. Les Abyssiniens ne pourroient mettre quelque chose sur leur tête, & sur-tout quelque chose de blanc, sans faire un sanglant outrage au Monarque. Il n'y a que les Prêtres qui ont droit de porter de grands turbans de mousseline, & les Mahométans, qui portent des bonnets & des turbans blancs par-dessus.

LUCIEN (1) appelle le diadême des Perses un bandeau blanc posé sur le front. Dans le dialogue de Diogene & d'Alexandre, la tête du Roi, dit-il, est entourée d'un bandeau blanc. Favorinus (2), parlant de Pompée, qui avoit reçu une blessure à la jambe, & se l'étoit fait envelopper avec une bande de toile blanche, dit qu'il importe peu dans quelle partie du corps il porte un diadême. Nous voyons dans Justinien (3) qu'Alexandre, en sautant en bas de son cheval, eut le malheur de blesser Lysimaque au front avec la pointe de sa lance, & que le sang coula en abondance jusqu'à ce que le Roi, prenant son diadême, enveloppa lui-même la blessure; ce qui sit présager dès-lors que Lysimaque seroit un jour Roi, comme en esset il le devint bientôt après.

LE trône des Rois d'Abyssinie étoit autrefois d'or. Ce trône

<sup>(1)</sup> Lucian. de Votis ceu in Navigio. — Esdras, lib. 3.

<sup>(2)</sup> Valer. Maxim. lib. 6. cap. 2.

<sup>(3)</sup> Justin. lib. 15.

formoit un quarré long, assez semblable à nos sophas; on le recouvroit de tapis de Perse, de damas, & d'étosses brochées en or. Il y avoit des marches sur le devant. Ensin il est encore assez richement orné, quoique les guerres aient sait diminuer l'ancienne magnissence. Il y avoit un autre trône portatif, qui étoit un tabouret d'or, à peu près pareil aux chaises curules, que nous voyons représentées sur les médailles des Romains. Dans la guerre du Begemder, ce trône sut remplacé par un trône de la même sorme, incrusté en or, & supérieurement travaillé. Xercès, assistant à un combat naval, étoit, dit-on, assis sur un tabouret d'or (1).

En Abyssinie c'est un crime de haute trahison que de s'asfeoir sur le siège du Roi; & quiconque le feroit seroit soudain mis en pieces, à moins qu'on ne sût bien sûr qu'il étoit fou. L'on trouvera dans le cours de cette histoire, un événement très-plaisant, qui a rapport à cela, & qui arriva dans la tente du Roi, pendant que Guangoul, ches des Bertumas Gallas, y étoit.

IL y a apparence que la même loi existoit chez les Perses, puisqu'on voit qu'Alexandre la blâmoit. Un jour qu'il faisoit extrêmement froid, ce Prince s'étoit assis devant le seu pour se chausser, lorsqu'il vit un soldat qui probablement étoit un Perse, à qui le froid avoit sait perdre tout sentiment. Le Monarque se leva soudain, & le sit placer sur sa chaise. Mais

<sup>(1)</sup> Philostrat, lib. 2.

le foldat, en revenant à la vie, faillit retomber de frayeur de se trouver assis à la place du Roi. Alexandre lui dit alors:

- » Regarde combien mon Gouvernement est plus savorable
- » que celui des Rois des Perses. En t'asseyant sur mon siége
- » tu as sauvé ta vie; en t'asseyant sur le leur, tu l'aurois in-
- » failliblement perdue (1) «.

Par une loi fondamentale de l'Etat, tous les ensans de la famille royale qui ont quelque difformité ou quelque désaut de corps, ne peuvent monter sur le Trône d'Abyssinie. Aussi dès que quelqu'un des Princes s'échappe de la montagne de Wechné, & est repris, on le fait ordinairement mutiler pour qu'il soit désormais regardé comme incapable de régner. Les Perses avoient la même loi. Procope (2) dit que Zamès, sils de Cabadès, sut exclu du trône, parce qu'il étoit borgne, la loi de Perse ne permettant pas que ceux qui avoient la moindre impersection corporelle pussent régner.

Les Rois d'Abyssinie se sont rarerement voir à leurs sujets. Justin (3) observe que les Perses cachoient la personne de leurs Rois, asin d'augmenter le respect dû à leur majesté. Une loi de Deiocès (4), Roi des Medes, loi que j'ai déja citée, désendoit de voir le Monarque. Cet usage remontoit même au temps de Sémiramis, puisque Ninias, son sils,

<sup>(1)</sup> Valer. Maxim. lib. 5. cap. 6. - Quint. Curt. lib. 8.

<sup>(1)</sup> Procop. lib. 1. cap. 11.

<sup>(3)</sup> Justin. lib. 1.

<sup>(4)</sup> Herod. lib. 1,

vieillit dans le palais sans avoir jamais été ni connu ni vu audehors.

CET usage absurde a été la source d'une infinité d'abus: Chez les Perses (1) il y avoit deux Officiers, appellés l'œil du Roi & l'oreille du Roi, & qui étoient chargés du dangereux emploi de voir & d'entendre pour leur Monarque. J'ai déja dit qu'en Abyssinie il y a un Officier qui s'appelle la voix du Roi, & le Roi n'étant point vu, cet Officier parle toujours à la troisseme personne. Tout ce qui émane du Souverain commence par ces mots: Ecoutez ce que le Roi yous dit; & ce qui suit ce préambule a toujours force de loi. L'Historien Josephe rapporte un Edit de Cyrus, qui commençoit de la même maniere: « Le Roi Cyrus dit (2) ». Et en parlant d'un ordre de Cambyses, le même Historien cite aussi ces mots: « Le Roi Cambyses dit ainsi ». On trouve aussi dans Esdras: (3) « Ainsi dit Cyrus, Roi de Perse ». — Nebuchadnezzar dit à Holopherne: « Ainsi dit le grand Roi, Sei-» gneur de toute la terre (4) ». C'est de là, c'est de cette maniere de parler que vient probablement le mot Edit, dont on se servit pour annoncer les volontés des Rois, quand l'écriture étoit fort peu employée par les Souverains, & fort peu connue des sujets.

DE grandes, de solemnelles parties de chasse ont toujours

<sup>(1)</sup> Dio. Chrysoft. Orat. 3. pro Regno,

<sup>(2)</sup> Joseph. lib. 11. cap. 1.

<sup>(3)</sup> Esdras, chap. 5.

<sup>(4)</sup> Judith. chap. 6.

eu lieu chez les Rois des Perses & des Abyssiniens (1); & alors il sut long-temps regardé comme un crime pour un sujet, de srapper le gibier avant que le Roi lui eût déja lancé son dard; mais Artaxercès Longuemain abolit cette absurde coutume dans ses Etats (21, & Yasous-le-Grand, en sit de même en Abyssinie au commencement du dernier siecle.

Les Rois d'Abyssinie sont au-dessus de toutes les loix. Ils jouissent d'une autorité sans bornes en matiere ecclésiastique. comme en matiere civile. Toutes les terres de leur royaume, & la personne même de leurs sujets leur appartiennent, parce que tout Abyssinien naît esclave du Prince; & s'il jouit ensuite de quelque rang dans la société, ce n'est jamais que par un don du Monarque, non à cause de ses parens, qui sont comptés pour rien. L'on sait que les Perses avoient de pareils usages. — Aristote appelle leurs premiers Généraux & leurs Nobles, les esclaves du grand Roi (3). Xercès, faisant des reproches au Lydien Pytheus, qui cherchoit des prétextes pour dispenser un de ses fils d'aller à la guerre, lui dit: « Tu » es mon esclave, & obligé de me suivre avec ta semme & » tous tes enfans (4) ». — Et Gobrias (5) dit à Cyrus: » Je me livre à toi pour être à la fois ton compagnon & ton es-» clave «

On fait en Abyssinie différentes sortes de pain, parce qu'il

<sup>(1)</sup> Ctesias in Perficis. - Xenophon, lib. 1.

<sup>(1)</sup> Plutarch. in Apothegmat.

<sup>(3)</sup> De mundo.

<sup>(4)</sup> Herodot. lib. 7.

<sup>(5)</sup> Xenophon, Eb. 4.

y a différentes especes de tess & de tocusso, dont la qualité varie encore beaucoup dans chaque espece. Le Roi d'Abys-sinie mange du pain de froment, non pas de toute sorte de froment, mais seulement de celui qu'on recueille dans la province de Dembea, & qu'on appelle spécialement la nourriture du Roi. Il en étoit de même chez les Perses. Hérodote dit que le Roi mangeoit du pain de froment; & Strabon (1) nous apprend que ce pain étoit d'une espece de froment particuliere.

L'on a vu dans ce que j'ai écrit de l'Histoire d'Abyssinie; que les Souverains de cet Empire ont toujours pour coutume d'épouser autant de semmes qu'ils veulent; mais qu'il n'y en a qu'une d'entr'elles qui, véritablement Reine, porte la couronne & a le titre d'Iteghé.

Ainsi nous voyons qu'en Perse, Esther (2) ayant trouvé grace aux yeux d'Assuérus, il sa préséra aux autres vierges de ses Etats, & lui posa une couronne d'or sur la tête. Joséphe (3) dit que quand Esther (4) sut menée devant le Roi; ce Monarque en sut si charmé qu'il en sit son épouse légitime, & la couronna. Toutesois l'histoire ne nous explique point si en Perse la couronne placée sur la tête d'une Reine,

<sup>(1)</sup> Strabo, lib. 19.

<sup>(2)</sup> Esther, chap. 2,

<sup>(3)</sup> Joseph, lib. 11, cap. 6.

<sup>(4)</sup> Le Docteur Prideaux, si je m'en rappelle bien, dit qu'Esther est un mot perse, qui n'a aucun sens. Je crois qu'il est abyssinien, parce qu'en langue abyssinienne il a une signification. Eshté, mot masculin, signisse un présent agréable, se sit également un nom propre, dont Esther est le féminin,

lui assuroit la Régence du Royaume comme elle la lui assure en Abyssinie.

It y a en Abyssinie, ainsi que je l'ai déja dit, un Officier appellé le Serach-Massery, dont l'emploi est de veiller toute la nuit à la porte du Roi, & de saire claquer un grand souet, le matin à la pointe du jour, pour chasser les bêtes séroces qui sont entrées dans la ville pendant les ténebres. Ces coups de souet servent en même tems de signal pour annoncer le lever du Roi, qui se place alors sur son trône pour rendre la justice. Ainsi en Perse un Officier entroit dans la chambre du Roi, & lui disoit: « Réveille-toi, o Roi! & occupe-toi des affaires dont Orosmades t'a chargé de prendre soin.»

Le Roi d'Abyssinie ne marche jamais quand il est hors de son palais; il ne pose pas même le pied à terre; & s'il veut descendre de cheval, un de ses domestiques vient lui présenter un escabeau qu'il tient tout prêt pour cela. Il se rend à cheval, de son appartement, dans sa salle d'audience, & il descend auprès de son trône ou du siège placé dans l'alcove de sa tente. Athenée (1) raconte que chez les Perses, le Roi ne posoit pas non plus les pieds à terre hors de son palais.

Le Monarque Abyssinien juge souvent lui-même les crimes capitaux, & son jugement est toujours regardé comme savorable; car un Roi doit être, comme l'a si bien dit Claudien:

Piger ad pœnas, ad præmia velox.

<sup>(1)</sup> Athenée, lib. 12. cap. 2.

Tome III.

JAMAI'S le Roi ne sondamne un homme à mourir, la premiere fois qu'il est coupable, à moins que cet homme n'ait commis un parricide ou un sacrilege. En général, la vie & le mérite du prisonnier sont mis en balance avec la faute qu'il a commise; de sorte que s'il a été plus utile à l'Etat par sa conduite passée, qu'il ne lui a nui par le mal qu'il vient de faire, il peut être sûr d'être absque, dès que le Roi le juge! seul.

HERODOTE (1) vante le même ulage établi chez les Rois de Perse; & il emploie à peu près les mêmes expressions. dont je viens de me servir pour les Rois d'Abyssinie. Voici l'exemple qu'il rapporte « Darius avoit condamné Sandocès, , l'un des Juges suprêmes, à mourir crucissé, pour s'être , laissé corrompre par des présens & avoir rendu un saux , jugement. Sandocès étoit déja attaché sur la croix, quand , le Roi se rappellant tous les services que cet homme avoit , rendus, avant de devenir coupable de ce crime, le seul qu'il eût commis, le sit détacher & lui accorda sa grace. »

Dans toutes leurs expéditions, les Rois des Perses se faifoient suivre par des Juges. Nous trouvons dans l'Historien (2) que je viens de citer, que lorsque Cambyses étoit en
Egypte, les Juges qui l'accompagnoient, condamnerent à
mourir dix des principaux Egyptiens par chacun des Perses
qui avoient été tués par les habitans de Memphis. De même,
six Juges accompagnent toujours le Roi d'Abyssinie, lors-

<sup>(1)</sup> Herodot. lib. 7.

<sup>(2)</sup> Ibid. lib. 3.

qu'il entre en campagne, & tous les rebelles qu'on prend, les armes à la main, sont jugés sur le champ.

Dans les deux royaumes que je compare ici, les personnes distinguées par la faveur du Monarque, ou illustrées par quelques actions éclatantes, ont toujours été décorées de chaînes d'or, d'épées & de brasselets (1). En Abyssinie, ce sont les récompenses des services rendus à la guerre. Cependant, Poncet reçut une chaîne de Yasous-le-Grand. La veille de la bataille de Serbraxos, le Ras Michael fit présent à Ayto Engedan d'une bride & d'une selle, garnies de plaques d'argent; & le lendemain de cette bataille, je sus honoré moi-même d'une chaîne d'or que le Roi me donna, après ma réconciliation avec Guebra Mascal, qui de son côté eut le plaisir de se voir assigner un ample revenu & un vaste territoire, dans lequel étoient compris plusieurs villages, pout prix de la maniere dont il s'éroit comporté ce jour-là. Il méritoit assurément une telle récompense, & on savoit qu'elle lui seroit bien plus agréable que de simples marques d'hohneur.

Un étranger de distinction, et recommandé comme je l'étois, ne demandant pas de l'argent & n'attendant pas précisément des secours journaliers pour sa subsistance, est ordinairement pourvu de quelques villages qui lui fournissent les choses dont il peut manquer, sans qu'il s'adresse chaque sois au Roi ou à ses Ministres. On donna à Amha Yasous, Prince de Shoa, plusieurs villages pour l'entretien de sa maisson. Celui d'Emfras lui sournissoit les viandes; un village du

<sup>(1)</sup> Xenophon, lib. 8.

Karoota, le vin; un village du Dembea, le froment; un village du Begemder, la toile de coton dont il habilloit ses domessiques, ainsi du reste.

Lorsque je sus admis au nombre des Officiers du Roi, i'eus les différens villages appartenants aux postes que j'occupois, parmi lesquels il y avoit un perit village composé d'environ dix-huit maisons, & appellé Geesh, où naissent les sources du Nil. Je le demandai expressément, & le Roi me l'accorda, au lieu d'un autre village plus considérable, que j'aurois pu avoir pour me fournir du miel. Il me fut ensuite confirmé par le rébelle Waragna Fasil, qui, à la vérité, ne vouloit pas que mes revenus m'enrichissent; car il ne me permit d'en retirer que deux jarres de miel seulement, encore ce miel avoit-il tant le goût amer des lupins, qu'il ne put m'être d'aucun usage. J'étois un bon maître qui ne cherchois point à ruiner mes vassaux, d'autant plus que j'avois pour Lieutenant dans le commandement de la cavalerie, un Officier (1) dont les pensées étoient plutôt portées du côté de Jérusalem & du Saint-Sépulchre, que vers les profits qu'il pouvoit retirer des places qu'il remplissoit en Abyssinie.

THUCYDIDES 2) nous apprend que quand Thémistocles s'établit à Magnesse, il reçut de grands présens d'Artaxercès. Ce Monarque lui donna cette même ville de Magnesse pour son pain, Lampsaque pour son vin, & Myuns pour les autres provisions de bouche. A ces trois villes, Athenée en

<sup>(1)</sup> Ammonios, Billetana Gueta d'Ayto Confu.

<sup>(2)</sup> Thucyd. lib. 1. - Strabo, lib. 14. - Theod. Sic. lib. 11.

joint deux autres, Palæscepsis & Percope, qu'il dit avoir été destinées à sournir des vêtemens au Général Grec. L'on vient de voir que de nos jours, les Abyssiniens en agissent encore de la même maniere avec les étrangers, qu'ils croient être d'un rang élevé; car pour les vagabonds, les Grecs qui arrivent chez eux, presque nuds, sans moyens de subsister par eux-mêmes, sans appui, sans recommandation, ils sont traités comme des mendians; & on les verroit bientôt mourir de saim, s'ils ne travailloient pas & ne s'adonnoient pas ensuite à de basses intrigues, par le moyen desquelles ils se soutiennent & trouvent quelquesois le moyen de s'avancer; mais ils n'obtiennent que très-rarement de l'estime & de la consiance.

Dans cet Empire, dès qu'un prisonnier est condamné pour un crime capital, on ne le ramene pas en prison, parce qu'on regarderoit ce délai comme trop cruel; mais on le conduit immédiatement au lieu du supplice, & son arrêt est exécuté. L'on en a déja vu plusieurs exemples dans les annales d'Abyssinie. Lorsque le Roi revint du Tigré & rentra dans Gondar, il condamna lui-même à mort l'Acab Saat, Abba Salama, qui soudain sut pendu avec ses habits de Prêtre à un arbre, devant la porte du palais. Le même jour, Chremation, strere de l'usurpateur Socinios, Guebra Denghel, gendre du Ras Michael, & plusieurs autres rébelles, subirent le même sort. Tel étoit pareillement l'usage des Perses. Xénophon (1), & sur-tout Diodore (2) de Sicile, nous en sournissent la preuve.

<sup>(1)</sup> Yenophon, lib. 1.

<sup>(2)</sup> Diod. Sic. lib. 12.

Le principal supplice en Abyssinie est la croix. Sociaios (1) donna ordre qu'on crucissat, en-dehors du camp, Azzo, son compétiteur à l'Empire, lequel avoit été demander un asyle & des secours à Phineas, Roi des Falashas. Assuérus sit également attacher Haman (2) à une croix, sur laquelle il expira; & ensin, Cicéron (3) rapporte que Polycrates, tyran de Samon, périt du même supplice par l'ordre d'Orcetis, l'un des Généraux de Darius.

Un supplice, plus terrible encore, c'est celui d'écorcher vis. Cet usage barbare subsiste encore en Abyssinie, & nous en avons la preuve par l'histoire du brave Woosheka, sait prisonnier pendant la campagne de 1769. La mort cruelle de cet insortuné sut un sacrifice sait à la vengeance de la belle Ozoro Esther, qui, toute sensible & douce qu'elle étoit, ne put jamais pardonner à celui qu'elle regardoit comme l'instrument de la perte de son époux. Socrate (4 dit que l'hérétique Manès sut écorché vivant par l'ordre du Roi de Perse, & qu'on sit une bouteille de sa peau. Procope (5) rapporte aussi que Pacurius sit périr Basicius du même supplice, & qu'on pendit ensuite, à un arbre, sa peau saçonnée en bouteille; & ensin Agathias (6) dit que c'étoit le châtiment que subsissaient les Nachorages, suivant l'ancienne coutume.

LES Abyssiniens font aussi mourir les criminels en les

<sup>(1)</sup> Voyez les annales d'Abyssinie, à l'article de Socinios:

<sup>(2)</sup> Either, chap. 7 & 8.

<sup>(3)</sup> Cicero, lib. 5. de finib.

<sup>(4)</sup> Ecclesiast. histor. chap. 22.

<sup>(5)</sup> Procop. lib. 1. cap. 5. de bell. Pers.

<sup>(6)</sup> Agath. lib. 3.

lapidant. Ce supplice est assez ordinairement réservé aux étrangers, qu'ils appellent Francs; & sur-tout lorsqu'on les eroit coupables en matiere de religion. Les Prêtres Catholiques qu'on découvrit en Abyssinie il n'y a que peu d'années, surent lapidés, & leurs corps sont encore dans les rues de Gondar, ensevelis sous les monceaux de pierres qui servirent à leur donner la mort. On voit trois de ces gros monceaux de pierres près de l'Eglise d'Abbo. Elles couvrent les corps des Peres Franciscains, lapidés la premiere année du regne de David IV (1); & il y a, en outre, une petite pile sous laquelle est le corps de l'ensant qui avoit accompagné ces Moines, & qu'un d'eux avoit eu d'une semme abyssinienne, lorsqu'ils étoient protégés par le Roi Oustas.

CTESIAS (2) raconte que Parogasus sut lapidé en Perse par ordre du Roi, & que Pharnacyas, l'un des meurtriers de Xercès, sut puni de la même maniere.

PARMI les châtimens capitaux qu'on inflige en Abyssinie, nous pouvons compter celui d'arracher les yeux, usage barbare que j'ai vu souvent pratiquer dans le peu de séjour que j'ai fait dans ces contrées. C'est ordinairement la punition des rebelles. J'ai déja rapporté qu'après la sanglante bataille de Fagitta, douze Chess Gallas, que le Ras Michael avoit saits prisonniers, eurent les yeux arrachés, & surent ensuite poussés dans la campagne pour qu'ils y mourussent de saim, ou qu'ils y sussent dévorés par les lions & les hyenes. Plusieurs autres

<sup>(1)</sup> Voyez la vie de David IV. dans les annales d'Abyssinie.

<sup>(2)</sup> Vide Ctessani Hoekerii.

prisonniers de distinction, plusieurs nobles du Tigré subirent le même sort; & ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'aucun d'eux ne mourut dans l'instant ni a la suite du supplice, qui s'opere pourtant toujours avec des pinces de ser & de la maniere la plus cruelle.

XENOPHON (1) nous apprend que ce supplice d'arracher les yeux étoit un de ceux auxquels Cyrus condamnoit les coupables; & Ammien Marcellin (2) raconte que Sapor, Roi des Perses, ayant sait Arsaces prisonnier, le bannit après lui avoir sait arracher les yeux.

Le corps des personnes qu'on sait mourir en Abyssinie pour crime de haute trahison, de meurtre, ou de violence, est communément exposé sur les places publiques & ans les grands chemins, & sort rarement enterré. Les rues de Gondar sont pavées des membres & des carcasses de ces malheureux, qui y attitent tant d'animaux séroces pendant la nuit, qu'il est très-dangereux de sortir. L'on trouvera dans cet ouvrage plusieurs exemples de cette horrible coutume d'abandonner les cadavres des criminels. Les chiens s'emparent souvent de quelques membres qu'ils charrient aussi-tôt dans les cours & dans les appartemens pour pouvoir les dévorer avec plus de sécurité; ce qui ne manquoit pas de me révolter: mais ils y revenoient si souvent que j'étois ensin obligé de leur laisser le champ libre.

Quinte-Curce (3) rapporte que Darius ayant condamné

<sup>(1)</sup> Xenoph. lib. 1.

<sup>(2)</sup> Amm. Marc. lib. 7.

<sup>(3)</sup> Q. Curt. lib. 3. - 2. 19.

à mort Charidamus, & apprenant ensui e qu'il étoit innocent, voulut faire suspendre son supplice: mais il étoit troptard; on venoit de lui couper la gorge; & le Roi, pour témoigner son repentir, ordonna que le corps de Charidamus sût enterré.

J'At déja observé dans le cours de cette histoire, que les Abyssiniens ne combattoient jamais la nuit. Il en étoit de même che z les Perses (1).

Quoique les Abyssiniens aient eu de tout temps beaucoup de rapports avec l'Egypte, ils ne paroissent pas avoir jamais sait usage du papier; mais, à l'imitation des Perses, ils se sont toujours servis & ils se servent encore pour écrire, de peaux d'animaux. Cet usage leur vient de leur ancienne conversion au Judaisme.

PLINE (2) remarque que les Parthes ne connoissoient pas non plus l'usage du papier, & que bien qu'on eût découvert que dans l'Euphrate, & près de Babylone, croissoit le papyrus, dont on pouvoit faire du papier, cette nation aimoit mieux suivre son ancienne coutume, & écrire sur les mêmes étosses dont elle se servoit pour s'habiller. Les Perses (3) se servoient en outre de parchemin pour les registres sur lesque ls ils écrivoient tous les saits qui méritoient de passer à la possérité; & c'est-là, probablement, ce qui est cause que plusieurs de leurs coutumes ont été conservées jusqu'à ce jour. Dio-

<sup>(1)</sup> Ibid. - lib. 5. - 12.

<sup>(2)</sup> Plin. Hist. Nat. lib. 13. cap. 2.

<sup>(3)</sup> Ibid. ibidem.

dore de Sicile dit (1), en parlant de Ctesias, qu'il a vérissé tout ce qu'il rapporte, sur les parchemins royaux, que, conformément aux loix du pays, on tenoit bien en ordre, & qui surent communiqués aux Grecs.

D'APRès tant de rapports entre les coutumes des deux nations que je viens de comparer, & sur-tout d'après la maniere ordinaire de juger de l'origine des peuples; je pourrois hardiment conclure que les Abyssiniens sont une colonie des Perses. Mais, certes, on sait bien que cela n'est pas. Les usages attribués seulement aux Perses étoient communs à tous les peuples de l'Orient; & ils ne furent abolis qu'à mesure que des conquérans barbares s'emparerent de ces contrées, & y introduisirent leurs propres coutumes. Ce qui fait qu'en Abyssinie beaucoup d'usages des Perses se sont conservés, c'est qu'ils étoient écrits, & sur tout écrits sur du parchemin. L'Histoire, en parlant de ces nations antiques & polies, n'a pu dérober aux ravages du temps que quelques fragmens du tableau de leurs mœurs: mais chez les Abyssiniens, qui, toujours en guerre entr'eux, n'ont jamais eu de guerre au-dehors, ces mœurs, qui leur étoient jadis communes avec le reste de l'Orient, sont restées les mêmes, tandis que des invasions étrangeres les ont fait disparoître autour d'eux.

Avant de terminer l'esquisse des mœurs des Abyssiniens, je veux essayer de développer s'il existe réellement les rapports qu'on peut s'attendre à trouver entre leur régime diététique & celui des anciens Egyptiens, que j'ai dé-

<sup>(1)</sup> Diod. Sic. lib. 2.

montré n'avoir été jadis que le même peuple. C'est, ce me semble, une maniere bien plus sûre de juger de l'origine d'une nation, que par quelques usages extérieurs.

L'ECRITURE SAINTE nous apprend que les anciens Egyptiens ne mangeoient point avec les étrangers; mais je crois pourtant qu'on a donné trop d'extension au sens de ce passage. Nous avons l'exemple des freres de Joseph, à qui il ne fut pas permis de manger avec les Egyptiens: mais il ne faut pas s'en rapporter tout-à-fait à cela. Joseph avoit dit à Pharaon que ses freres (1) & son pere Jacob étoient Pasteurs, & qu'il pouvoit leur donner la terre de Goshen, terre qui. comme son nom l'indique, étoit couverte d'herbe & de pâturage, à l'abri des débordemens du Nil, & conséquemment propre à être possédée par des Pasteurs. Or les Pasteurs étoient les ennemis naturels des Epyptiens, qui vivoient dans des villes. Ils facrifioient le Dieu même que les Egyptiens adoroient. Nous ne pouvons, dit Moise (2). sacrifier dans cette terre d'abomination des Egyptiens, de peur qu'ils ne nous lapident. Si les Egyptiens ne mangeoient pas avec les Pasteurs, ceux-ci ne vouloient pas non plus manger avec les Egyptiens; mais c'est une erreur que de croire que les Egyptiens ne mangeoient pas de la viande comme les Pasteurs : ils différoient seulement pour la viande de quelques animaux particuliers que les uns & les autres s'interdisoient.

<sup>(1)</sup> Genese, chap. 48, vers. 4.

<sup>(2)</sup> Exode, chap. 8, verf. 26.

LES Egyptiens adoroient la vache (1), & les Pasteurs se nourrissoient de sa chair; ce qui seul suffisoit pour que ces deux nations ne pussent manger ensemble, ni avoir aucune communication. Ce sut là la raison pour laquellé, ainsi que l'écriture nous l'apprend, Joseph répondit à Pharaon, lorsqu'il l'interrogea sur ce qu'étoient ses freres. > Vos serviteurs sont Pasteurs, & s'occupent à faire pastre » les troupeaux ». Il parla ainsi pour que la terre de Goshen sur donnée à ses freres, & qu'eux & leurs descendans pussent y vivre à part sans avoir besoin de se mêler aux abominations des Egyptiens. Mais quoiqu'ils se suffent abstenus de ces abominations, ils ne pouvoient tuer ni bœuss ni vaches, pour les offrir à Dieu en holocaustes, ou pour les manger. Ils auroient irrité les maîtres du pays; ils se seroient sait lapider, comme le leur dit Moise, & ils auroient rendu inutile le soin qu'avoit eu Joseph de les établir dans la contrée de Goshen, pour y vivre en paix & y devenir une nation nombreuse, en état de subjuguer la terre où Dieu lui-même devoit les conduire au terme de leur captivité.

Les Abyssiniens ne mangent ni ne boivent jamais avec les évrangers, quoiqu'ils n'aient maintenant aucune raison de s'en abstenir. La soi qui le seur désendoit jadis est abolie: mais ils restent soumis à seur ancien préjugé. Ils brisent, ou du moins ils purisient avec soin leurs vases, lorsque quelque étranger s'en est servi pour manger ou pour boire; & cette coutume qu'ils ont imitée des Egyptiens, ils la conservent,

<sup>(1)</sup> Herod. lib. 2. p. 104. sec. 40.

quoique le motif religieux qui y a donné naissance ne subsiste plus en Egypte.

Quelques Historiens prétendent qu'autresois toutes les semmes Egyptiennes jouissoient de la liberté d'avoir commerce avec tous les hommes; ce qui n'étoit pas ordinaire chez les autres nations orientales. Nous pouvons croire que cette coutume des Egyptiens leur venoit de l'Abyssinie; car en Abyssinie, les semmes vivent comme si elles étoient communes à tont le monde, & leurs plaisirs n'ont d'autre borne que leur volonté. Cependant, elles prétendent avoir pour principe, quand elles se marient, de n'appartenir qu'à un seul homme: mais elles ne s'en contraignent pas davantage; & ce devoir est, comme la plupart des autres, un objet de plaisanterie. Hérodote nous dit que de son tems il en étoit de même en Egypte (1).

Les Egyptiens comproient pour rien l'état & le rang de la mere. L'enfant suivoit la condition de son pere, libre ou esclave. La même chose a encore lieu en Abyssinie. Le fils du Roi & d'une négresse esclave, achetée ou prise à la guerre, n'a pas moins droit à la couronne que vingt autres enfans du même Monarque, nés des meres les plus nobles de l'Empire.

Jadis en Egypte (2), les hommes ne se méloient ni de vendre, ni d'acheter. Il en est encore de même en Abyssinie. C'est une espece d'infamie pour un homme, d'aller ache-

<sup>(1)</sup> Herod. p. 121. sec. 92.

<sup>(2)</sup> Herod. lib. 2. p. 101. sec. 35.

ter quelque chose au marché. Il ne peut non plus, ni charrier de l'eau, ni pétrir du pain: mais il lave ses vêtemens & ceux des semmes, sans que celles-ci puissent l'aider. Les hommes Abyssiniens charrient toujours sur leur tête les sardeaux qu'ils ont à porter, & les semmes les charrient sur leurs épaules; dissérence qui avoit également lieu en Egypte (1).

IL est certain que l'usage d'employer ses semmes à vendre & à acheter, doit avoir cessé, dès que la jalousse a commencé, & que l'on a voulu rensermer ce sexe. Aussi, y a-t-il long-tems qu'il n'a plus lieu en Egypte: mais par la raison contraire, il subsiste en Abyssinie.

C'ÉTOIT un facrilege en Egypte de manger un veau, & la raison en étoit bien naturelle; les Egyptiens adoroient la vache. Aujourd'hui même, en Abyssinie, personne ne mange du veau, quoiqu'on n'y fasse aucune difficulté de manger des bœuss & des vaches. Le principe égyptien (2) est détruit; mais le préjugé reste.

Les Abyssiniens ne mangent ni des oiseaux sauvages, ni des oiseaux marins, ni même des oyes, qui étoient regardées en Egypte comme un mets très-délicat. La raison de cette dissérence vient de ce que lors de leur conversion au Judaïsme, ils surent obligés de renoncer à celles de leurs coutumes qui se trouvoient contraires aux loix de Moïse; & leurs animaux ne ressemblant point pour la forme, pour l'es-

<sup>(1)</sup> Herod. lib. 2. pag. 101. sec. 35.

<sup>(2)</sup> Ibid. lib. 2. pag. 104. sec. 41.

pece, pour le nom, à ceux qui sont spécifiés dans la version des Septante ou dans l'original hébreu, il s'en est suivi qu'il y en a plusieurs de chaque classe qu'ils ignorent s'ils doivent regarder commes immondes ou non. Leur incertitude à cet égard est incroyable; & dans cet état d'erreur & de consusion, ils aiment mieux s'abstenir que de courir risque de violer la loi.

On fait l'horreur qu'avoient les anciens Egyptiens pour les feves; & on l'a attribué à bien des causes puériles : mais celle qui a le plus obtenu l'approbation des Savans, est, suivant moi, la moins vraisemblable. L'éloignement de ce peuple pour les feves vient, dit-on, de ce que les feves ressemblent au phallus. Cependant, la croix avec une anse (1), qu'on voit dans tous les hiéroglyphes égyptiens, à la main d'Isis, d'Osiris, ou du moins, les objets auxquels les Prêtres ont donné ce nom, la croix avec une anse, dis-je, représente aussi le phallus; tous les Savans en conviennent; & dans toutes les statues de ce peuple, les parties de la génération restent à découvert. Or, je demanderai s'il étoit possible que les Egyptiens abhorrassent les seves, à cause de leur ressemblance avec des parties, représentées sans voile dans toutes les figures qu'ils exposoient aux regards du Public? On ne cultivoit point des seves en Egypte, & on n'en cultive point encore en Abyssinie. Il y a des lupins dans l'un & l'autre pays: mais on les y arrache comme une mauvaise plante. Les lupins sont ce que les Naturalistes appellent Faba Ægypiiaca.

<sup>(1)</sup> Crux anfata.

JE n'ose pas me vanter d'avoir deviné la véritable raison de l'éloignement des Egyptiens pour les feves. Malgré cela, je dirai quelle est mon opinion à cet égard. La plupart des principes religieux des Egyptiens avoient rapport au culte qu'ils rendoient au Nil, peut-être même avoient-ils commencé aux sources mêmes du fleuve. Dans le pays des Agows, où sont ces sources, & même au-delà, on recueille beaucoup de miel. Non-seulement les habitans en vivent, mais ils s'en servent pour faire un grand commerce, pour payer leur tribut au Roi, & enfin, la capitale même de l'Abyssinie en tire une partie de sa subsistance; car le miel & le beurre sont les mets ordinaires des gens riches; lorsqu'ils ne mangent pas de viande, & l'hydromel est presque toujours leur boisson. Ce même pays des Agows produit spontanément beaucoup de lupins, dont la fleur plaît beaucoup aux abeilles, mais donne tant d'amertume au miel, que lorsqu'il en a le goût, personne ne peut plus en manger, ni en composer sa boisson. Cela est si vrai, que quand le Roi m'eut concédé le village de Géesh, du consentement du rébelle Fasil, Gouverneur de la province, celui-ci, pour rendre ce don inutile, m'envoya, dans de très-grandes jarres, mon revenu en miel, qui étoit si amer, qu'il me fut impossible d'en tirer aucun parti,

Les habitans de ces contrées ont donc constamment soin de sarcler les lupins comme une plante dangereuse. Mais quand la guerre les désole, on est sûr que cette plante s'y multiplie à l'excès, & que le miel est pendant quelque tems fort mauvais. C'est donc là cette espece de seves sauvages; ce sont les lupins ensin, que Pithagore qui ne mangeoit, dit-on, point

point de viande, avoit en horreur, & que les Egyptiens & les Abysiniens rejettoient également. Ces deux nations avoient aussi de l'aversion pour la viande de porc, & s'abstenoient de toucher les chiens.

C'est ici que je veux remarquer une coutume contre nature, qui est généralement pratiquée en Abyssinie, & qui dans les premiers siécles, semble avoir été commune à tous les peuples du monde. Je ne croyois pas que les personnes qui avoient les plus légeres notions historiques, pussent ignorer combien cette coutume avoit eu d'empire dans l'Otient. Cependant, j'ai vu qu'elle étoit assez peu connue: mais ce qui m'a surpris bien davantage, & qui est bien moins pardonnable, c'est qu'on ignore jusqu'aux premieres loix, par lesquelles Dieu l'a désendue.

J'AI die plus haut, qu'après être parti de Masuah, j'avois rencontré, à peu de distance d'Axum, trois voyageurs qui avoient l'air de trois soldats, & qui faisoient marcher devant eux une vache. Ils firent halte au bord d'un ruisseau, & l'un d'eux coupa quelques tranches deviande sur le bas de la croupe de cette pauvre vache; après quoi, ils la sirent marcher comme auparavant. Quand je sus de retour en Angleterre, & que je racontai ce sait, on jetta les hauts cris; & des gens à qui les mœurs & les coutumes de l'Abyssinie étoient parsaitement étrangeres, soutinrent que la chose étoit impossible. Les Jésuites qui ont séjourné plus de cent ans avant moi parmi les Abyssiniens, racontent, presqu'à chaque page de leurs relations, que ce peuple mange de la chair crue; & cependant, mes contradicteurs n'en savoient rien. Poncet en

Tome III,

a aussi parlé; mais le voyage de Poncet n'est pas lu. Ensin, si quelqu'un des Auteurs, qui ont écrit sur l'Ethiopie, n'en a pas sait mention, c'est qu'il a cru que la chose étoit trop connue pour mériter qu'on la répétât encore.

It est certain que c'est par préjugé que nous blâmons l'usage de manger de la chair crue. Je ne sache pas qu'aucun précepte divin ni humain le désende; & s'il est vrai, comme nos voyageurs modernes nous l'assurent, qu'il y ait des nations qui ignorent l'usage du seu, Dieu ne peut pas avoit sait une loi qui désende à tout le genre humain de se nourrir de chair crue. On ne sait pas trop d'ailleurs si dans les premiers siécles du monde cet usage n'étoit pas plus commun que de saire cuire la viande; pour moi je crois qu'il l'étoit.

Quelques personnes sages & instruites ont douté que Dieu est jadis permis à l'homme de se nourrir de la chair des animaux. Je ne prétends point décider cette question: mais j'oserai dire qu'on a souvent soutenu avec succès des opinions qui étoient bien moins sondées. Dieu, l'auteur de la vie & le meilleur Juge de ce qui convenoit pour l'entretenir, prescrivit ce régime à nos premiers parens. — « Ecoutez, je vous ai donné chaque herbe portant sa semence, qui croît pur la surface de la terre, & chaque arbre qui porte un fruit, dans lequel est aussi sa semence: vous en serez votre nourriture (1). » — Quoiqu'immédiatement après, Dieu sassement des quadrupedes, des oiseaux & de tous les animaux qui rampent sur la terre, il ne dit point qu'il en dé-

<sup>(1)</sup> Genese, chap. 1, vers. 29.

signe aucun pour que l'homme en mange. Au contraire, il semble qu'il a uniquement destiné les végétaux à être la nourriture & de l'homme & des animaux. — « Et à chaque bête » des champs & à chaque oiseau des airs, & à tout ce qui » rampe sur la terre, & qui a vie, je lui ai donné l'herbe » verte pour s'en nourrir; & cela sut ainsi (1). » — Après le déluge, quand les hommes commencerent à recouvrer la terre, Dieu donna à Noé une permission plus étendue. — « Toutes les choses qui ont du mouvement & de la vie te » serviront de nourriture: Je te les donne toutes, comme je » t'ai donné l'herbe verte (2). »

CEPENDANT, comme ce qui devoit faire juger des choses propres à être mangées, étoit le mouvement & la vie, il y eut un danger, c'est que l'homme ne mangeât ces choses toutes vivantes: mais Dieu ne l'entendoit pas ainsi, & il ajouta soudain. — « Mais tu ne mangeras pas la chair qui a » encore vie, où le sang est encore (3). » Ou bien, comme les meilleurs Interprètes l'ont rendu: « Tu ne mangeras pas » la chair ou les membres arrachés aux animaux vivans, & » ayant encore leur sang. »

Nous voyons donc par cette défense que l'abus de manger de la chair vivante, c'est-à-dire, une partie des animaux, encore en vie, étoit connu du tems de Noé, & c'est là pré-

<sup>(1)</sup> Genese, chap. 1. vers. 30.

<sup>(2)</sup> Ibid, chap. 9. vérl. 3.

<sup>(3)</sup> Ibid. chap. 9. vers. 4.

F

cisément ce qui se pratique encore en Abyssinie. Cette loi étoit antérieure à Moise: mais elle n'en venoit pas moins du même Législateur qui lui avoit dicté celles qu'il nous a transmises. Elle avoit été donnée à Noé, & conséquemment, à tous les habitans de la terre. Cependant, Moise la répéte souvent; ce qui prouve que l'abus qu'elle proscrit, étoit non-seulement commun, mais prosondément enraciné chez les Hébreux. Moise le condamne jusqu'à quatre sois, dans un chapitre du Deutéronome (1); & trois sois dans un chapitre du Lévitique (2). — « Tu ne mangeras pas le sang; car le sang est la vie; tu le verseras sur la terre comme de l'eau.»

Quoique différentes preuves de la tendresse de Dieu pour les créatures brutes, soient souvent présentées dans les préceptes de Moise & en fassent une des plus belles parties; quoique la barbarie qu'il y :a à manger des animaux vivans dût raisonnablement nous induire à penser que l'humanité seule suffisoit pour en faire proscrire la coutume, il est trèscertain que la dépravation des mœurs n'en est pas le seul fruit, & que de plus grands inconvéniens peuvent en résulter. Un des hommes (3) les plus savans & les plus sages qui aient écrit sur les livres sacrés, observe que Dieu, en condamnant cette pratique, se sert d'un langage plus sévere & plus menaçant que lorsqu'il parle contre les autres péchés, excepté l'idolatrie, à laquelle cette coutume est toujours jointe dans les préceptes qui la désendent. Dieu dit : « Je m'éleverai contre

<sup>(1)</sup> Deut. chap. 12.

<sup>(2)</sup> Lévit. chap. 17.

<sup>(3)</sup> Maimon. More. Nebochim.

- » celui qui se nourrira de sang, de la même maniere que
- » contre celui qui sacrifiera son fils à Moloch. Je m'éleve-
- » rai contre celui qui mangera de la chair avec du sang, jus-
- » qu'à ce qu'il soit rejetté du milieu de mon peuple.»

Nous voyons dans la vie de Saul (1) un exemple du penchant que les Israëlites avoient pour ce crime. A la suite d'une bataille, l'armée du premier Roi des Hébreux, vola, c'est à dire, se précipita avec voracité sur le bétail qu'elle avoit conquis, & le jetta à terre pour le dépécer, en manger la chair crue, & conféquemment, se souiller en se nourrissant de sang & d'animaux tout vivans. Pour obvier à cela, - Saül fit rouler une grosse pierre devant lui, & ordonna que ceux qui vouloient tuer leurs bœus, vinssent les égorger fur cette pierre. C'étoit la seule maniere légitime de tuer les bœufs qu'on vouloit manger. Celle de les attacher & de les jetter à terre n'en étoit pas regardée comme l'équivalent. Les Israëlites faisoient probablement alors ce que les Abyssiniens font encore aujourd'hui. Ils saignoient les bœuss à la gorge, de maniere qu'il pouvoit couler du sang à terre, sans que la blessure fût mortelle. Mais en mettant la tête de l'animal sur une grosse pierre, en l'égorgeant, en faisant ruisseler son sang comme de l'eau, on avoit la preuve évidente · qu'il étoit mort avant qu'on le mangeât.

Nous avons vu plus haut que les Abyssiniens vinrent de la Palestine, quelques années après le regne de Saul; & nous ne devons pas douter qu'ils n'aient alors porté en Ethiopie,

<sup>(4)</sup> I. Samuel, chap. 14. vers. 32 & 33.

& l'usage dont nous parlons, & plusieurs autres coutumes juives qu'ils conservent encore.

Le savant Maimonides dit qu'il paroît clairement, d'après tous les livres des peuples orientaux, que ces peuples mangeoient la chair sanglante des animaux tout vivans, par des principes de religion & d'idolatrie; & probablement, que les Hébreux avoient le même motif; car une des raisons que donne le Lévitique (1) pour proscrire l'usage du sang & de la chair des animaux tout vivans, c'est que le peuple ne pourra plus offrir des sacrifices au démon, avec lequel il s'étoit souillé (2). Ceux qui desireront de mieux savoir encore combien cette pratique étoit répandue, n'ont qu'à lire l'Hélacoth-Gédaloth; ils y trouveront une soule d'exemples détaillés.

Divers Auteurs anciens prouvent que la même coutume a existé en Europe, comme en Afrique & en Asie. Les Grecs avoient leurs sêtes sanglantes, leurs sacrisses, où ils mangeoient de la chair vivante; & ces sêtes s'appelloient des Omophagies. Arnobe dit: « Détournons nos regards de » ces scènes horribles que nous présentent les sêtes de Bac» chus, où avec une fausse fureur, mais avec un cœur véritablement dépravé, vous vous atrachez des serpens autour du corps, & prétendant être possédés de quelque » Dieu, vous déchirez, de vos bouches sanglantes, les en-

<sup>(1)</sup> Levit. chap. 17. veis. 7.

<sup>(2)</sup> Fornicavit.

- » trailles des chevreaux vivans, qui font retentir des cris de
- douleur, tandis que vous les dévorez (1). »

Tout ce que je viens de rapporter, démontre suffisamment que la coutume qu'ont les Abyssiniens de manger la chair des animaux tout vivans, n'est pas nouvelle, ni, comme on le disoit, impossible. J'observerai encore que ceux de mes Lecteurs, qui se plaisent à porter un esprit de critique sur les mœurs, les usages & les hommes, dont je parle dans cet Ouvrage, doivent être un peu plus instruits que ceux qui ont voulu révoquer en doute la coutume dont je viens de parler; ou s'il se présente quelqu'autre fait qui leur paroisse impossible, & qu'il ne leur soit pas plus aisé d'en prouver l'impossibilité, il vaut mieux, en vérité, qu'ils daignent m'en croire sur ma parole.

Comme l'objet de mon Ouvrage est de décrire les mœurs & les coutumes, tant bonnes que mauvaises, que j'ai observées chez les dissérentes nations, parmi lesquelles j'ai voyagé, je ne puis m'empêcher de tracer iei le tableau de ces banquets, dignes de Polyphème. J'essaierai cependant de ne pas révolter mes Lecteurs. Je voudrois même pouvoir en supprimer les détails: mais ils font partie de l'histoire du peuple barbare que je veux faire connoître.

Dans la capitale, où chacun est en tout tems à l'abri de toute surprise, ou dans la campagne, dans les villages, quand

<sup>(1)</sup> Arnob. adv. Gent. Clem. Alex. Sextus Empiricus, lib. 3. cap. 25. & Solden. de Jur. Natur. & Gant. cap. 1. lib. 7.

des pluies constantes inondent tellement les vallées; qu'il est impossible de les traverser, même à cheval, & que personne n'ose se hasarder à quitter son habitation, de peur d'être emporté par des torrens soudains & passagers, qui tombent du haut des montagnes, au moment où la pluie redouble: Ensin, quand on peut dire qu'on est en sûreté chez soi, & que l'épée & le bouclier sont suspendus dans le repos, les principaux habitans des villages, comme les citoyens des villes, & les gens qui fréquentent la Cour, se réunissent entr'amis, tant hommes que semmes, pour dîner ensemble.

On place, dans une grande salle, une longue table, entourée de bancs, sur lesquels les convives s'assoient. L'usage des tables & des bancs a été introduit en Abyssinie par les Portugais. Autrefois, on ne se servoit dans les maisons que des cuirs de bœufs, qu'on étendoit à terre, & sur lesquels on se couchoit à demi, comme on le sait encore à l'armée & dans la campagne. On conduit à la porte de la salle à manger, une vache ou un taureau, suivant que la compaguie est nombreuse; & quand on a bien lié les pieds de l'animal, on lui fend la peau qui lui pend sous la gorge, & que nous appellons le fanon; mais on le fend de maniere à n'arriver qu'à la partie grasse qui compose ce fanon, & à se contenter de percer quelques petites veines, d'où l'on fait couler à terre cinq ou six gouttes de sang seulement. Les cruels affaffins n'ont ni pierre, ni banc, ni autel pour appuyer la tête du malheureux animal. Je les appelle assassins, parce qu'ils ne sont pas assez généreux pour lui donner la mort : mais qu'au contraire, ils font ensorte de le tenir en vie, jusqu'à

ce qu'ils aient achevé de le dévorer. Quand ils crosent avoir satisfait à la loi de Moise, en répandant à têtre quelques gouttes du sang de l'animal, deux ou trois de la troupe se mettent à leur sanglant ouvrage. Ils commencent par lui lever la peau de chaque côté du dos; ensuite, ensonçant leurs doigts entre cuir & chair, ils l'écorchent jusqu'à la moitié des côtes & sur sa croupe, coupant toujours la peau dans les endroits où ils seroient gênés pour la sever; puis ils dépécent la viande, sans roucher aux os, & les mugissemens plaintifs du pauvre animal sont le signal auquel on se met à table.

Au lieu d'assiettes on sert devant chaque convive des gâteaux ronds, de l'épaisseur d'environ un demi travers de doigt C'est une espece de pain sans levain, d'un goût un peu aigre, mais agréable & facile à digérer. On le fait avec du test. Il est de dissérentes couleurs, tantôt bis, tantôt trèsblanc. Il y a communément deux ou trois de ces gâteaux vis-à-vis de chaque convive, avec quatre ou cinq pains bis ordinaires dont les maîtres se servent seulement pour s'esfuyer les doigts en dînant, & que les esclaves mangent ensuite.

Dès que les convives sont assis, trois ou quatre domestiques s'avançent, portant chacun dans leurs mains un grand morceau de chair crue & saignante, qu'ils posent sur les gâteaux de test, qui servent à la fois de plats & de nappe. Tous les hommes tiennent à la main le même coutelas dont ils sont usage à la guerre, & les semmes ont de mauvais petits cou-

Tome III,

teaux, à peu-près pareils à ces conteaux de deux sous qu'on fabrique à Birmingham.

La compagnie est toujours placée de maniere qu'un homme se trouve assis entre deux semmes. Les hommes coupent alors un morceau de viande, chacun de la grandeur des pieces de bœuf-sleak angloises (1), & l'on distingue encore facilement dans ces morceaux de viande le mouvement des sibres & des esprits vitaux. Les Abyssiniens, d'une classe au-dessus du commun, ne touchent jamais eux-mêmes à leur manger. Les semmes prennent la viande, la coupent d'abord par aiguillettes, de la grosseur du petit doigt, & ensuite en petits morceaux quarrés, qu'elles couvrent de sel sossile & de poivre noir, de la même espece du poivre de Cayenne, & qu'elles enveloppent dans un morceau de pain de tess.

Les hommes, ayant alors remis seurs coutelas dans leurs fourreaux, appuient leurs mains sur les genoux de chacune de leurs voisines, se tiennent le corps penché, la tête avancée, & la bouche ouverte comme des idiots, se tournant sans cesse du côté des mains qui leur présentent le morceau, & qui les empâtent si bien, qu'ils courent grand risque d'être étoussés. C'est là une marque de grandeur; celui qui avale les plus gros morceaux, & qui fait le plus de bruit en les mâchant, est regardé comme le mieux élevé & celui qui sait le mieux vivre. Aussi y a-t-il parmi eux un proverbe, qui dit « Les mendians & les voleurs n'avalent » que de petits morceaux sans faire du bruit. »

<sup>(1)</sup> A peu près comme les demi entre-côtes qu'on mange en France.

Dès qu'un homme a expédié le morceau présenté par une de ses voisines, ce qui est ordinairement fort prompt, il se tourne vers l'autre, & va ainsi alternativement jusqu'à ce qu'il ait pris sa résection. Il ne boit jamais qu'il n'ait achevé de manger; &, avant de boire, il roule deux ou trois petits morceaux de viande pareils à ceux qu'on lui a servis, & il les présente des deux mains à ses deux voisines, qui ouvrent la bouche toutes deux à la sois; & par ce moyen il leur marque sa reconnoissance. Il commence à boire dans une grande & belle corne, pendant que les semmes continuent de manger; & quand elles ont sini, tout le monde boir à la ronde, en chantant « vive la joie & la pieunesse. » On se livre à une gaieté bruyante & à des jeux, qui sinissent rarement sans querelle.

CEPENDANT la malheureuse victime qu'on a déchirée & dévorée en partie, saigne toujours, mais saigne peu, à la porte de ce barbare sestin; parce que tant qu'on peut enlever de viande sans toucher aux os, on ne coupe point les cuisses, ni aucune des parties où sont les artères. Mais ensin on en vient-là; & bientôt après que l'animal a perdu tout son sang, il devient si coriace, que les Cannibales sont obligés de lui arracher le reste de sa chair avec les dents, & de la dévorer comme de vrais chiens.

CEUX qui ont dîné à table, sont alors très-animés. L'amour leur sait sentir tous ses seux; & tout se permet avec une excessive liberté. Point de pudeur, point de délais, point d'asyle secret & mystérieux pour satisfaire leurs desses. L'autel de Bacchus devient celui où Vénus reçoit leurs

sacrifices (1). Un couple d'amans descend de son banc pour se placer plus commodément. Aussi-tôt les deux hommes qui sont le plus près d'eux, élevent leurs manteaux, & les cachent aux autres convives; mais si l'on doit en croire le bruit qu'ils sont, ils regardent comme une aussi grande honte de garder le tilence en faisant l'amour qu'en mangeant. Quand ils ont repris leur place à table, tous les convives boivent à la santé du couple heureux; & son exemple est imité de chaque côté suivant qu'on se trouve placé. Tout ceta se passe santer le moindre scandale, sans même qu'on se permette des paroles licencieuses, ni des plaisanteries.

Les femmes qui affistent à ces sessins, sont pour la plupart distinguées par leur naissance & par leur caractere; & elles & leurs amans se donnent réciproquement le titre de Woodage, qui répond précisément à ée qu'on appelle en Italie un Sigisbé. Je ne sais pas si je me trompe; mais il me semble que ce mot de Sigisbé, & l'usage qui l'a fait créer, est hébreu. Dans la langue hébraique, Schus chis beum, signifie compagnon de l'épouse (2). La seule dissérence, c'est qu'en Europe les assiduirés des Sigisbés durent toujours, & que chez les Juiss, elles cessoient quelques jours après la noce. L'aversion qu'ont nos Dames pour se Judaïsme, les a sans

<sup>(1)</sup> Ils ressemblent en cela aux anciens Cyniques, dont on disoit : « Omnia que » ad Bacchum & Venerem portinuerint în publico facere ». Diogenes Lacrius in vit. Diogen.

<sup>(2)</sup> En Angleterre l'homme de l'épouse; en France l'ami de la maison.

doute engagées à prolonger cette pratique juive pour mieux la dénaturer.

Les anciens Egyptiens se purgeoient réguliérement trois sois par mois, & cette coutume s'est conservée parmi les Abyssiniens. J'en parlerai plus au long dans la partie botanique de cet Ouvrage, où je donnerai la gravure de l'arbre superbe (1), qui sournit aux Abyssiniens le purgatif dont ils se servent.

Quoique les Jésuites aient beaucoup parlé des mariages & de la polygamie des Abyssiniens, il n'en est pas moins certain qu'en Abyssinie on n'y connoît point ce que nous entendons par le mariage; mais que quand on se convient mutuellement, on se lie sans aucune cérémonie, on se quitte, on se reprend autant de sois qu'on veut, & même après qu'une semme qui a fait divorce avec son premier mari, a eu des ensans d'un autre. Je me souviens d'avoir vu à Koscam, chez l'Iteghé, une semme de la premiere qualité, & il y avoit dans le même cercle sept hommes, qui tous avoient été ses maris, & dont aucun n'étoit alors l'époux en titre.

QUAND deux époux se séparent, ils partagent leurs enfans; le sils aîné revient à la mere, & la fille aînée au pere. S'il n'y en a qu'une seule, & que tous les autres enfans soient garçons, cette fille lui revient également. De même, si dans le nombre des enfans il n'y a qu'un seul garçon, ce garçon va de droit à la mere. Quand le nombre des enfans est inégal,

<sup>(1)</sup> Voyez dans l'Appendiz l'article du Cusso,

après qu'on a choisi les deux aînés, les autres sont tirés au sort. Depuis le Roi, jusqu'au dernier de ses sujets, il n'y a point de distinction entre les enfans légitimes & les bâtardes car si l'on supposoit un premier mariage valide, tous les enfans qui proviendroient des autres, seroient adulterins.

Un jour le Ras Michael me demanda, en présence de l'Abba Salama, l'Acab Saat, ou gardien du seu sacré, si ces sortes de mariages multipliés & de divorces étoient permis & pratiqués dans mon pays. Je voulus me désendre de lui répondre là-dessus: mais il insista, & je sus obligé de lui dire, que quand bien même l'Ecriture-Sainte ne nous interdiroit point ces choses, nous n'en serions pas moins sorcés de nous en astreindre, parce que les loix d'Angleterre condamnoient la polygamie comme une sélonie, & la punissoient de mort.

Voici toutes les cérémonies que suit le Roi quand il choisit une semme. Il envoie chez elle un Azage, & cet officier lui déclare que le Roi désire qu'elle vienne habiter à l'instant dans son palais. Aussi-tôt elle se pare avec le plus de magnificence qu'il lui est possible, & elle obéit aux ordres du Monarque, qui nonzseulement lui donne un appartement dans son palais, mais encore une maison dans l'endroit qu'elle présere. Quand ce Prince déclare une de ses semmes Iteghé, cela ressemble un peu plus à un mariage; car, soit qu'il se trouve alors dans sa capitale, ou dans son camp, il ordonne à l'un des Juges de prononcer en sa présence, que lui, le Roi, a choisi sa servante, qu'on nomme par son nom, pour Reine; & alor on la couronne, mais sans l'oindre,

LA couronne étant élective dans une seule samille, & la polygamie permise, les héritiers se sont considérablement multipliés; & les disputes ont été si fréquentes, qu'il a fallu chercher un moyen de remédier à l'anarchie & à l'effusion du sang royal, qui sans cela seroient devenues inévitables. Ce moyen est doux & humain. On confine tous les Princes de la race de Salomon, sur une montagne très-élevée, où le climat est salubre. On leur enseigne à lire & à écrire; mais leur éducation se borne à cela. L'Etat paye les frais de leur entretien, & en conséquence il leur est alloué 750 pieces d'étosse, & 3000 onces d'or (1).

CEPENDANT ces Princes sont quelquesois sévérement traités; & dans les tems de trouble on les met à mort sur le moindre soupçon. Tandis que j'étois en Abyssinie, leur revenu étoit si cruellement détourné par l'avare & dur Ras Michael, que quelques-uns périrent, dit-on, de saim & de sois. Le Roi lui-même, autant que je pus m'en appercevoir, ne montra jamais qu'il eût pour eux cette compassion qu'on auroit dû attendre d'un Prince qui avoit partagé leurs maux; peut être cachoit-il ses sentimens par crainte pour son vieux & despotique Ministre.

Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons nous empêcher de trouver heureuse la situation de ces Princes, si nous la comparons à celles des Princes de Nubie, leurs voisins. Ceux-ci ne sont point emprisonnés sur une montagne; mais à la mort du Roi

<sup>(1)</sup> Trois mille onces d'or valent 30,000 ducats, & à peu près 180,000 livres tournois.

leur pere, on les égorge tous, par l'ordre de celui qui monte fur le trône; & leurs enfans, s'ils en ont, font exterminés comme eux. Le même usage a lieu dans tous les Erats Negres qui sont au midi du Sennaar, tels que ceux de Darfowr, de Selé & de Bargima.

Les Ecrivains qui ont jusqu'à présent parlé des sorces militaires de l'Abyssimieles ont beaucoup exagérées. Les armées les plus nombreuses qui soient entrées en campagne, à ce que m'ont dit les plus anciens Officiers, étoient celles qui combattirent à la bataille de Serbraxos; & je crois que, quand ces armées camperent aux bords du lac Tzana, les troupes du Roi avec celles des rebelles ne montoient guere qu'à environ cinquante mille hommes. Dans quinze jours de tems une grande partie eut déserté; & quand le Roi sortit de Gondar, il ne restoit pas plus de trente mille combattans. J'observerai cependant que je n'en parle que par oui-dire.

Après que les forces du Gojam eurent joint, comme on croyoit que le Ras Michael & ses partisans demeureroient prisonniers, l'armée des rebelles s'accrut au nombre de soixante mille hommes, jeunes & vieux, braves & poltrons, soldats vétérans & gens sans aveu, qui tous vouloient être témoins d'un événement tant désiré, & que les plus sages avoient désospéré de jamais voir. L'armée royale n'eut jamais, je pense, plus de vingt-six mille hommes; & quand elle sit retraite à Gondard, elle n'en avoit que seize mille, dont la plupart étoient Tigréens. Véritablement Fassil n'avoit pas joint le Roi; mais le nombre de ses soldats ne montoit pas à plus de douze mille, non compris les barbares Gallas d'au-delà du Nil.

Nil. Je ne pense donc pas que dans aucun tems, & pour aucune cause que ce puisse être, un Roi d'Abyssinie ait commandé plus de quarante mille hommes effectifs, indépendamment des troupes de sa maison.

Les étendards des Abyssiniens sont de grands bâtons; passés dans une espece de tube, surmonté d'une boule trouée, d'où pend une étroite banderole d'étosse de soie, taillée en queue d'hirondelle, & stottant au gré du vent. L'on vit pour la premiere sois, dans la guerre du Begemder, des drapeaux semblables à des pavillons de navire, slotter en l'honneur du Roi Théodore, Ils étoient rouges, d'environ huit pieds de long & trois pieds de large; mais ils ne parurent que pendant deux jours, & ils eurent trop peu de succès, pour saire espérer qu'ils deviendroient à la mode.

L'INFANTERIE a des étendards peints de deux couleurs différentes, & par bandes qui se croisenr, en jaune & en blanc, ou en rouge & en verd; mais les étendards de la Cavalerie portent un lion (1), rouge, verd ou blanc. La seule Cavalerie noire est distinguée par un drapeau rouge, où est peint un lion jaune, au-dessus duquel il y a une étoile blanche, par allusion à ces deux prophéties: Juda est un jeune lion, & une étoile sortira de la maison de Juda.

L'usage de ces étendards avoit cessé faute de choses propres à en faire, lorsque dans la guerre du Begemder on

Υy

<sup>(1)</sup> La premiere invention en est attribuée aux Portugais.

Tome III.

trouva dans la garderobe de Joas, une grande piece d'étoffe, qui parut être un présage certain de la victoire & d'un regne long & glorieux. L'on dit que le Roi Yasous II avoit fait venir cette étoffe du Caire, pour s'en servir dans la guerre du Sennaar; & que quand ce Monarque sut fait prisonnier, elle passa dans les mains des rebelles, avec tous les étendards & les drapeaux de son armée.

La maison du Roi est composée d'environ huit mille hommes d'infanterie, dont deux mille sont armés de susils, & remplacent les archers. L'arc est mis de côté depuis cent ans, & il n'y a plus que les Shangallas-Waitos, & quelques autres petites nations de barbares qui s'en servent.

Les deux mille sussilers dont je viens de parler, sont divisés en quatre corps, dont chacun est commandé par un Shalaka, titre qui répond à celui de Colonel. Il y a d'abord un Officier par chaque vingtaine d'hommes, & un Officier par chaque cinquantaine; de sorte que cinquante hommes sont commandés par trois Officiers, cent par six, & cinq cents par trente, qui obéissent au Shalaka. Ces corps s'appellent Bet, mot qui signifie maison ou appartement, chacun porte le nom d'un des appartemens du Roi. Par exemple, il y a un appartement qui s'appelle Anbaza-Bet, ou l'appartement du lion; & la troupe du même nom en est spécialement chargée, & y monte la garde. Un autre appartement s'appelle Jan-Bet, c'est-à-dire, la maison de l'Eléphant, & a également un corps qui porte son nom; un troisieme s'appelle Werk-Sacala, c'est-à-dire, la maison de l'Or, & sert à distinguer un troisseme corps, ainsi du reste.

Quant à la cavalerie, il est inutile que j'en dise rien ici, puisque j'en ai dejà parlé.

It y a quatre corps qui ne doivent former entr'eux que le nombre de seize cents hommes, & que le Roi commande en personne. Ils sont composés d'étrangers, du moins quant aux Officiers, & ils gardent le Monarque quand il est en campagne. Dans les tems où le Roi s'écarte un peu des regles ordinaires, ces corps ont quelquesois jusqu'à quatre ou cinq mille hommes, qui oppriment le pays, parce que leurs privileges sont très étendus; mais quand le Prince est soible, on les tient incomplets, parce qu'ils inspirent de la crainte & de la jalousie. C'est du moins ce qui avoit lieu de mon tems. Je les ai dejà fait connoître.

Quand le Roi veut entrer en campagne, il fait faire trois proclamations. La premiere est conçue en ces termes: « Ache» tez vos mules, tenez vos provisions prêtes, car après tel
» jour, ceux qui me chercheront ici ne m'y trouveront
» pas. » — La seconde a sieu une semaine ensuite, si les affaires l'exigent. Voici ce qu'elle porte: — « Abattez le Kan» tusta dans les quatre parties du monde; car je ne sais pas
» où je vais. » — Ce Kantussa est un arbuste terrible qui
embarrasse beaucoup dans leur marche le Roi & la Cavalerie,
dont la longue chevelure & les habillemens stottans s'accrochent à ses épines, La derniere proclamation dit: — « Je
» suis campé sur les bords de l'Angrab ou du Kahha. Qui» conque ne viendra pas m'y joindre, sera puni pour sept
» ans. » — Je sus incertain de ce que signifioit ce terme de
sept ans, jusqu'à ce que je me rappellai que les Juiss avoient

tous les sept ans un Jubilé, où les outrages, les dettes, les torts de toute espece étoient oubliés.

Les pluies cessent ordinairement le 8 de Septembre; & les maladies sont beaucoup de ravage jusques vers le 20 Octobre, que la pluie recommence & tombe continuellement, mais modérément, pour s'arrêter le 8 de Novembre, jour de la sête de Saint Michel. Toutes les épidémies disparoissent avec les dernieres pluies; & c'est l'époque où les armées entrent en campagne.

## CHAPITRE XIL

Religion. - Circoncision. - Excision, &c.

IL n'y a pas de pays au monde où l'on ait bâti autant d'Eglises qu'en Abyssinie. Quoique le terrein soit excessivement montueux, & qu'on ne puisse conséquemment y jouir que d'une vue très-bornée, il est rare qu'on n'y voie pas cinq ou six Eglises à-la-fois; mais si l'on se trouve par hasard dans quelqu'endroit élevé, d'où la vue puisse un peu s'étendre, on en découvre au moins cinq fois autant. Chaque homme puissant qui laisse de quoi bâtir une Eglise après sa mort, ou qui en a bâti une de son vivant, croit par ce moyen expier tout le mal qu'il a pu faire. Le Roi en bâtit toujours un grand nombre. Dès qu'on remporte une victoire, on éleve foudain une Eglise au milieu du champ insecté par les cadavres des vaincus. Jadis, cet usage n'avoit lieu que lorsque l'ennemi étoit Payen ou Mahoméran: mais à présent, on ne fait plus cette différence; & soit qu'on triomphe des Chrétiens ou des Infidèles, on consacre à Dieu le même monument.

Les Abyssiniens ont grand soin de placer les Eglises auprès des eaux courantes; car ils observent rigoureusement les loix mosaïques pour tout ce qui a rapport aux ablutions & aux purifications. Ils choisissent aussi, autant qu'ils le peuvent, le sommet des montagnes, dont la sorme est la mieux arron-

die, la plus élégante, & où croît cette espece de cèdres magnisiques, que nous appellons cèdres de Virginie, & qui dans la langue éthiopienne se nomme Arz (1). Il est certain qu'il n'y a rien qui rende l'Abyssinie plus agréable à la vue & plus pittoresque que ces Eglises & ces bois de cèdres qui les environnent.

PARMI les bois de cèdre croissent, de distance en distance, ces autres beaux arbres, que les Abyssiniens appellent Cussos, qui s'élevent à une très-grande hauteur & qui offrent toujours un coup-d'œil ravissant.

Toutes les Eglises sont rondes & couvertes d'un toît de chaume, en sorme conique. Tout autour, un grand nombre de cèdres, qu'on a étêtés à environ huit pieds des murailles de l'Eglise, & sur lesquels le toit vient s'appuyer, sorment une colonnade circulaire, où l'on peut se promener & se mettre à l'abri, soit lorsqu'il pleut, soit dans les momens de la grande chaleur. L'intérieur de l'Eglise est conformément à la loi de Moïse, divisé en plusieurs compartimens. Il y a d'abord une balustrade en rond, en dedans de laquelle on s'assied pour prier. Puis dans la balustrade un quarré sermé par un rideau, & au milieu de ce quarré il y en a encore un autre

<sup>(1)</sup> Ludolf dit, dans son Dictionnaire éthiopien, qu'ara signific en hébreu toute espece d'arbre un peu grand: mais il se trompe. Les Traducteurs des livres hébreux, ne sachant pas positivement ce que ce mot exprime, lui ont donné une fignissication vague pour cacher leur ignorance. Arz veut dire exclusivement une espece particuliere de cedre, comme un autre mot veut dire un chêne, ou un ormeau. L'arz est bien un grand arbre; mais chaque arbre grand n'est pas un arze

qui répond au Saint des Saints. Ce dernier est si étroit qu'il n'y a que les Prêtres qui s'y placent. Toutes les sois qu'on entre dans l'Eglise il saut être nud-pieds; & par ce moyen on peut pénétrer même dans le Saint des Saints, si l'on en est curieux & qu'on soit pur, c'est-à-dire qu'on n'ait eu aucun commerce avec les semmes depuis vingt-quatre heures, ni qu'on n'ait touché le corps mort d'aucun homme, ni d'aucun animal. O assemblage d'idées vraiment étrange! Mais si l'on n'est pas pur, on ne peut pas entrer dans l'Eglise, & l'on est obligé de se tenir au milieu des cedres, & de dire ses prières de loin.

Les personnes des deux sexes à qui tous les autres rits juiss interdisent l'entrée du Temple, restent également à une certaine distance, & excepté dans le tems du carême, il y a bien plus de monde au-dehors de l'Eglise qu'en dedans. Cependant l'on n'a besoin pour cela que de s'en rapporter à sa propre conscience; & s'il y avoit un grand inconvénient à rester dehors, ou un grand avantage à entrer, on seroit maître de saire comme on voudroit.

QUAND on entre dans l'Eglise, on ôte ses souliers; mais on est obligé de laisser un domestique pour les garder, sans quoi les Moines ou les Prêtres les auroient bientôt volés. On baise le seuil de l'Eglise, avec les deux poteaux de la porte; puis on s'avance, on récite la priere qu'on veut, & tout le devoir est rempli.

L'INTÉRIEUR de l'Eglise est toujours tapissé de tableaux en parchemin, & attachés avec des clous, ce qui ressemble

assez à ce que nous voyons en Angleterre dans les cabarets de campagne. Ce genre de tableaux a été de tout tems connu des Scribes, & n'approche pas, à beaucoup près, de nos plus mauvaises enseignes. Quelquesois les Abyssiniens sont venir du Caire, pour leurs Eglises, des portraits de Saints & d'autres peintures en parchemin, qui ne valent pas mieux que celles qu'ils font chez eux. Tout cela est pendu tout autour, & forme une espece de frise. On y voit Saint George foulant aux pieds son dragon, & Saint Démétrius combattant un lion. Les Saints de l'ancien Testament marchent de pair avec ceux du nouveau. Les Saints peuvent même n'être connus pour tels, ni dans le nouveau, ni dans l'ancien. Il y a un Saint Ponce Pilate, & sa femme; un Saint Balaam, & son ânesse; un Saint Samson, armé d'une mâchoire d'âne, ainsi du reste. Mais la chose qui me surprit le plus, ce sut de voir sur la mitre d'un Prêtre, qui administroir les Sacremens à Adowa, une miniature quarrée, représentant Pharaon monté sur un cheval, s'enfonçant dans la mer Rouge, & environné de fusils & de pistolets, qui flottoient sur les eaux,

On ne voit jamais de figures sculptées dans les Eglises abyssiniennes: ce seroit regardé comme une idolatrie. On est même si scrupuleux à cet égard, qu'une croix, qui a été saite pour mettre au-dessus de la boule du sendick, ou de l'étendàrd royal, n'est pas portée, parce qu'elle donne un peu d'ombre. Quant aux peintures, il n'y a point de doute que les Abyssiniens n'en aient connu l'usage, depuis les premieres années de leur conversion au Christianisme.

Les Abyssiniens considerent l'Abuna comme le Patriarche

de leur Eglise; car ils connoissent fort peu le Patriarche d'Alexandrie. L'histoire des anciens Abunas est absolument ignorée. Le premier de ces Prélats qu'on connoisse est Tecla Haimanout, qui s'est rendu célebre non-seulement pour avoir rétabli sur le trône la lignée de Salomon, mais encore par les réglemens qu'il sit dans l'Etat & dans l'Eglise, & que les annales d'Abyssinie nous ont conservés. Le plus sage de ces réglemens est sans doute celui qui désend aux Abyssiniens de choisir pour Abuna un de leurs compatriotes.

Les gens éclairés prévirent la décadence des lettres parmi les Abyssiniens; & Tecla Haimanout jugea que le seul moyen d'empêcher que l'ignorance même des dogmes les plus essentiels ne sût bientôt à son comble, étoit d'envoyer de tems en tems des Prêtres étudier à Jérusalem, ou bien chercher un Abuna au Caire. Il espéra en même tems que le grand revenu assigné à la place d'Abuna, engageroit des hommes instruits à venir la remplir, & qu'alors le savoir & la religion pourroient se maintenir en Abyssinie.

Le Canon Arabe (1), conservé par l'Eglise Abyssinienne, & attribué au Concile de Nicée, est cerminement l'ouvrage de Tecla Haimanout, ou de quelqu'un de ses contemporains; car on sait que ce Canon ne parut que vers l'an 1300, & devint une loi fondamentale pour l'élection des Abunas, qui jusqu'alors avoient pu être choisis parmi les Abyssiniens. L'Abuna Tecla Haimanout lui-même étoit né en Abyssinie; & ce ne sut qu'après lui qu'on cessa d'élire des Abyssiniens.

<sup>(1)</sup> Ludelf, lib. 3, cap. 2, no. 17.

Tome III.

Ce qui prouve en outre que le Canon dont nous parlons, est de ce tems là, c'est qu'il est été impossible & absurde que le Concile de Nicée se sût occupé de loix pour les Evêques d'une Nation, qui ne devint chrésienne que plus de deux cents ans après la tenue de ce Concile.

COMME l'Abuna entend rarement la langue Abyssinienne, il ne prend aucune part au gouvernement. Il ne va même chez le Roi que dans les jours de cérémonie, & lorsqu'il a besoin de folliciter quelque faveur ou de porter quelque plainte. L'on a en général beaucoup moins de vénération pour ces Prélats, qu'on n'en avoit autrefois; & cela vient principalement de leurs petites intrigues, de Ieur avarice, de leur ignorance, & de leur défaut de fermeté. La plus grande occupation de l'Abuna est l'ordination des Ecclésiastiques; beaucoup d'hommes & d'enfans se présentent tous à la fois devant lui, & se tiennent debout à une certaine distance, n'osant s'en approcher par humilité. Il leur demande qui ils sont? & ils lui répondent qu'ils désirent d'être Diacres. Alors il fait quelques signes avec une petite croix de fer qu'il tient à la main, puis il souffle deux ou trois sois sur eux, en disant: « Soyez Diacres. » Je vis une fois toutes les troupes du Begemder recevoir le diaconat, au retour d'une bataille, où elles avoient mis dix mille hommes sur le carreau. L'Abuna se tenoit debout devant l'Eglise de saint Raphaël, & l'armée étoit rangée en ordre à un quart de mille de lui dans la plaine d'Aylo Meidan. Il y avoit en outre dans cette armée au moins mille femmes, qui, sous l'influence des signes de croix & du souffle de l'Abuna, surent faites tout aussi bonnes Diaconesses. que les hommes bons Diacres.

C'EST de la même maniere que l'Abuna fait des Moines. quand il passe à cheval, une troupe de gens s'assemblent à environ cinq cents pas de lui, & entonnent un cantique mélancholique. Il demande qui sont ces gens portant barbe? & ils répondent qu'ils désirent de devenir Moines. Il fait quelques signes avec sa croix de fer, & souffle sur eux, & leur dit d'être Moines. Mais pour l'ordination des Prêtres, cela ne suffit pas. Il faut qu'ils soient en état de lire un chapitre de saint Marc, & ils le lisent dans une langue, dont l'Abuna n'entend presque jamais un seul mot. Ensuite ils lui donnent une brique de sel de la valeur d'une dixaine de sous de France, ce qui faisoit dire aux Jésuites que l'ordination des Prêtres Abyssiniens étoit une simonie.

L'ITCHEGUÉ est chef de tous les Moines, & spécialement de ceux de Debra Libanos. Malgré cela les Moines de saint Eustathius ont un chef particulier, qui est Supérieur du couvent de Mahebar Selassé, situé au nord-ouest de l'Abyssinie, près du Kuara & du pays des Shangallas, en tirant vers le Sennaar & la riviere de Dender. Tous ce Moines croupissent dans une grossiere ignorance, & je ne doute pas qu'avec le tems ils ne perdent totalement l'usage des lettres.

L'ITCHEGUÉ est sacré par deux Prêtres principaux, qui tiennent un voile blanc au dessus de lui, tandis qu'un troisseme Prêtre prononce une priere analogue à cette cérémonie; puis ils posent tous ensemble leurs mains sur sa tête, & ils chantent quelques pseaumes. Dans les tems de trouble, l'Itchegué est un homme bien plus important que l'Abuna.

APRÈS ces deux chefs, il y a des Prêtres principaux & des Scribes, comme dans l'Eglise Juive; & les Scribes sont les ignorans & négligens copistes de l'Ecriture-Sainte.

Les Moines Abyssiniens ne vivent point dans des couvents comme en Europe, mais dans de petites maisons particulieres qu'ils bâtissent autour de leurs Eglises, & chacun d'eu xcultive le petit champ qui lui est assigné pour vivre. Les Prêtres jouissent d'une pension, sans avoir besoin de travailler. Le Roi nomme un Intendant laïque pour percevoir tous les revenus des Eglises, & c'est sur ce revenu qu'on paye aux Prêtres leur pension. Jamais l'Abuna, ni aucun autre Ecclésialtique, ne se mêle de l'administration des biens des Eglises.

Les articles de foi des Abyssiniens ont été discutés avec tant de subtilité, au commencement de ce siecle, que je croirois désobliger quelques-uns de mes lecteurs, si je les passois totalement sous silence.

FRUMENTIUS, premier Evêque d'Abyssinie, sut instruit & sacré en 333 par saint Athanase, qui occupoit alors le siege d'Alexandrie, d'où ils'ensuit que c'est la religion grecque que reçurent les Abyssiens en se convertissant au Christianisme; & tous leurs rites, toutes leurs cérémonies ont été pris dans l'Eglise Grecque, tandis quecette Eglise étoit orthodoxe.

TANT que Frumentins vécut, l'Eglise Abyssinienne sut exempte d'hérésse. Nous voyons, par une lettre qui se trouve dans les ouvrages de saint Athanase, que l'Empereur Constance, qui étoit un hérétique, voulut engager Athanase à

lui livrer Frumentius, ce que ce Patriarche refusa. Il est vrai qu'en ce tems-là l'Evêque d'Abyssinie n'étoit pas en son pouvoir.

Bientôt après la mort de Frumentius, l'arianisme & une foule d'autres hérésies, avidement adoptées par les Moines. passerent d'Egypte en Abyssinie. La plupart de ces hérésies furent d'abord occasionnées par la différence des langues, & spécialement par rapport aux mots nature & personne. dont l'interprétation a toujours été équivoque, dans quelque langue qu'on les aix voulu traduire. Ces deux mots fournissent même, dans nos langues modernes, l'exemple de ce que j'avance. Nous les avons pourtant traduits tout simplement du latin : mais si nous avions adopté la signification que le grec leur donne en matiere de religion, & que nous nous fussions contentés d'appliquer le sens latin aux choses ordinaires & purement matérielles, peut-être aurions-nous mieux fait. Aucun de ces deux mots, nature & personne. n'a jamais été traduit en abyssinien, de maniere à avoir la même acception en différens endroits.

Tandis que la communication avec le Caire & Jérusalem fut facile, on remédia à cét inconvénient, en y portant les livres abyssiniens pour les saire corriger suivant les principes orthodoxes: mais dès que Selim eut entrepris la conquête de l'Egypte & de l'Arabie (1), les Abyssiniens ne purent plus avoir, avec le Caire & la Palestine, que des rapports précaires & dangereux. Je suis donc persuadé que ce

<sup>(1)</sup> En 1916.

peuple est à présent, pour le moins, aussi hérétique que les Jésuites l'ont prétendu; & si quelques Missionnaires Catholiques tentoient de le convertir de nouveau, je ne doute pas qu'il n'achevât bientôt de perdre l'usage des lettres & le peu de connoissance qu'il a de la religion, & cela uniquement par préjugé, par crainte de s'exposer à un péril qu'il ne connoît pas assez pour pouvoir l'éviter.

LES deux natures, les deux personnes du Christ, leur unité, leur égalité, l'infériorité de l'humanité, tous objets de doctrine, définis au siecle d'Athanase, restent maintenant enveloppés des ténebres de l'hérésie, & sont devenus à jamais inexplicables par rapport à l'ignorance de la langue. Le mot nature est souvent pris pour celui de personne, & le mot personne pour celui de nature. Il en est de même pour ce qui a rapport à la substance humaine du Christ. Aussi y a-t-il de quoi frémir quand on entend raisonner les Abyssiniens sur ces matieres. Toutes les fois qu'un de leurs Moines parle, il semble qu'il crée exprès quelque nouvelle hérésie. J'ai conversé avec les mieux élevés, les plus sages d'entr'eux, & à peine vouloient-ils me permettre de dire que le Christ eût un corps semblable au nôtre. Je m'appercevois même aisément qu'au fond de leur cœur ils alloient encore plus loin, & qu'ils ne croyoient guère, si tant est pourtant qu'ils le crussent du tout, que la Vierge Marie, & Sainte Anne, participassent entiérement à la nature humaine.

Pour ne pas fatiguer plus long-tems mes Lecteurs de toutes ces particularités & ces distinctions peu intéressantes, je me bornerai à ajouter que dans le compte que les Jésuites

ont rendu des hérésies, de l'ignorance, de l'opiniâtreté du Clergé Abyssinien, ces Peres ne leur ont imputé rien de trop, en fait de dogme ou de morale. Mais, quoi qu'il en pût être, il n'est pas prouvé que dans la mission qu'ils avoient entre-prise en Abyssinie, ils dussent faire beaucoup de mal, dans l'espoir de faire un peu de bien. J'examinerai plus bas cette question, & je tâcherai de la résoudre: mais en attendant, je crois qu'il falloit laisser croître l'ivraie avec le froment, jusqu'à ce qu'une main plus puissante, dirigée par un jugement solide, pût, sans nuire au froment, arracher l'ivraie.

Les Écrivains Protestans triomphent injustement, quand ils demandent aux Catholiques, pourquoi tout ce bruit à propos des deux natures du Christ. Il est clair, disent-ils, d'après l'Haimanout-Abou & les autres Ouvrages sur la Foi orthodoxe, que les Abyssiniens reconnoissent que le Christ ésoit parsaitement Homme & Dieu; qu'il avoit une ame spirituelle & un corps matériel, tel que le nôtre, & que toutes les distinctions d'unité, d'égalité & d'insériorité sont exprimées de la même maniere que l'Eglise Grecque les reçoit. Qu'avoit on donc besoin de plus? & pourquoi disputer sur des points dont on étoit déja sussissamment convenu?

J'EN demande bien pardon; mais j'oserai dire que cela n'est pas juste. Dans le tems qu'on a recueilli l'Haimanour-Abou, lors même que S. Athanase, S. Cyrille & S. Chrysostôme écrivoient, l'explication de ces points de doctrine étoit uniforme & orthodoxe; & que pour peu qu'on eût acdès à Jérusalem & à Alexandrie; villes alors chrétiennes de la Communionigresque ales difficultés qui s'élévoient, étoient.

foudain résolues: mais lorsque les Jésuites arriverent en Abyssinie, les livres y étoient devenus fort rares, & leur contenu étoit si mal interprété, qu'on s'en servoit pour désendre les hérésies les plus grossieres, qu'inventoient sans cesse les Moines ignorans & barbares, dont ce pays abonde. Qu'importe que les Abyssiniens aient été orthodoxes dans les premiers tems de leur conversion, puisqu'à présent ils ignorent la doctrine de S. Athanase & de S. Cyrille, aussi parsaitement que si ces Peres n'avoient jamais écrit? C'est leur religion actuelle que les Jésuites ont condamnée, non cesse qu'ils tenoient des premiers Patriarches d'Alexandrie, & qui étoit dans toute sa pureté; car ce qui augmente le malheur de ce peuple, c'est qu'il ne peut plus aller chercher des lumières à Jérusalem, & qu'il a même rarement accès au Caire.

D'un autre côté, les Jésuites trouvant que les Abyssiniens erroient sur quelques points, prétendirent qu'ils ne pouvoient jamais avoir raison sur aucun; & non contens d'attaquer leurs dogmes, ils fondirent aussi sur les cérémonies qu'ils avoient reçues de l'Eglise Grecque, dès les premiers momens de leur conversion. Les Jésuites montrerent à cet égard non moins d'ignorance que de mauvaise volonté; & pour prouver qu'ils avoient raison, ils employerent le mensonge. Parmi un grand nombre d'exemples que je pourrois choisir, je n'en citerai qu'un seul qui preuve que les deux partis ont combattu avec beaucoup de violence & sort peu de candeur.

Le premier Concile œcuménique avoit décidé qu'un seul baptême suffisoit pour régénérer l'homme; l'affranchir du péché -péché originel & l'enregistrer sous la banniere du Christ. Le Symbole des Apôtres est conforme à cette doctrine. Or, les Jésuites ont soutenu qu'on baptisoit une sois tous les ans les gens d'un certain âge & les adultes. J'ai vu moi même pratiquer cette cérémonie sur les lieux mêmes; je vais la décrire avec le plus de briéveté qu'il me sera possible.

La petite riviere qui passe entre la ville d'Adowa & l'Eglise, avoit été barricadée pendant quelques jours. Il y avoit fort pen de courant; & quand l'eau fut arrêtée, il n'y en avoit guère que mois pieds en quelques endroits, & quatre pieds dans d'autres. La veille de la fête de l'Epiphanie, on planta trois grandes tentes, deux qui se communiquoient du côté du nord, pour que les Prêtres du lieu s'y reposassent durant l'intervalle du service, & une du côté du sud, destinée aussi à servir d'abri aux Moines & aux Prêtres d'une autre Eglise. A minuit précis, les Moines & les Prêtres se rendirent tous sur le bord de la riviere; & s'étant divisés en deux bandes, ils commencerent à réciter leurs prieres & à entonner leurs cantiques, chaque bande à son tour. A la pointe du jour, le Gouverneur, Welleta Michael; se rendit là, avec ses soldats pour faire quelques recrues pour le Ras Michael son oncle, qui étoit prêt à marcher contre Waragna Fasil; & il alla s'asseoir sur une éminence, tandis que les soldats, les uns à pied, les autres à cheval, caracoloient autour de lui.

Dès que le soleil parut, les Prêtres, revêtus de leurs habits facerdotaux, & portant trois grandes croix de bois, s'avancerent jusques au bord de la riviere & plongerent leurs croix dans l'eau. Pendant leur marche, le seu, les caraco.

Tome III.

lades & les prieres alloient le même train. Bientôt, la procession prit le chemin de la petite montagne, & un des Prêtres marchant à la tête des autres, portoit un grand calice plein d'eau qu'il venoit de puiser dans la tiviere. A peine furil arrivé à cinquante pas de Welleta Michael, que celui-oi se leva, & le Prêtre prit de l'eau dans ses mains & la lança de toute sa force du côté du Gouverneur pour tâcher de l'arroser; puis il s'avança jusqu'auprès de lui & lui présenta le calice, que Welleta Michael porta à fa bouche & lui rendis. Le Prêcte, regrenant son malice, dit : « Guier y barak » ; ce qui signiste, que Dieu vous bénisse! L'au présenta ensuire les trois groix, l'une après l'aurre, à Welleta Michael, qui les baila. L'on jetta de l'eau sur tous les principaux personnages de la suite du Gouverneur, lésquels s'étoient parés de la manière la plus magnifique; & plusours d'entreux, nois contens d'une simple aspersion prequirent de l'eau dans leurs mains jointes & la burent. Quand le calice fut vuide, on envoya chercher d'autre eau à la riviere; & après que toute la suite du Gouverneur eut été arrosée, la procession s'en retourna du oôté de la riviere; oc les Alleluia, les coups de fusil & les caracolades recommendérent de la commende de la commen

Mon vénérable ami Janni m'avoit recommandé au Prêtre d'Adowa, & Welleta Michael avoit bien voulu me placer à côté de lui; de force que je sus servi un des premiers. Le Prêtre jetta de l'eau sur ma tête & me donna sa bénéaiction comme aux autres : mais comme je via qu'il n'étoit pas nécessaire de boire, je resusai de porter le calice à ma bouche par deux raisons; la premiere, c'est que je savois que les Abyssiniens avoient horreur de manger ou de boire après des

écrangets; et la seconde, parce que je ne croyois pas l'eau bien nette. En effet, dès que les croix avoient touché l'eau, & que le calice destiné au Gouverneur avoir été rempli, deux ou trois cens jeunes gens qui s'appelloient Diacres, h'avant pour tout vêtement qu'un haillon blanc autour des reins, s'étoient plongés dans la riviere; & chacun de leurs parens ou de feurs amis, toute la troupe, enfin, s'avança sur le bord de la riviere & fut arrosée par ces Diacres. Cette cérémonie commença assez décemment : mais elle dégénéra bientôt en farce. Après que les gens les plus honnétes eurent passé, les Diacres polissons se mirent à troublet l'exu & Dietter de la bourbé de toute leur force sur les personnes qu'ils voyoient proprement miles. Le Gouverneur se retira; les Prêtres, les Moines s'en allerent aussi avec leurs croix, & la place ne fut plus occupée que par les enfans & la populace, qui s'amuserent jusqu'à deux houres après-midi.

It saut observer qu'après que le Gouverneur Welleta Michael eut été aspergé, on vint baigner dans la riviere deux chevaux & deux mules des écuries du Ras Michael & d'Ozoro Esther. Les soldats sirent aussi baigner seurs chevaux & tremperent leurs susils. Ceux qui avoient des plaies les lavoient. Il y avoit des semmes dans l'eau: mais toutes étoient bien couvertes. Je ne vis aucun personnage un peu distingué entrer dans l'eau, si ce n'est ceux qui y entrerent à cheval. On porta beaucoup de plats, d'assiettes, de pots, dont des Mahométans ou des Juiss s'étoient servis, & qu'on vint purisier; c'est par là que finit la cérémonie.

J'AI vu depuis pratiquer la même chose sur les bords du A a a 2

Kahha, près de Gondar. J'étois avec le Roi qui fut arsosé par les Prêtres & but de l'eau; après quoi, il versa le reste de la coupe sur la tête d'Amba Yasous (1), en lui disant:

— « Je veux être votre Diacre. » — Ces mots surent regardés comme un compliment très-flatteur. Les Prêtres donnerent soudain leur bénédiction à Amba Yasous, sans lui offrir d'autre eau.

Js vais à présent rapporter le récit que fait du baptême annuel des Abyssiniens, Alvarez, chapelain de l'Ambassadeus Portugais Don Roderigo de Lima.

Le Roi d'Abyssinie avoit invité Don Roderigo de Lima à assister à la célébration de l'Epiphanie. Les Portugais se rendirent à un mille & demi du camp, au bord d'un étang destiné à la cérémonie. Alvarez dit que tous ceux qu'ils rencontroient en chemin, leur demandoient s'ils alloient se faire baptiser, à quoi ce chapelain répondoit que non, parce qu'ils avoient été baptisés à leur naissance.

- LA nuit, dit-il, il fe rassembla autour de l'étang un
- » grand nombre de Prêtres, qui se mirent à chanter, ou » plutôt à mugir, dans l'intention de bénir l'eau. Après
- » minuit le baptême commença. L'Abuna Marc, le Roi
- » & la Reine furent les premiers qui entrerent dans l'étang.
- » Ils avoient chacun une piece de toile de coton autour de
- » la ceinture; mais le peuple n'étoit pas si couvert. Au soleil

<sup>(1)</sup> Prince de Shoa dont je parlerai souvent par la suite-

- > levant la cérémonie étoit presque achevée; & quand Al-
- » varez arriva (1) à l'étang, il vit qu'il étoit plein d'eau
- » bénite, où l'on avoit versé beaucoup d'huile. »

It semble, d'après ce passage, que le chapelain Portugais n'étoit pas encore à l'étang, que la cérémonie étoit plus qu'à moitié saite, & qu'il ne sut témoin ni de la bénédiction de l'eau, ni de l'immersion du Roi, de la Reine & de l'Abuna. Quant à l'huile versée dans l'eau, je ne veux pas contredire positivement Alvarez; parce que, quoique je susse arrivé de bonne heure, lorsque j'allai voir le baptême d'Adowa & celui du Kahha, il seroit possible qu'on eût pratiqué la même chose, & que l'obscurité m'eût empêché de le voir. Cependant jamais je n'ai entendu dire en Abyssinie qu'on employât de l'huile pour cette cérémonie; & je crois que si on s'en étoit servi, on m'en auroit parlé: mais reprenons le récit d'Alvarez.

- « On avoit élevé un amphitéâtre, où le Roi étoit assis de » maniere qu'il faisoit sace à l'étang. Le visage du Monarque
- » étoit couvert d'un voile de taffetas bleu; & un vieillard qui
- » étoit le gouverneur de ce Prince, s'étoit mis dans l'eau jus-
- » qu'aux épaules, nud comme la main & demi mort de
- » froid, car il avoit gelé très-fort pendant la nuit. Ce vieillard
- » prenoit par la tête tous ceux qui s'approchoient de lui, & il.
- » les plongeoit dans l'eau, en leur disant en langue Abys-
- » sinienne: Je te baptise au nom du Pere, du Fils & du Saint-
- Esprit.»

<sup>(1)</sup> Voyez la relation de l'ambassade de Don Roderigo de Lima, p-195.

La province de Shoa, où le Roi d'Abyssinie étoit alors, sett ouvant par les 8°. de latitude nord, & le soleil au 22°. sud de sa déclinaison méridionale, en s'avançant vers le nord, cet astre. devoit être le jour de l'Epiphanie, à moins de 30°. du zenith de l'étang où se faisoit le baptême. Dans cette saison le thermometre de Farenheit monte à Gondar à 689., & en Shoa il ne peut gueré s'élever à moins de 70°.; car Gondar est par les 12° de latitude nord, c'està-dire quatre degrés plus nord : or il est impossible que l'eau gele en Shoa; & je puis assurer que je n'ai jamais vu de glace dans aucun canton de l'Abyfsinle, même sur les montagnes les plus froides. D'ailleurs, dans ce pays-là, le mois de Janvier est un des plus chauds de l'année. Les nuits comme le jour y sont de la plus grande sérénité; les nuits n'y ont jamais la longueur disproportionnée qu'ont les nuits d'hiver dans nos climats, & enfin en Shoa on n'apperçoit point de différence, même au mois de Janvier, entre la durée des jours & celle des nuits.

Le baptême, dit Alvarez, commença à minuit; & le vieillard qui présidoit à la cérémonie, plongeoit dans l'eau la tête des Néophites, en leur disant: Je te baptise au nom du Pere, du Fils & du Saint-Esprit. Au soleil levant la soule augmenta; & ce ne sut qu'à neuf heures que tout sur achevé. Il saut convenir que le tems dut paroître bien long à un vieillard qui étoit ensoncé jusqu'aux épaules dans de l'eau gelée.

Mais le nombre des baptisés ne sur de guere moins de quarante mille, car les semmes étoient mêlées consusément avec les hommes; & on peut juger que le baptiseur général eur assez d'occupation pour ne pas avoir froid, s'il est vrai qu'il passa par ses mains, dans l'espace de neuf heures, quarante mille personnes, dont plusieurs étoient des beautés toutes nues.

Les femmes, suivant le chapelain Portugais, se tenoient en présence des hommes sans avoir rien sur le corps qui pût cacher leurs attraits. Aussi j'imagine qu'il ne falloit guere moins que l'eau glacée, pour que les intérêts de la religion ne courussent pas de grands risques, quand le prêtre, tout vieux qu'il étoir, baptisoit ces beautés intrépides, sur-tout dans les premieres six heures de la cérémonie, où il faisoit complettement nuir.

L'Abuna, le Roi & la Reine, dit aussi Alvarez, furent les premiers baptisés, & n'avoient d'autre vêtement qu'une soile de coton autour des reins. Mais, n'en déplaise au Portugais, j'ose assurer qu'on n'a jamais raconté tien de plus conmeurs d'un pays. Le Roi d'Abyssinie se tient toujours couvert; à peine peut-on jamais appercevoir d'autre partie de fon corps que ses yeux. La Reine & toutes les auttes femmes, soit en public, soit en particulier, sont également couvertes jusqu'au menton, quand du moins elles se bornent à la simple conversation. Elles regardent comme une honte de laisser un étranger voir le bout de leur pied, & elles ont grand soin de tenir leurs mains cachées jusqu'au bout des ongles. Il eûx été affez singulier de voir le Roi prodiguer aux regards des spectaceurs les charmes de son épouse, tandis qu'il cachoit lui-même son visage sous un voile de taffetas bleu. Mais ce qui n'est pas moins difficile à croire, c'est que l'abuna, Moine Cophte, nourri dans les déserts de l'Egypte, se s'êt exposé tout nud au milieu d'une troupe de semmes toutes nues, & eût ainsi célébré l'Epiphanie d'une maniere monstrueuse & absolument contraire aux rites de son Eglise. D'ailleurs l'abuna Marc avoit cent dix ans, & à cet âge ce bon prélat pouvoit bien se permettre de prendre un habit de bain, sur-tout dans un tems où il avoit gelé.

Le vieux Gouverneur, qui se tenoit dans l'étang, prononçoit en abyssinien la formule : « Je te baptise au nom du » Pere, du Fils, & du Saint-Esprit ». Et il est certain qu'Alvarez ne comprenoit pas un mot de cette langue. Mais ee qu'il y a de plus étrange, c'est que le Chapelain Portugais parla latin au roi d'Abyssinie, qui l'entendit fort bien, & lui répondit aussi bien que s'il avoit pris ses degrés en Sorbonne. « — Confiteor unum baptisma, dit Alvarez (1), est » un des préceptes canoniques du Concile de Nicée, tenu sous » le Pape Léon ». — Cela est juste, répond le Roi, quoique l'Eglise Grecque, dont il étoit membre, eût anathématisé & Léon, & le Concile, auquel ce Pape avoit présidé, & qui n'étoit point le Concile de Nicée, comme Alvarez & le Monarque abyssinien auroient dû le savoir. Les mots cités par le Chapelain sont pourtant un des articles du Symbole réglé par cette Assemblée.

« Qui orediderit & baptisatus suerit, salvus erit, dit en-» core Alvarez ». — « Vous avez raison, quand au baptême, » répond le Roi, ces mots sont de notre Sauveur: mais » la cérémonie que nous venons de pratiquer sut inventée » par un de mes aïeux, en saveur des abyssiniens qui s'étoient

<sup>(1)</sup> Voyez la relation de l'ambassade de Don Roderigo de Lima.

» faits Mahométans, & qui desiroient de retourner au » Christianisme ».

D'APRÈS cette réponse du Roi, Alvarez devoit croire que ce qu'il venoit de voir n'étoit pas réellement un baptême, ou qu'au moins, si c'en étoit un, il n'étoit pratiqué qu'en faveur de ceux qui avoient embrassé la religion des Maures, & qui vouloient y renoncer. Pourquoi donc le Roi, la Reine & l'Abuna y participoient-ils? Surement aucun d'eux n'avoit apostassé; & une société d'apostats, s'il est vrai que ceux qu'on baptisoit le sussent, ne leur convenoit guère.

ALVAREZ, voulant nous persuader que cette cérémonie étoit réellement un baptême, dit qu'avant son arrivée à l'étang on avoit jetté de l'huile dans l'eau. Il n'ose pourtant pas assurer qu'il l'a vu faire, parce que c'est un mensonge: mais il savoit que c'étoit un des rites des Eglises de l'Orient, c'est pourquoi il en parle. S'il avoit su aussi que le sel y étoit toujours employé, il n'auroit pas manqué d'en faire mention; & par ce moyen il auroit eu un baptême parsaitement conforme à tous les usages de la Communion grecque. D'ailleurs ce sel eût contribué à restoidir l'eau, qui avoit gelé sous les rayons d'un soleil brûlant.

Le Chapelain de Don Roderigo de Lima auroit dû voir que non-seulement les hommes & les semmes se lavoient dans l'étang béni, mais qu'on y faisoit baigner des chevaux, des vaches, des mulets & une immense quantité d'ânes. Ces animaux sont ils aussi baptisés? Je serois bien aise de con-

Tome III.

noître la formule que prononce sur eux le révérend baptiseur général.

Pour moi, je n'ai vu pratiquer pour les ânes des rites facrés, ou quelque chose approchant du Baptême, que dans une seule Eglise; & je crois que c'est à Rome, le jour de la fête de Saint André ou de Saint Patrice. Ce devroit pourtant être plutôt celui de saint Balaam, si saint Balaam occupoit une place dans le Calendrier romain, comme dans le Casendrier abyssinien. Dans l'Eglise où j'ai vu la cérémonie dont je parle, & qui tout autant que je puis m'en souvenir, est à Monte-Cavallo, on rassemble tous les ânes de Rome & des environs, & un Prêtre les accable de flots d'eau bénite & de litanies. J'ignore, à la vérité, quelle est la formule prononcée en cette occasion, quoique les étrangers qui se trouvent à Rome, & sur-tout ceux d'une certaine nation, ne manquent pas ce jour-là d'aller dans cette Eglise pour se divertir. J'ignore également si l'Eglise de Rome & celle d'Abyssinie différent autant en ce point qu'en d'autres. Mais je pense que la décence & la raison qui président à cette cérémonie, étant égales dans les deux Eglises, le service doit être aussi parfaitement le même.

JE ne me ferai point scrupule de dire que tout ce récit d'Alvarez n'est qu'un mensonge grossier; parce que les abyssiniens n'ont jamais regardé comme un Baptême la cérémonie qu'ils pratiquent le jour de l'Epiphanie. Un homme n'est sans doute pas plus baptisé pour avoir célébré l'anniversaire du Baptême de Jesus-Christ, qu'il n'est crucisié pour avoir célébré le jour de sa crucisixion; & l'usage de bénir les éaux

ce jour de l'Epiphanie est un ancien rite des Eglises orientales, lequel s'observoit autresois ouvertement en Egypte, comme il s'observe à présent en Ethiopie: mais depuis que les Mahométans sont les maîtres d'Alexandrie & du Caire, les Chrétiens de ces contrées craignant d'être insultés par ces prosanes, ne sont plus de processions publiqués & ne célebrent l'Epiphanie que dans l'intérieur de leurs Eglises, où il y a toujours une place destinée à cette cérémonie. Les malades & les autres personnes qui ne peuvent aller se faire asperger à l'Eglise, ont soin de se faire porter de l'eau bénite; & le Patriarche reçoit ce jour là une contribution considérable, quoique personne ne se soit encore avisé de demander la taxe à aucun Grec, ni à aucun Arménien, comme le prix d'un Baptême.

Le célebre Tournefort (1) a mis dans son Voyage du Levant une estampe qui représente un Prêtre grec qui bénit les eaux, & qui tient un bâton dans sa main & est revêtu d'un habit analogue à la cérémonie.

INDÉPENDAMMENT des mensonges d'Alvarez, on en a débité beaucoup d'autres sur la maniere dont les abyssiniens administrent le Baptême; parce qu'on vouloit par là prouver à-la-fois que leur Baptême ne valoit rien, & excuser la sureur qu'avoient les Jésuites de rebatiser ce peuple, tout chrétien qu'il étoit, comme ils auroient baptisé des Juiss ou des Payens. La transgression de cet article du Symbole de Nicée sut un

<sup>(1)</sup> Tournefort, tome 1, page 111.

grand sujet de scandale pour les abyssiniens, & occasionna les malheurs dont les Jésuites surent ensin victimes. La maniere dont les abyssiniens administrent le Baptême est dans leur liturgie. Les Jésuites en avoient assez de copies; ainsi, ils pouvoient, s'ils avoient voulu, indiquer les choses qu'ils y croyoient hétérodoxes: mais ils ne l'ont point sait, & leur silence les condamne.

QUANT aux contes qu'on a faits, touchant les formules : « Je te baptise au nom du Pere, du Fils & du Saint-Esprit. - « Au nom de Pierre & de Paul, » - « Je te baptise dans » l'eau du Jourdain. » — « Dieu puisse-t-il te baptiser. » a Dieu puisse t-il te laver, &c. » Tout cela n'a été inventé que par les Jésuites, qui n'ayant aucune raison de rebaptiser les abyssiniens, vouloient en avoir le prétexte. Mais je l'ai déja dit; ils auroient dû examiner les liturgies qui sont dans toutes les Eglises d'Abyssinie. J'observerai seulement que si, comme le dit Alvarez, le Prêtre qui étoit dans l'étang, à la fête de l'Epiphanie, aimoit assez la formule orthodoxe, pour dire même en cette occasion: « Je te baptise au nom du Pere, » du Fils & du Saint-Esprit; » mots que répéte le Chapelain Portugais, pour prouver que la cérémonie qu'on observe ce jour-là est un véritable Baptême; j'observerai, dis-je, que je ne comprends pas pourquoi les abyssiniens voudroient changer cette formule, quand ils baptisent réellement. Je puis certifier que j'ai vu plus de cent fois administrer le Baptême à des enfans, à des adultes, même à des apostats, & que je n'ai jamais entendu prononcer d'autres mots que ceux-ci: « Je te baptise au nom du Pere, du Fils & du Saint-Esprit. » Ils plongent en même tems l'enfant dans de l'eau pure, sur

laquelle ils ont fait une espece de croix avec un peu d'huile d'olive.

Les abyssiniens communient sous les deux especes, avec du pain sans levain & des grains de raisin écrasés, & formant une espece de marmelade qu'on leur présente dans une cuillere. Quoi qu'ils en disent, quand ils veulent conserver ces raisins écrasés, il faut y ajouter quelque chose pour les empêcher de fermenter. Il faudroit, autrement, qu'ils ne préparassent les raisins secs qu'à l'instant même où ils veulent les employer: mais ils écrasent au contraire la grape, dès qu'ils l'ont cueillie, & ils y laissent la peau & les pepins. Je crois donc qu'on a trouvé quelque moyen d'arrêter la fermentation dans cette marmelade; & quoiqu'on m'ait constamment assuré que non, je me suis souvent apperçu en la goûtant, qu'elle avoit un goût étranger au raisin.

C'EST une erreur de croire qu'il n'y a point de vin en Abyssinie. On en fait d'excellent à Dréeda, à trente milles au sud-ouest de Gondar; & il y en auroit sûrement vingt sois plus qu'il n'en faudroit pour administrer l'Eucharistie dans toute l'étendue de l'Empire. Le Abyssiniens n'aiment point le vin, & ils ne plantent de la vigne que dans un seul endroit; en quoi ils ont été imités par les Egyptiens, qui, comme on sait sont une colonie abyssinienne: mais il croît spontanément, dans toutes les sorêts du Tigré, un sep qui donne de petits raisins noirs, d'un goût & d'un parsum exquis.

Les morceaux de pain consacré sont d'une grosseur pro-

portionnée au rang des communians. J'ai vu des gens de qualité qui ouvroient la bouche tant qu'ils pouvoient, & à qui le Prêtre, pour leur prouver son respect, enfonçoit de si gros morceaux de pain, que les larmes leur en venoient aux yeux, quoiqu'ils les mâchassent aussi indécemment & avec non moins de bruit que quand ils prennent leurs repas à table.

Après avoir reçu le Sacrement de l'Eucharistie sous les deux especes, le communiant boit un grand coup d'eau dans un pot qu'on lui présente; & cela est vraiment nécessaire pour faire descendre tout le pain qu'il vient d'avaler; ensuite il sort du compartiment, qui est au centre de l'Eglise, & se tournant d'un autre oôté, il récite tout bas quelque priere avec un air de recueillement.

Les Catholiques Romains doutent de la validité de la confécration de l'Eucharistie des Abyssiniens, parce qu'on trouve ces paroles dans la liturgie de ces derniers: « Seigneur, pose m ta main sur cette coupe, bénis-la, sanctisse-la, & purissem la, asin que ce qui y est devienne ton saint sang m. — Et pour le pain il y a: « Bénis cette patene, ou cette assiste , m asin que ce qu'elle contient devienne ton saint corps m. — Dans leur priere ils disent ensuite: « Change ce pain pour m qu'il puisse être ton corps pur & joint avec cette coupe m de ton précieux sang m. Les Jésuites soupçonnent l'essicacité de cette consécration par rapport à ces mots: « Ce pain m est mon corps, & cette coupe est mon sang m. Et ils prétendent qu'il n'y a de vraie transsubstantiation que quand on dit: « Ceci est mon corps m. Pour moi je m'en rapporte entiérement à ces Révérends Peres, qui sont bien meilleurs juges que je ne puis l'être. C'est à eux à savoir ce qui est nécessaire pour opérer le miracle de la transsubstantiation. La réalité de la transsubstantiation, niée par toutes les Églises Protestantes, soupçonnée par quelques autres, & ridiculisée par plusieurs écrivains, ne peut jamais, je crois, être prouvée d'une maniere bien convaincante. Mais le respect qu'exigent ces matieres, & les égards que nous devons à ceux de nos freres, pour qui elles sont un article de soi, ne nous permettent pas, quelle que soit notre créance, de les traiter comme un objet de plaisanterie.

M. Ludolf (1) s'imagine que les formules de consécration que je viens de citer, prouvent que les Abyssiniens ne croient pas à la transsubstantiation. Mon opinion est bien différente. Je pense que ces mêmes formules démontrent clairement qu'ils sont persuadés de ce miracle. Le pain est sur l'assiette. Ils prient Dieu de bénir cette assiette (2), asin que le pain qu'elle contient devienne son saint corps; & quand ils consacrent le vin, ils disent: » Qu'il puisse devenir ton paint sang. » Et ensuite dans leur priere: » change ce pain, de sorte qu'il puisse être ton corps; » puis, » que le Saint Esprit resplendisse sur ce pain pour qu'il puisse devenir le corps du Christ, Notre Seigneur, & que cette

<sup>(1)</sup> Ludolf, lib. 3, cap. 5.

<sup>(1)</sup> Voyez plus haut les liturgies abyssiniennes.

» coupe puisse être changée & devenir le sang, non le sym-» bole du sang du Christ notre Dieu ».

MALGRÉtout le respect que j'ai pour le sentiment de M. Ludolf, je crois que c'est mal à propos qu'on a spécissé la patène, la cuillere ou la coupe. Si j'entends bien la langue, « Converte & immutetur » est la traduction littérale de la formule éthiopienne; & ces deux mots semblent invoquer une transsubstantiation précise, soit que ceux qui les prononcent, y croient ou non. Je ne vois même pas que dans ce sens on puisse leur substituer des expressions plus fortes & plus directes.

Je ne me suis un peu étendu sur ce sujet, que parce que je sais qu'il est intéressant pour quelques-uns de mes lecteurs. J'ajouterai encore une anectote qui eut lieu quelque tems avant mon arrivée en Abyssinie, le prêtre d'Adowa me l'apprit le jour même de l'Epiphanie, & Janni me la certissa comme en ayant été témoin.

Le dimanche qui précéda le départ du Ras Michael pour Gondar, ce général se rendit avec beaucoup de pompe pour faire sa communion dans l'Eglise d'Adowa. La soule étoit si grande, il y avoit tant de gens qui s'empressoient pour voir Michael, que le prêtre qui administroit l'Eucharistie, sut coudoyé, & renversa le vin consacré sur les marches où se tenoient les communians. Aussi-tôt on apporta un peu de paille pour couvrir ce vin répandu, & les communians marcherent dessus pendant tout le tems que dura le servive.

Le bon Janni & quelques prêtres Grecs qui vivoient avec lui, furent blessés de ce manque de respect pour l'Eucharissie, & s'en plaignirent à Michael, qui, sans expliquer ses propres sentimens, répondit: « Qu'on avoit jetté de la paille, il est » vrai, sur le vin consacré qu'on avoit laissé tomber, mais » que ceux qui l'avoient fait, étoient des cochons qui » n'en savoient pas davantage. » Ces paroles resterent sur le cœur du prêtre d'Adowa, & il me demanda en grand secrer. & comme une marque d'amitié de vouloir bien lui dire ce qu'il auroit dû faire en cette occasion, ou plutôt ce qu'on auroit fait dans mon pays? Je lui dis « que ma réponse dé-» pendoit de deux choses, que j'avois besoin de connoître pour résoudre la difficulté. Si vous croyez, continuai-je, » que le vin répandu sur les marches, & foulé aux pieds par » le peuple, étoit le vrai sang de Jesus-Christ, vous êtes » coupable d'un crime horrible, que vous devez aller dé-» plorer sur les montagnes, & que des siecles de repentir ne » peuvent expier. Vous auriez dû en même tems avoir en-» touré cet endroit avec une balustrade de fer, ou une mu-» raille, asin qu'aucun pied ne l'eût foulé, & qu'il n'eût été » exposé qu'à la rosée du ciel; ou bien vous auriez dû y con-» duire les eaux de la riviere, pour qu'elles eussent lavé la » place, emporté à la mer ce qui y étoit tombé, & prévenu » toute espece de sacrilege. Mais si vous croyez, comme » beaucoup d'Eglises chrétiennes, que le vin de l'Eucha-» ristie, malgré la consécration, n'est que du vin, & seu-» lement le symbole du fang du Christ, le malheur de l'avoir » laissé tomber, & de l'avoir vu fouler aux pieds, malheur » que vous n'avez pu éviter, & dont vous êtes vivement Tome III.

- » affligé, ne vous rend pas plus coupable, suivant moi, que
- » si ce vin n'avoit pas du tout été consacré. Vous avez tort
- » de vous désoler pour un accident très-sâcheux, mais in-
- » volontaire. On peur vous reprocher d'avoir manqué d'at-
- » tention; mais on ne doit vous imputer rien de plus.»

CE prêtre me répondit alors avec un air très sincere, qu'il ne croyoit point que le pain & le vin de l'Eucharistie devinssent réellement, par la consécration, le corps & le sang de Jesus Christ. Il ajouta qu'il savoit bien, cependant, que ce point important étoit l'objet de la foi des catholiques Romains, mais qu'il n'avoit jamais été l'objet de la sienne. D'après ce témoignage, que je ne cherchois point par curiosité, & que le hasard seul me fournit, il paroît que, quoi qu'en disent les Jésuites, les abyssiniens, ou du moins quelquesuns d'entr'eux, ne croient point la présence réelle dans l'Eucharistie. Mais je n'en sais pas assez pour donner une opinion positive sur ce sujet; il y auroit eu trop de danger pour moi à faire plus de recherches & à montrer de la curiosité. Je viens d'exposer tout ce que j'ai pu découvrir; je laisse maintenant à mes lecteurs la liberté d'établir leur jugement, & de prendre, s'ils le peuvent, des renseignemens plus étendus.

Les abyssiniens ne sont pas entiérement d'accord sur l'état de l'ame avant la résurrection. Leur opinion la plus générale, est qu'il n'y a point d'état moyen; mais que d'après l'exemple du bon larron, l'ame des justes jouit de l'éternelle béatitude, dès l'instant même qu'elle est séparée du corps. Cependant il faut remarquer que leurs livres & leurs pratiques contredisent sormellement cette croyance. Dès qu'un homme meurt,

on s'empresse de faire des aumônes, & de réciter des prieres pour lui, ce qui est bien inutile, si comme ils le pensent, il jouit dejà de la présence de Dieu & de ce bonheur inessable, qui n'a pas besoin d'accroissement. L'on trouve ces paroles dans leur liturgie: « Souviens-toi, ô mon Dieu, des ames » de tes serviteurs, de notre pere l'Abba Mathias, & de nos » autres saints, l'abba Salama & l'abba Jacob. » Il y a aussi dans un autre endroit: « Souviens-toi, ô Seigneur! des Rois » d'Ethiopie, Abreha & Atzbeha, Caleb & Guebra Mascal.» On y lit encore: « Délivre, ô Seigneur! notre pere Antoine » & l'abba Macaire. » — Si ce n'est pas là reconnoître directement un troisieme état après la mort, ces paroles n'ont aucun sens.

J'ai dejà dit que les Agaazis, les prédécesseurs du peuple, qui des montagnes d'Habab est venu s'établir dans le Tigré, étoient des Pasteurs errans sur les bords de la mer Rouge; qu'ils parloient le Geez, qu'ils étoient le seul peuple d'Abyssinie qui connût l'usage des lettres, & qu'ils pratiquoient tous, hommes & semmes, la circoncision. Ce qui a rapport à la circoncision des hommes, est connu de toutes les personnes les moins versées dans l'histoire Juive. Mais la circoncision des semmes est, autant que je puis le savoir, une pratique des Gentils, pratique bien plus généralement répandue que la premiere dans cette partie de l'Afrique, limitrophe de l'Egypte & de l'Arabie. Je l'appellerai l'excision (1), pour tâ-

<sup>(1)</sup> Ce mot a diverses significations en anglois. Il veut dire, dans un sens, extirpation: mais comme je n'ai trouvé dans notre langue aucune expression qui répondît à l'acception nouvelle que M. Bruce lui prête, j'ai cru devoir me servir du même mot pour rendre la même idée. (Note du Tradusteur.)

cher d'exprimer par un mot décent, une opération singuliers, &, suivant nos mœurs, fort peu décente.

L'excision est en usage chez les Falashas comme chez les Agaazis, aussi bien que la circoncision des hommes. Cependant, quoique ces nations s'accordent sur le mérite de ce rite, elles disserent sur l'époque où elles l'ont adopté, & sur la maniere de le pratiquer. Les habitans du Tigré prétendent l'avoir reçu des descendans d'Ismael, avec lesquels ils eurent de bonne heure, disent-ils, des rapports dans les voyages qu'exigeoit leur ancien commerce. Ils assurent aussi que la reine de Saba avoit été, comme toutes les autres semmes de cette côte, soumise à l'excision avant l'âge de puberté, & conséquemment avant le voyage qu'elle sit à Jérusalem. Les Falashas disent ensuite que l'excision étoit en usage à Jérusalem du tems de Salomon, & qu'eux la pratiquoient déja lorsqu'ils sortirent de la Palestine pour venir en Abyssinie.

Les abyssiniens se servent, pour circoncire, d'un couteau très-bien aiguisé. Ils ne déchirent rien avec les ongles, & ils ne répetent aucune parole, ni ils ne sont aucune cérémonie religieuse durant l'opération, pour laquelle il n'y a point d'âge déterminé, & qui est faite ordinairement par une semme.

QUANT aux Falashas, tantôt ils emploient un morceau de pierre, ou un caillou bien tranchant, tantôt un couteau, un rasoir, ou les ongles de leurs petits doigts, qu'ils laissent croître assez pour cela. Pendant le moment de l'opération, le Prêtre chante ces paroles: « Gloire soit à toi, ô mon

Dieu! qui as ordonné la circoncision »! L'époque de la circoncision des Falashas est sixée au huitieme jour de la naissance, & ils la regardent comme un rite religieux, dont l'institution remonte à Abraham, à qui Dieu la recommanda.

Mais les Abyssiniens pensent différemment. Ils ne croient pas qu'il y ait rien de pieux dans la circoncision; & quand on leur demande pourquoi ils l'observent, leur réponse est que Jésus-Christ & les Apôtres étoient circoncis, mais qu'ils n'ont dit nulle part que ce fût nécessaire pour être sauvé. D'un autre côté, quand ils parlent de la répugnance invincible qu'ils ont pour manger ou boire avec des étrangers, ils disent que c'est parce que ces étrangers sont incirconcis: mais avec les Egyptiens & les Cophtes, qui sont également étrangers, ils ne font pas la même difficulté. Dans le tems que les Jésuites surent bannis d'Abyssinie, & la religion grecque rétablie, les Prêtres du pays firent une proclamation pour recommander une circoncision générale; & dans les premiers transports de sa fureur fanatique, le peuple sit périr beaucoup de Catholiques, en les frappant à coups de lance, dans la partie où se fait la circoncision, & en répétant par dérission les paroles juives : « Béni soit le Seigneur, qui a » ordonné la circoncision ».

Je crois volontiers que l'indifférence actuelle des Abyfsiniens, pour la circoncision, ne vient que de ce qu'ils n'éprouvent point de contradiction à cet égard. Ils montrent la même froideur pour tous les points de religion, qui n'ont point été l'objet des disputes de leurs Prêtres avec les Jésuites, & sur lesquels le Clergé ne les a pas tenus en haleine. Nul d'eux ensin ne prétend que la circoncision ait été prescrite comme utile à la génération, ni à la propreté qu'exige la chaleur du climat.

CE sont là les raisons auxquelles nous l'attribuons en Europe; mais ces raisons ne sont pas même connues en Abyssinie, & je doute qu'elles aient eu quelque sondement nulle part. Aussi je crois que cela doit donner bien plus de poids à ce que l'Ecriture dit de la circoncision. En réstéchissant bien, je ne puis croire qu'un homme, ou plutôt des nations entieres, aient voulu témérairement se soumettre à une opération quelquesois dangereuse, & toujours pénible & désagréable, à moins que l'espoir d'être récompensés en l'acceptant, & la crainte d'être punis en la resusant, n'aient balancé à leurs yeux la douleur, le danger, & la dissormité qu'entraîne cette opération.

Tous les habitans du globe s'accordent à regarder comme une espece de honte d'exposer, même aux regards des hommes, la partie du corps qu'on circoncit; & dans l'Orient, où la plupart des hommes vont nuds, parce que le climat le leur permet, & les égards dus à leurs supérieurs l'exigent, tous cependant se ceignent les reins & se couvrent cette partie, qu'ils appellent leur nudité, quoique ce soit la seule qui ne reste pas véritablement nue. Nous voyons même qu'on étoit jadis maudit, lorsqu'on appercevoit cette partie du corps d'un pere, & qu'on ne se hâtoit pas de la couvrir (1).

<sup>(1)</sup> Genese, chap. 9. vers. 22.

Je ne me propose point de m'étendre beaucoup sur l'époque où commença la circoncision. L'Ecriture-Sainte parle de son institution, de maniere qu'après l'avoir examinée avec attention, & avoir pesé la récompense qu'elle attache à l'observation de ce rite, il me semble que tout cela porte un caractere de vérité incontestable; &, si on met la révélation de côté, je ne vois rien qui puisse nous servir à sonder des recherches certaines. Ne donnons aucune préférence aux écrits de Moise; regardons-le un moment comme un Auteur profane. Néanmoins il faut que ceux qui doutent de ce qu'il dit. & qui prétendent que la circoncision étoit pratiquée longtems avant Abraham, nous montrent un autre Ecrivain aussi rapproché du tems où ils disent que la circoncision a commencé, comme Moise l'étoit, du siecle d'Abraham; car je ne veux point m'amuser à disputer avec eux, en faveur de Moise, contre Hérodote, ni examiner si ce sont les Phéniciens, dont parle Hérodote, ou bien les Egyptiens, qui pratiquerent les premiers la circoncisson. Hérodote ne connoissoit ni Abraham, ni Moise; & quand on compare le tems où ce Grec écrivit avec celui où ils vécurent, il semble qu'on parle d'hier. Les Phéniciens & les Egyptiens pouvoient, pour quelque raison qu'Hérodote n'ignoroit peut-être pas, avoir reçu la circoncision des descendans d'Abraham ou d'Ismael, comme les Ethiopiens disent encore l'avoir reçue; & Hérodote, qui rapporte fort bien que ces Ethiopiens étoient circoncis, ne favoit pourtant pas par lui-même ce qu'étoit cette nation.

Cette tradition des abyssiniens mérite quelque considération; car ils disent avoir été dans l'usage de se circoncire dès les siecles les plus reculés, même avant d'abandonner leur pays, pour venir s'établir dans le Tigré. Ils en parlent avec assez d'indifférence; ils ne prétendent en tirer aucune gloire. Mais il en seroit bien autrement, si l'époque de leur circoncision étoit le regne du sils de Salomon & de la Reine de Saba, de ce Menilek, qui vint porter le Judaisme en Ethiopie. Ils n'auroient pas manqué d'en faire mention dans leur histoire, & de se vanter d'avoir été circoncis par Azarias, sils du grand Prêtre Zadok, & par les représentans des douze Tribus qui vinrent avec lui de Jérusalem.

Touterois il me semble bien extraordinaire, que si la circoncision est une invention juive, elle ait été pratiquée, dès la plus haute antiquité, par toutes les nations du Nord de l'Afrique, tandis que celles du Midi l'ont absolument ignorée; car, à l'exception des Pasteurs, aucun des peuples qu'on trouve vers le haut du Nil, n'est circoncis, quoique, depuis plus de 1400 ans avant le Christ, ils aient eu tous beaucoup de rapport avec les Juiss. Cela me prouve que l'usage de la circoncisson s'étendit au nord par la plaine de Mamré; car certainement elle ne fit aucun progrès au sud de l'Egypte. Nous voyons qu'elle étoit pratiquée en Arabie, puisque Zip-· porah (1), semme de Moise, circoncit son fils, à son retour d'Egypte. L'impatience qu'elle avoit de voir cette opération accomplie, démontre qu'elle y attachoit les idées des Juiss. Les Egyptiens ne croyoient point commettre un péché en ne se circoncisant pas; mais les Hébreux pensoient autrement.

<sup>(1)</sup> Exod. chap. 4. vers. 21.

Dieu avoit dit à Abraham: « Celui qui ne sera pas circoncis, • sera rejetté du milieu d'Israël (1). »

Les Tcheratz Agows, qui habitent le pays fertile qui s'étend entre le Lasta & le Begemder, ne sont point circoncis. Or, si cette nation quitta la Palestine, quand Josué passa le Jourdain, il est vraisemblable que la circoncision n'y étoit pas encore connue. Les Agows du Damot, établis aux sources du Nil, offrent le même exemple & la même preuve, quoiqu'il soit certain, comme on le verra par les fragmens de leur langage que j'ai rapportés (2), que ces deux nations sont différentes.

Les Gasats, qui vivent dans des vallées, ne pratiquent pas non plus la circoncision; aucun d'eux n'a jamais embrassé le Judaïsme, & peu se sont fait chrétiens. Les habitans de l'Amhara se circoncisent à présent; mais il n'y en avoit guere que quelques-uns qui sussent dans cet usage avant l'époque (3) où les Princes de la famille de Salomon surent massacrés sur le Roc de Damo, par l'ambitieuse Judith, & que l'unique rejetton de cette antique race s'ensuit dans la province de Shoa. Ensin, les derniers que je citerai, comme ne pratiquant point la circoncision, sont les Gallas, peuple sur lequel je me suis déja assez étendu.

Au nord, les Negres aux cheveux laineux, dont j'ai aussi

<sup>(1)</sup> Genese, chap. 17. vers. 14.

<sup>(2)</sup> Voyez l'Appendix.

<sup>(3)</sup> En l'an 900,

beaucoup parlé, les Shangallas enfin bornent l'Abyssinie, & semblent être la corde de l'arc formé par les Gallas autour de ce vaste empire. Nous les connoissons parfaitement; nous savons qu'ils sont les Cushires, Trogladytes de Sofala, de Saba, d'Axum, de Mercé, & qu'ils habitent endore ces cavernes, premieres & antiques demeures de leurs peres, bien plus instruits, bien mieux civilisés qu'eux. Quoique vivant très-près de l'Egypte, ces Shangallas ne sont point circoncis. tandis que les autres Cushires, qui se joignoient à la peninsule d'Afrique, l'ont toujours été. Or, si tant de Nations voisines de l'Egypte n'en ont jamais reçu l'usage de la circoncision, il paroît très-sûr qu'elle n'a point été inventée chez les Egyptiens. J'ai déja observé qu'elle ne leur étoit d'aucune utilité. & tout ce que Philon & quelques autres ont dit en l'attribuant à la chaleur du climat & à la propreté, est un rêve maintenant évanoui; car si la propreté & la chaleur du climat exigeoient qu'on se sît circoncire, les nations placées au midi de l'Egypte auroient adopté cette coutume, comme elles en ont universellement adopté une autre, dont je vais bientôt parler.

La circoncision n'étant donc ni nécessaire, ni avantageuse à la santé, répugnant à la nature de l'homme, étant même douloureuse, sinon dangereuse, ne doit pas avoir été inventée légérement, & sans quelque puissant motif. Beaucoup de peuples pourroient, à la vérisé, l'avoir adoptée par imitation; mais Abraham avoit une autre raison de la pratiquer. Dieu devoit rendre ses descendans aussi nombreux que les sables de la mer; & la circoncision étoit un moyen aisé de s'assurer de l'accomplissement de cette promesse, puisqu'ils de-

voient aller prendre possession d'un pays où elle n'étoit point en usage, & où elle serviroit à les distinguer de leurs ennemis. J'observerai à cette occasion, qu'il eût été bien absurde d'envoyer Samson couper un grand nombre de prépuces des Philistins, pour marques de sa victoire, si, comme le dit Hérodote, les Philistins avoient été dans l'usage de se couper eux mêmes le prépuce plus de mille ans auparavant.

La manière indécente & barbare dont Samson prouva sa victoire, est imitée par les habitans du Tigré qui se sont toujours circoncis, parce que les nations répandues appour d'eux ne l'ont jamais été. Ils ne se contentent pas même d'enlever le prépuce à l'ennemi qu'ils ont vaincu, ils lui coupent la verge & toutes les parties de la génération, & ils viennent présenter à leurs généraux ces barbares trophées. Je crois beaucoup que les Juiss n'en faisoient pas moins,

Quoiqu'il soit très-certain que les peuples qui ont eu l'Egypte entr'eux & la samille d'Abraham, n'ont jamais reçu
des Egyptiens l'usage de la circoncission, ils ont universellement adopté une autré de leurs coutumes, celle de l'excision. Strabon dit que les Egyptiens se circoncissient, hommes & semmes, comme les Juiss. Cependant, puisque l'Ecriture garde le silence sur la circoncisson des semmes, je ne
prétends pas dire que les Juives la pratiquassent. On ne voit
pas même qu'elle ait été adoptée nulle part comme une coutume religieuse, mais bien qu'elle a été inventée pour remédier à une dissormité naturelle chez certains peuples & dans
certains climats.

La nature; en créant les diverses especes d'animaux qu'I peuplent la terre, & en suivant une marche générale dans leur organisation, s'est plû à varier sans cesse les proportions des différentes parties de leur corps. Quelques animaux sont remarquables par la grosseur de leur tête; d'autres, par l'énorme volume de leur queue; d'autres, par la hauteur de leurs jambes; d'autres, enfin, par la longueur de leurs cornes. Dans quelques cantons d'Abyssinie, où tombent les pluies perpétuelles, on voit des vaches qui ne sont guere plus grandes que nos vaches d'Europe, & qui ont de si grandes cornes, qu'une seule peut contenir un sceau d'eau (1). J'ai vu près des rives du Dender, sur les frontieres du Sennaar, de nombreux troupeaux de vaches, dont le vagin étoit à l'extérieux d'une conformation exactement semblable à celle des taureaux, & avoit de même un petit bouquet de poil à l'extrémité, de sorte que je les pris long-tems pour des mâles, leurs mamelles étant d'ailleurs très-petites, & je ne sus dissuadé que lorsque je les vis traire.

Mais pour en revenir à le circoncision, je m'étois imaginé que l'extension du prépuce l'avoit faite inventer; mais après beaucoup d'observations, j'ai bien vu que ce ne pouvoit pas être ce motis-là. Il en est cependant tout autrement pour l'excision des semmes. Cette partie si sensible, si délicate, que la Nature a parsaitement recouverte dans nos climats, croît & s'allonge dans le midi de l'Afrique, d'une maniere si extraordinaire, qu'elle n'y est propre qu'à inspirer du dégoût, & peut-être à produire d'autres inconvéniens opposés au but

<sup>(1)</sup> C'est-à-dire 15 à 20 pintes.

même de la Nature. Aussi, comme la population a été dans tous les tems & dans tous les pays, un des objets les plus dignes de l'attention des législateurs, on a jugé qu'il étoit nécessaire de retrancher une portion de ce qui devoit lui nuire par une excroissance difforme. Tous les Egyptiens & les Arabes, toutes les nations du midi de l'Afrique, les Abyssiniens, les Gallas, les Agows, les Gafats, les Gongas, soumettent leurs silles à l'excision, non pas précisément à un âge marqué, mais toujours avant qu'elles soient nubiles.

QUAND les Prêtres catholiques romains allerent prêcher en Egypte, ils ne manquerent pas de soutenir leurs missions en accordant des avantages temporels, & en faisant de petits dons à leurs prosélytes suivant leurs besoins. Mais, croyant que l'excision des semmes Cophtes étoit une coutume judaïque, ils défendirent, sous peine d'excommunication, qu'on y assujettît les enfans des gens qu'ils avoient convertis. On leur obéit; & les jeunes filles qu'on avoit exemptées de l'opération, étant arri vées à l'âge de puberté, eurent une difformité si visiblement monstrueuse, qu'elle rebutoit les hommes & arrêtoit la population. Ainsi les nouveaux catholiques; trop sûrs de trouver dans les femmes de leur religion, une chose pour laquelle ils avoient une aversion invincible, préféroient épouser des hérétiques, que l'excision avoit affranchies de leur difformité naturelle, & par ce moyen ils retomboient bientôt dans l'hérésie.

Les Missionnaires, voyant bien alors que le nombre de leurs prosélytes ne pouvoit jamais s'accroître beaucoup, & que la prohibition d'une coutume nécessitée par le climat, s'op-

posoit à leurs succès, en sirent part au college de la Propagande à Rome. Les Cardinaux prirent la chose à cœur comme elle le méritoit; & ils envoyerent en Egypte des chirurgiens habiles pour examiner les choses & leur en faire part. Ces chirurgiens déclarerent, à leur retour, que la chaleur du climat, ou quelqu'autre cause naturelle, produisoit sur les bords du Nil une dilatation si considérable dans la partie la plus secrete de la semme, & si différente de ce qu'on voit ailleurs, qu'il n'y avoit pas de doute que cela n'inspirât du dégoût aux hommes, & ne s'opposât au dessein pour lequel le mariage a été institué. Le college de la Propagande permit alors l'excision, à condition que la jeune sille qui s'y soumettroit, déclareroit, ainsi que ses parens, qu'elle ne suivoit point cette coutunme pour se conformer aux loix Judaïques, mais bien pour ne pas contredire l'objet du mariage. Il falloit que la difformité dont on se plaignoit, sût détruite par toute sorte de moyens (1). Aussi, dépuis ce tems-là, les catholiques d'Egypte, aussi bien que les Cophtes, sont sideles observateurs de l'excision; & si-tôt que les jeunes filles ont atteint l'âge de sept ou huit ans, les semmes la leur sont subir, en se servant pour cela d'un couteau ou d'un rasoir.

Ces peuples ont encore une autre coutume qui concerne aussi les semmes, & que j'appellerai l'Incision. Elle est assez fréquemment observée, même parmi les Juiss, à qui leur loi la désend expressément : « Tu ne te déchireras pas le » visage, par rapport à ceux qui sont morts (2).»

A.,

(2) Deut, chap. 14. vers. 6,

<sup>(1)</sup> Si modo matrimonii fructus impediret, id omnino tollendum effet.

Dès que les Abyssiniennes perdent un parent ou un amant, elles se sont sur chaque tempe une incision de la grandeur d'une piece de douze sous, avec l'ongle de leur petit doigt, qu'el-les laissent croître exprès pour cela; de sorte qu'en Abyssinie on voit presque toujours sur le visage des semmes quelque cicatrice: & dans la saison où l'armée est en campagne, elles ont bien rarement le tems de laisser cicatriser leurs tempes.

Les Abyssiniens, ainsi que les anciens Egyptiens, qui furent leur premiere colonie, ont continué dans la computation du tems, à se servir de l'année solaire. Diodore de Sicile dit, en parlant des Egyptiens: « Ils ne calculent pas leur tems d'après les révolutions de la lune, mais d'après la marche du soleil. Ils sont leurs mois de trente jours, & à douze mois ils ajoutent cinq jours & un quart de jour, ce qui complète leur année. »

Ces cinq jours étoient appellés par les Egyptiens Nici, & par les Grecs, Epagomeni, ce qui signisse jours de complement, ou jours ajoutés pour achever le compte. Les Abyssiniens ont aussi cinq jours qu'ils appellent Quagomi, par corruption du mot grec Epagomeni, & qu'ils ajoutent au mois d'Aoust qui est leur Nahassé. Tous les quatre ans ils ajoutent encore un sixieme jour. Ils commencent leur année, comme tous les autres peuples de l'Orient, le 29 ou le 30 d'Aoust, c'est-à-dire aux calendes de Septembre: ainsi le 29 d'Août se trouve le premier de leur mois de Mascaram.

On ignore d'où dérivent les noms de leurs mois; mais

il est certain qu'ils n'ont de signification dans aucune des langues, qu'on parle en Abyssinie. Le nom du premier mois des anciens Egyptiens n'a point changé en Eygpte. C'est Tot, & probablement ils avoient donné ce nom au mois qui commençoit l'année, d'àprès la premiere maniere de diviser le tems chez eux & d'après l'observation du lever heliaque de la canicule. Les noms des mois qui se sont conservés en Abyssinie sont peut-être encore plus anciens que ceux des anciens Egyptiens. Ils furent vraisemblablement employés par les Cuhtes, avant les calendriers de Thebes & de Meroë.

Les Abyssiniens font remonter leur calcul à la création du monde: mais ils ne s'accordent pas tout-à-fait sur cette époque ni avec les Grecs, ni avec aucune des nations orientales, qui comptent 5,508 ans depuis la création jusqu'à la naissance du Christ. Ils adoptent bien les 5,500 ans, mais ils rejettent les huit années de fraction; & soit qu'ils l'aient fait pour plus de facilité dans leur calcul, ou pour quelque meilleure raison, l'histoire ni la tradition ne nous en disent rien. Indépendamment de ces grandes époques, ils en ont plusieurs d'après lesquelles ils datent, telles que celles des conciles de Nicée & d'Ephese. On trouve aussi dans leurs livres, un laps de tems, qui est certainement un cycle. Le mot éthiopien par lequel ils le désignent est kamar; & ce mot signifie littéralement un arc ou un cercle. Ce cycle n'est plus d'un usage vulgaire; sa durée varioit depuis cent ans à dix-neuf; & il y a des endroits dans l'histoire auxquels ces nombres ni aucun autre ne peuvent convenir, L

Le nombre d'Or & l'Epacte sont connus en Abyssinie, & d'un usage constant dans les computations de l'Eglise. L'un est appellé Matqué & l'autre Abacté. Scaliger, qui s'est donné beaucoup de peine pour tâcher d'éclaireir la maniere, dont l'Eglise Abyssinienne divise le tems, & qui pourtant n'y a pas reussi, nous assure que l'usage des épactes ne remonte qu'au regne de Diocletien : mais cette affertion est dementie par l'histoire d'Abyssinie, qui dit expressément que l'épacte sut inventé par Demotener, Patriarche d'Alexandrie. (1) Voici la maniere dont en parle la Liturgie Ethiopienne: » Si Demotener n'avoit pas eu » cette révélation par l'influence immédiate du Saint-Esprit, » dites-moi, je vous prie, comment il seroit possible, que » cette computation de tems, appellée épacte eût jamais été » connue? — On y trouve encore: quand vous pouvez ap-» prendre la computation par épacte, c'est parceque le » Saint-Esprit l'a enseignée au Pere Demotener, & qu'il vous » l'a revelée par lui. » — Demotener étoit le deuxieme Patriarche d'Alexandrie, Il fut élu vers l'an 190 de l'ère chrétienne, sous le regne de Severe, & consequemment longtems avant celui de Diocletien.

La réputation que les anciens Egyptiens s'étoient acquise pour la computation & la division du tems, subsista encore long-tems après l'établissement du Christianisme-Le Pape Lèon le Grand écrivant à l'Empereur Marcien, lui confesse que l'indication des sêtes mobiles a toujours été un privilege exclusif de l'Eglise d'Alexandrie; » C'est pourquoi,

<sup>(1)</sup> Encem. 12 Octobre, Od, 3, tom. 1, Ann. Alexan. p. m. 363.

Tome III.

Eee

» ajoute t-il, à propos de la reforme du Calendrier, les Peres » de l'Eglise ont passé sur les erreurs, & delegué à l'Evêque » d'Alexandrie le soin de marquer les sêtes, parce que les » Egyptiens semblent avoir eu de tout tems le don du calcul»; & quand l'Eveque d'Alexandrie avoir indiqué au siege apostolique les jours des sêtes mobiles, l'Eglise de Rome les notissoit en écrivant à toutes les Eglises eloignées.

Nous ne devons pas douter que ce privilége dont l'Eglise d'Alexandrie a été si long-tems en possession, n'ait contribué beaucoup à irriter les Abyssiniens contre les prêtres catho-siques, qui ont changé, entre autres choses, le tems de célebrer la Pâque. Nous voyons que dans le tems où les missionnaires catholiques étoient en Abyssinie, cette sête y occasionnoit tous les ans beaucoup de troubles & de dissensitions.

Les Abyssiniens ont encore une autre manière de diviser le tems, qui leur est particuliere. Ils lisent chaque année dans leurs Eglises les quatre Evangelistes, en commençant par St. Mathieu, passant à St. Marc, ensuite à St. Luc, & siniffant par St. Jean. Puis quandils parlent d'un événement, ils disent qu'il arriva dans les jours de Mathieu, ou de Jean, c'est-à-dire dans le tems de l'année ou l'Evangile de Mathieu ou de Jean étoit lu dans les Eglises.

Ils divisent aussi le jour d'une maniere bien arbitraire, mais sur tout bien irréguliere. Le crépuscule, comme je l'ai déjà observé, est si court à Gondar qu'on a à peine le tems de s'en appercevoir, & en Shoa, où la Cour a residé longe

tems, il ast encore plus rapide: dès que le disque du soleil disparoit de l'horison, il est absolument nuit, & toutes les étoiles sont étinceler leurs seux. Les Abyssiniens choisissent le moment après ce crépuscule pour le commencement de leurs journées; ils l'appellent Naggé, jusques au moment du crépuscule du matin. Ils se servent du mot de Meset pour exprimer l'instant même où le soleil commence à disparoître jusqu'à celui du lever des étoiles. Ils appellent le milieu du jour Kater, mot très-ancien, qui signisse le saîte, ou le plus haut point d'une arche; & quand ils parlent de choses arrivées dans quelqu'autre moment de la journée, ils indiquent du doigt l'endroit où le soleil étoit alors.

Avant de terminer ce chapitre, j'observerai qu'il n'y 2 peut-être rien de plus inexact que les calculs des Abyssiniens. Indépendamment de leur ignorance profonde en arithmétique, de leur paresse excessive, de leur aversion pour l'étude, & d'un nombre infini de combinaisons fantastiques, par lesquelles chaque Moine, chaque Scribe, se distingue particuliérement, plusieurs raisons sensibles prouvent que leur chronologie doit différer de la nôtre. J'ai déja remarqué que notre année & la leur ne commencent pas à la même époque. L'une commence au premier de Janvier, l'autre au premier de Septembre : ainsi cela seul met entre nous une différence de huit mois. Le dernier jour d'Août peut être 1780 pour nous, & 1779 seulement pour les Abyssiniens; & dans l'histoire de leurs Rois, quand ils parlent de la durée d'un regne, ils ajoutent rarement au nombre des années le nombre de mois & de jours qu'il a eu de plus. Supposons Monc que les regnes de dix Rois s'étendent de telle à telle

époque; si nous voulons assigner à chaque Roi le nombre d'années qu'il a regné, sans les mois & les jours, dont on n'a pas sait mention dans les annales, & que nous fassions ensuite l'addition de ces années, il est certain que leur totalité ne paroîtra point remplir ce point d'intervalle qu'a essectivement rempli la durée des dix regnes. Il est vrai que ces erreurs sont ordinairement compensées, & nespeuvent guère produire une dissérence de plus de deux ou trois ans; dissérence trop peu considérable pour devoir paroître d'une grande conséquence dans l'histoire d'un peuple barbare.

CEPENDANT comme cette maniere de calculer n'est pas assez exacte, parce que, quoique le total se trouve juste, chaque somme particuliere peut être fausse, c'est-à-dire qu'on peut trop ajouter à un regne, & diminuer trop à l'autre; j'ai cherché à remédier à cet inconvénient autant qu'il m'a été possible, d'après trois éclipses de soleil rapportées dans les annales abyssiniennes. La premiere eut lieu sous le regne de David III, l'année avant qu'il marchât contre le Maure Massudi. Ce sut en 1526 que ce Prince se rendit à Dawaro. après avoir congédié l'Ambassadeur Portugais Don Roderigo de Lima, qui alla s'embarquer, le 26 Avril, à Masuah, sur la flotte de Don Hector de Sylveira, qui étoit venu exprès pour le chercher. Les annales abyssiniennes disent que l'année avant cette campagne du Roi, il y eut une éclipse de soleil très-remarquable, dans le mois de Ter. En consultant nos Mémoires européens, nous trouvons qu'en effet cette éclipse eut lieu le 2 de Janvier, qui répond au 18 de Ter. C'est précisément le tems où le ciel d'Abyssinie est nuit & jour sans nuage; de sorte que l'éclipse peut avoir été visible

tout le tems de sa durée. Ici, comme on le voit, les annales abyssiniennes & les nôtres sont parfaitement d'accord.

La seconde éclipse arriva la treizieme année du regne de Claudius. Claudius monta sur le trône en 1540, & l'éclipse dont il est fait mention à la treizieme année de son regne, dut avoir eu lieu en 1553. L'histoire de l'Astronomie dit qu'effectivement cette éclipse arriva le 24 Janvier de la même année: Ainsi notre chronologie sur cette époque est bien correcte.

La troisieme éclipse de soleil eut lieu la septieme année du regne de Yasous II, en Magabit, le septieme mois des abyssiniens. Yasous II monta sur le trône en 1729, ainsi la septieme année de son regne étoit l'année 1736; & cette même année on observa en Europe une éclipse du soleil, qui arriva le 4 Octobre, jour qui répond exactement au 8 du mois que les abyssiniens appellent Tekemt.

Pour plus de certitude encore, j'ai déja fait mention d'une comete, que les annales Ethiopiennes rapportent avoir paru à Gondar, dans le mois de la neuvieme année du regne de Yasous I; & comme l'histoire de l'Astronomie (1) dit que cette comete sut effectivement à son perihelie en Décembre 1768, & que cette année étoit, suivant nous, la neuvieme de Yasous I, notre rapport se trouve de la plus grande exactitude.

D'APRÉS ces diverses observations, j'ai remonté jusqu'au

<sup>(1)</sup> Par M. de la Lande.

regne d'Icon Amlac, & ensuite descendu jusqu'à la mort de Joas, qui arriva en 1768; puis assignant à chaque Prince le nombre d'années que les annales de son pays disent qu'il a regné. f'ai fixé la chronologie abyffinienne d'une maniere certaine; & les rapports exacts qui se trouvent entre l'histoire que j'ai écrite & les grands événements, prouvent évidemment la justesse de cette méthode. Mais si en quelques endroits de cette histoire je differe de quelques années, avec ce que les Jésuites ont Scrit sur l'Abyslinie, je ne puis m'imaginer que ce soit moi qui fasse des fautes de calcul, puisqu'on trouve sans sesse dans Alvarez & dans Tellez des erreurs de fait, bien plus importantes, que ne peuvent l'être celles d'un petit nombre d'années; & cependant tout ce qu'ont dit les deux Ecrivains que je viens de citer, a été adopté dans l'Hispania illustrata, & dans les meilleurs livres Portugais qui traitent de l'Abysfinic.

## VOYAGE AUX SOURCES DU-NIL.

## LIVRE SIXIEME.

PREMIERE ET INUTILE TENTATIVE POUR DÉCOUVEIR LES SOURCES DU NIL. — VOYAGE A CES SOURCES, ET DESCRIPTION DE TOUT DE QUI A RAPPORT A CE FLEUVE FAMEUX.

## CHAPITRE PREMIER.

M. Bruce est nommé Gouverneur de la Province de Ras el Feel.

A v vo Consu ne tarda pas à me donner une preuve d'amitié, qui, à beaucoup d'égards, me sut très-agréable. Au midi de l'Abyssinie, vers les frontieres du Sennaar, est un pays enfoncé, chaud, mal-sain, entiérement peuplé de Mahométans, & divisé en plusieurs petits distists, tous compris sous le nom général de Mazaga. J'en ai déja souvent parlé, & j'aurai occasion d'en parler bien davantage.

Les Arabes du Sennaar, toujours en querelle avec le Gouverneur de l'Atbara, & cherchant à se dérober à la violence & aux rapines de ce tyran, s'ensuient ordinairement par troupes à travers le désert, & portent alors l'abondance dans le Ras el Feel. Les marchés y deviennent nombreux; on y vend une immense quantité de bestiaux, de lait, de beurre, de dents d'éléphans, de peaux, & de plusieurs autres especes de marchandises.

Les Arabes de ces cantons sont divisés en diverses Tribus, dont les principales sont celles des Daveinas & des Niles. Indépendamment de l'avantage qu'a ce peuple de trouver dans le Ras el Feel la facilité d'y faire tranquillement le commerce, & des pâturages pour ses troupeaux, il y échappe à la mouche Zimb (1), & conséquemment il ne court pas risque d'être pillé, comme le sont presque toujours les autres Pasteurs de l'Atbara, quand ils sont obligés de changer de demeures pour éviter la fureur de ce redoutable insecte.

En revanche les Arabes menent dans le Ras el Feel des chevaux superbes, qu'ils tirent de l'Atbara & des bas du Sennaar; & ces chevaux sont vendus au Roi d'Abyssinie pour son usage & celui de tous les cavaliers revêtus de cottes de maille, pour lesquels la plupart des chevaux abyssiniens sont trop soibles.

'Ayto Confu avoit dans ces contrées de vastes domaines,

<sup>(1)</sup> Voyez dans le premier volume, & dans l'Appendix, la description de sette singuliere & terrible mouche.

qu'il tenoit du Kasmati Netcho, son pere, & d'autres qui appar tenoient à sa mere Ozoro Esther. Le Ras Michael lui en avoit concédé de nouveaux; & par rapport à Ozoro Esther, il lui avoit donné, malgré sa grande jeunesse, le gouvernement du Ras el Feel. Ce gouvernement a les honneurs du Sendick & du Nagareet : mais comme il avoit été rempli jusqu'alors par un sous Gouverneur Mahométan, il n'étoit point compté parmi les grands gouvernemens de l'Empire. Le sous-Gouverneur, qui commandoit à l'époque dont je parle, se nommoit Abd-el-Jelleel, & étoit un lâche, qui refusa de joindre l'armée royale avec ses troupes, quand le Roi marcha contre Fasil. Il étoit en outre en querelle avec les Daveinas, qu'il avoit indignement volés, de sorte que ces Arabes, ne se croyant plus en sûreté dans le Ras el Feel, n'y venoient plus vendre de chevaux, & le pays étoit presqu'entiérement ruiné. Aussi n'y avoit-il qu'un cri général contre Abat el-Jelleel; tous ceux, dont le commerce étoit l'unique ressource, se plaignoient, avec raison, de ne pouvoir plus payer le Meery (1).

Ayto Confu avoit d'abord destiné Ammonios son Billetana Gueta à se rendre dans le Ras el Feel pour y rétablir l'ordre & destituer Abd-el-Jelleel: mais le Ras Michael changea ces dispositions en me donant Ammonios, en qui il avoit de la consiance pour commander sous moi la cavalerie noire. Ayto Consu résolut alors de se rendre lui-même dans son gouvernement; & pour venir plus facilement à bout de déplacer Abd-el-Jelleel, il demanda au Roi un secours de

<sup>(1)</sup> Les Impôts.

Tome III.

troupes. C'est du Roi lui même que j'appris toutes ces circonstances.

Dès que je vis Ozoro Esther, je lui dis qu'à moins qu'elle ne désirât la mort de son sils, elle devoit user de tout son pouvoir pour le dissuader de faire le voyage de Ras el Feel où le slux de sang est terrible & excessivement commun. J'avois d'autant plus raison de parlerainsi que depuis que Consu avoit eu la petite verole, la dyssenterie ne l'avoit point abandonné & il étoit dans un état de maigreur & de soiblesse extraordinaire. Quoique l'usage du quinquina commencât à lui saire du bien, il étoit indubitable que le séjour du Mazaga l'autoit sait péris: aussi Ozoro Esther, l'Iteghé dont il étoit le savori & toutes les personnes qui s'intéressoient à lui, prirent l'allarme, & le Ras lui désendit expressément de partir.

Le frere d'Hagi Saleh, chez qui je sus loger en arrivant à Gondar, le Negadé Ras Mahomet, étoit le ches des Mahometans de la Capitale, je puis même ajouter de toute l'Abyssinie. Il étoit aussi fort lié avec Michael, & il me temoignoit beaucoup d'attachement, ainsi que son frere à cause des recommandations de Métical Aga. Le Negadé Ras Mahomet vint chez moi un matin, & me dit que mon compagnon de voyage, Yasine, dont j'ai dejà si souvent parlé & qui m'avoit été recommandé par Metical Aga, étoit gendre d'Abd el Jelleel, & qu'un sils de Saleh avoit épousé une sœur de Yasine. Le Negadé ajouta que ce même Yasine étoit non-seulement un des plus braves soldats & des meilleurs cavaliers d'Abyssinie, mais encore généreux, désintéressé, & plein d'honneur, ce qu'il m'avoit en effet toujours paru; & il m'assura

que les habitans du Ras el Feel, ainsi que les Arabes pasteurs des environs & le Sheik fidele Gouverneur de l'Atbara pour le Roi du Sennaar, désiroient tous de le voir remplacer son beau-pere Abd el Jelleel.

Le Negadé Ras Mahomet n'avoit point osé parler de cela à la Cour, de peur de blesser Ozoro Esther, qui, disoit-on, protégeoit Abd el Jelleel: mais il me dit que si Ayto Consu vouloit saire le choix qu'on souhaitoit, il lui seroit un présent de cinquante onces d'or, independamment de ce que lui donneroit Yasine lui-même, & qu'il se chargeroit d'arranger les choses avec Michael, quand il croiroit pouvoir le faire sans danger. Il me dit de plus qu'on sourniroit à Yasine deux cens Mahometans de Gondar armés de susils & commandés par le sils d'Hagi Saleh.

Je ne connoissois pas encore assez le pays pour apprecier ces mesures. D'ailleurs j'avois dès long-tems résolu deux choses, l'une de ne jamais accepter de places pour moimeme, l'autre de n'en solliciter pour personne. On a pourtant vu que pour ma propre sureté & bien malgré moi, j'avois été obligé de forsaire à cette premiere résolution; & d'après le discours de Mahomet, je réslechis si pour les mêmes raisons je ne serois pas encore mieux de rompre la seconde. Ce qui étoit bien propre à m'entrainer, c'étoit la prudence de Yasine, l'attachement dont il m'avoit donné des preuves pendant notre voyage, & ensin le desir que j'avois de m'en retourner par la voye du Sennaar, & de ne jamais me remettre dans les mains du perside & sanguinaire Nayb de

Masuah, que je sçavois avoir plusieurs sois manisesté le dessein de m'assassiner si je repassois dans son Isle.

J'ESPERAI qu'il y auroit beaucoup d'avantage pour moi à mettre Yasine à même de cultiver l'amitié des Arabes & du Sheik de l'Atbara; & après avoir consulté Ayto Aylo sur toute cette affaire, je le chargai d'en faire la proposition à Ozoro Esther. J'en parlai ensuite moi-même à cette princesse, qui ne me repondit pas clairement comme à son ordinaire, de sorte que je craignis d'abord qu'elle n'eût des préventions contre Yasine: mais je ne demeurai pas longtems dans l'incertitude. Ozoro Esther me dit qu'Abd el Jelleel étoit protégé par l'Abba Salama, qu'il avoit sçu gagner par des presents. Malgré cela je me déterminai à parler à Consu pour scavoir ce qu'il y avoit à esperer & pour pouvoir saire une réponse directe à Yasine.

Je vis Consu dans le palais de Koscam. Son quinquina étoit sini. Je lui en donnai d'autre, & il paroissoit non-seulement mieux portant, mais très-gai, de sorte que je ne manquai pas de prositer d'un moment si savorable pour entamer une négociation. Alors je ne sus pas peu surpris d'entendre Consu me répondre sans hésiter: » J'estime Yasine tout » autant que vous pouvez l'estimer vous même, & j'ai aussi » mauvaise opinion d'Abd el Jelleel, qu'aucun autre puisse » l'avoir; j'ai même de sortes raisons pour cela, car il n'y a » pas encore long tems, que le Roi me dit avec assez d'humeur, que je ne prenois pas garde à mes assaires, ce qui » est trop vrai. On avoit rapporté au Roi que le district de » Ras el Feel étoit ruiné par négligence: mais je n'ai plus

» le gouvernement du Ras el Feel. J'y ai renoncé; & j'espere » qu'on le donnera à un homme plus capable d'y veiller que » moi- Il pourra choisir pour son Lieutenant Yasine, ou » tout autre: mais pour moi, j'ai juré par la tête de l'Iteghé » de ne plus m'en mêler ».

TECLA Mariam, Secrétaire du Monarque, entra alors avec plusieurs autres personnes. Je voulus tirer Consu à part pour lui demander s'il savoit quel étoit le Gouverneur qui devoit le remplacer: mais il s'avança dans la soule, en disant: » Ma mere vous instruira de tout cela; le nouveau Gouverneur est votre ami, & je crois qu'Yasine pourra être son Lieu
s' tenant ». — Aussi-tôt je me disposai à me rendre auprès d'Ozoro Esther, pour saire en sorte qu'Yasine eût la place qu'il desiroit.

Je viens de dire que Tecla Mariam, Secrétaire du Roi, étoit entré à Koscam. Il vint à ma rencontre, & me prenant par la main d'un air riant, il me dit: « Oh! oh! je vous souhaite » beaucoup de joie. Vous êtes un brave homme. Vous n'êtes » plus un étranger, mais un des nôtres. Mais pourquoi n'êtes » vous point allé à la Cour? ». — Je lui répondis que je n'y avois pas eu d'affaires, & que j'étois venu à Koscam pour prier Ayto Consu de nommer Yasine son Lieutenant au gouvernement du Ras el Feel — « Eh! pourquoi ne le » nommez-vous pas vous-même? repliqua Tecla Mariam, » qu'est-ce que Consu a à voir à cela? Est ce que vous avez » besoin de lisieres? Vous pouvez remercier le Roi pour » vous; mais je ne vous conseille pas de lui rien dire d'Yans sine. Ce n'est pas l'usage. Parlez-en à Consu; à la bonne

- » heure, il le connoît déja. Les domaines de Consu en» tourent votre district, & il peut vous prêter main-sorte,
  » si vous en avez besoin ».
- » Pardon, Tecla Mariam, lui dis-je, mais je ne vous entends pas. Je suis venu pour solliciter Consu, ou son successeur, de nommer Yasine Lieutenant au gouvernement du district de Ras el Feel, & vous me dites de l'y nommer moi-même ». « Assurément, répondit Tecla Mariam. Quel autre que vous peut le nommer? N'êtes-vous pas Gouverneur du Ras el Feel? » Je demeurai immobile d'étonnement. « Ce n'est pas là une grande affaire, reprit Tecla Mariam; & j'espere que vous ne verrez jamais le Ras el Feel. C'est un pays rempli de Mahométans, & dont le climat est mal-sain: mais l'or qui en vient est tout aussi bon que l'or chrétien. J'aurois bien mieux aimé, je vous jure, que vous eussiez eu le gouvernement du Begemder: mais cela pourra venir; vous êtes en bon chemin ».

Après être un peu revenu de ma surprise, je retournai vers Ayto Consu pour lui baiser la main, comme à mon supérieur; mais il ne voulut absolument point y consentir. L'Iteghé nous sit servir un grand dîner; nous envoyâmes chercher Yasine, qui soudain sut nommé à la place de Lieutenant-gouverneur, & revêtu des marques de sa dignité. Après quoi il eut ordre de se rendre sans tarder dans le Ras el Feel, pour y saire la paix avec les Daveinas, & ramener à Gondar tous les chevaux qu'il pourroit tirer de son district & de l'Atbara. Je sis aussi partir

avec Yasine ce pauvre Maure, dont l'âne avoit été mangé sur le Taranta, & qui nous sournit de petits grains de verre bleu, pour les échanges que nous avions eu besoin de faire en traversant la province de Tigré, ainsi que je l'ai déja dit. L'avantage d'avoir bien placé deux de mes compagnons de voyage, & de m'être assuré moi-même un moyen de retraite du côté du Sennaar, me procura plus de plaisir que je n'en avois eu depuis l'instant où j'avois débarqué à Masuah. Aussi m'avbandonnai-je, pour la premiere sois, à une véritable joie avec Heikel, Tecla Mariam, Engedan, Aylo & Guebra Denghel, tous mes amis intimes, tous l'espérance de leur pays.

CEPENDANT ma santé étoit trop altérée, pour pouvoir supporter impunément le moindre excès. Le lendemain, quand je sus chez moi à Emfras, je sentis un mal-aise, que je pris pour l'avant-coureur d'une sievre à laquelle j'étois afsez sujet. Je pris soudain du quinquina, je me consinai dans ma maison, & je me mis à mon régime ordinaire, le ris bouilli & l'eau fraiche en abondance.

J'APPRIS alors qu'il y avoit de grands mouvemens à Gondar, & qu'un Moine de Debra Libanos, aimé de l'Iteghé & du Roi, avoit excommunié l'abba Salama, à la suite d'une dispute qu'ils avoient eu ensemble sur la religion, dans la maison même de l'Itchegué. Le lendemain Hagi Mahomet, l'un des faiseurs de tentes du Ras Michael, établi dans la villebasse, que traverse la grande route du Gojam, vint m'avertir que beaucoup de Moines de cette Province étoient arrivés dans la capitale, & qu'à leur passage dans la ville basse, ils avoient témoigné leur mécontentement de ce qu'un france

résidoit dans la ville haute. On sent bien que par ce franc ils entendoient parler de moi. Hagi Mahomet me dit en même tems que quand ces Moines venoient par troupes de cinq ou six, il n'y avoit rien à craindre; mais que quand ils s'en retournbient tous ensemble, comme Michael avoit coutume de les rénvoyer, ils ressembloient à des enragés; qu'ainsi il me prioit de permettre, si je voulois demeurer à Emsras, qu'il m'envoyât quelques soldats Mahométans, qui obéiroient exactement à tout ce que je leur commanderois.

L'ON vint m'apprendre en ce moment que mon ami Tecla Mariam venoit de tomber malade à Gondar, ainsi que sa sille, qui portoit le même nom que lui, & qui, après Ozoro Esther, étoit la plus belle semme d'Abyssinie. Je ne balançai pas un instant à voler à leur secours. J'enveloppai ma tête comme sont tous les grands officiers de l'Empire, quand ils approchent de la capitale. Je rencontrai en chemin plusieurs troupes de Moines fanatiques, toujours divisés par pelotons de six ou sept; mais soit qu'ils me reconnussent, ou non, ils ne me dirent pas un mot, & je me rendis chez Ayto Aylo, qui avoit mal aux yeux, & que je trouvai avec Ayto Heikel, chambellan de la Reine.

Après les salutations d'usage, je demandai à Aylo ce qu'il y avoit de nouveau dans la capitale? & s'il étoit vrai que Sebaat Gzier eût excommunié l'abba Salama? Ce qui m'étonnoit, parce que j'avois pensé que toutes les querelles de religion étoient terminées depuis long-tems. Il me répondit avec une gravité affectée: « Que je me trompois; que les choses » étoient au point, qu'il craignoit qu'il n'y eût de grands » troubles,

troubles, & qu'il me conseilloit de ne pas me montrer dans » les rues. » — Dites-moi sincérément, lui dis-je, de quoi il est question; j'espere que ce n'est pas l'ancienne histoire des Francs? — «Oh! que non, me repliqua-t-il, la chose est bien » pire. Il s'agît de Nebuchadnezzar.» — En prononçant ces mots, Aylo ne put s'empêcher d'éclater de rire. — «Le Moine » de Debra Libanos, poursuivit-il, soutient que Nebuchad-» nezzar est un Saint; & l'abba Salama dit que c'étoit un » Payen, un Idolâtre, un Turc, qui brûle en enfer avec Da-» than & Abiram. » — Fort bien, m'écriai - je. Je ne puis croire que Nebuchadnezzar fût Mahométan, s'il étoit Payen & Idolâtre; mais je ne me ferai sûrement pas des ennemis pour cela. — « Vous vous trompez, répondit Aylo. Il faut » manifester votre opinion dans ce pays-ci, ou vous paroî-» trez opposé aux deux partis contraires. Restez donc ici, » & ne vous montrez pas dans les rues. » — Mais je dis que j'allois voir Tecla Mariam qui étoit malade, & alors Aylo & Heikel se leverent pour me suivre, car la plus sincere amitié regnoit entre eux & Tecla. Nous rencontrâmes chez lui la belle Ozoro Esther, qui étoit venue voir sa rivale en beauté. Dès qu'elle apperçut Heikel, Aylo & moi, elle dit qu'elle vouloit me voir marié avec la jeune Tecla Mariam, & elle déclara qu'elle ne sortiroit pas de la maison que la chose ne fût faite. Comme ni le pere ni la fille n'étoient en danger, nous nous livrâmes à la joie; Ozoro Esther resta fort longtems, & on ne pouvoit pas lui témoigner qu'on craignoit qu'elle se retirât trop tard, car elle avoit une suite de plus de trois cens hommes.

Après qu'elle fut sortie, la conversation roula sur la reli-Tome III. Ggg gion. On me demanda ce qu'on croyoit & ce qu'on ne croyoit pas dans mon pays, & ces questions durerent jusqu'à la pointe du jour; après quoi nous convînmes tous de prendre quelque repos, puis de déjeûner ensemble, & d'aller à la Cour. Cependant, lorsque nous eûmes déjeûné, Aylo s'en alla à Koscam, & Tecla Mariam chez le Ras Michael; de sorte que je me rendis seul auprès du Roi. Je trouvai ce Prince, qui écouroit, avec une extrême attention, une cause importante, qu'on plaidoit devant lui. L'un des adversaires venoit de sinir son discours, & l'autre lui répondoit avec autant de grace que d'énergie; cependant les deux orateurs étoient nuds jusqu'à la ceinture, & sembloient mieux préparés pour lutter que pour parler.

OUAND le Monarque eut prononcé son jugement, & que la foule fut dissipée je me prosternai aux pieds du trône. & le Roi me demanda aussi-ôt : « Nebuchadnezzar est-il un Saint » ou non? » — Je lui répondis, en m'inclinant: « Votre » Majesté sait bien que je ne puis pas juger de ces choses-là, & que je me ferois des ennemis si j'en parlois. » — « Je » sais, repliqua-t-il d'un ton grave, que vous devez répondre » aux questions que je vous fais. Ne vous embarrassez pas du » reste: je m'en charge. » — « Sire, dis-je alors, je n'ai ja-» mais cru que Nebuchadnezzar eût eu quelque prétention à » être Saint. Il fut un fléau dans la main de Dieu, comme la » peste ou la famine; mais quoique Dieu se serve de la peste » ou de la famine, elles n'en sont pas moins funestes. » - « Quoi! dit le Roi, Dieu n'appelle t-il pas Nebuchad-» nezzar, son serviteur? Ne dit-il pas qu'il lui a ordonné de » marcher contre Tyr, & qu'il lui a donné pour récompense » le pillage de l'Egypte? N'est-ce pas par l'ordre de Dieu

» même que Nebuchadnezzar a conduit le peuple Hébreu » en captivité? Et ne croyoit-il pas en Dieu, quand Sidrach. » Misach & Abdenago sortirent de la sournaise ardente? Cer-» tes, Nebuchadnezzar doit être un Saint. » — « J'y conr sens, Sire, lui dis-je; j'aime mieux qu'il soit canonisé, que » non pas que Votre Majesté & l'abba Salama m'excom-» munient par rapport à lui. » --- Ces paroles firent beaucoup rire le Roi; & il alloit me répondre, quand Tecla Mariam & quelques autres personnes entrerent. Voyant que: le Secrétaire du Monarque tenoit un papier à la main, je m'éloignai par respect. Tecla Mariam causa environ deux minutes avec le Roi; après quoi l'appartement se reniplit. & le lever commença. Je dis à Tecla Mariam que je souhaitois que notre entretien de la veille ne lui eut pas fait tort. « Au » contraire, me répondit il, j'en vaudrai mieux. Vous le » voyez, nous nous épurons, nous ne nous occupons plus » nuit & jour que de religion. » — « Parlez-vous aussi de » Nebuchadnezzar? Ami, lui dis-je, le Roi m'a dit que c'étoit » un grand saint. » — « Tout aussi saint, je pense, reprit r Tecla Mariam, que notre Ras Michael qui est jaloux de » lui, & qui va bientôt décider la contestation. Allez à As-» hoa (1), & vous en serez témoin. »

Il y avoit en effet autour du Palais une foule immense qui demandoit tumultuairement une convocation du Clergé. A midi on n'avoit pas encore entendu à la cour parler du Ras Michael; mais je vis les membres du conseil, & je crus qu'il alloit venir. Cependant la grande Tymbale, ou Nagareet, qu'on appelle le Lion, sur portée devant le Palais, ce qui

<sup>...(1)</sup> Ashoa est une grande cour qui ensoure le palais du Roi...

donna lieu à diverses conjectures; & bientôt après on sit entendre une proclamation, que je vais copier telle qu'elle m'a été donnée par Tecla Mariam. La voici : « Ecoutez! écoutez! écoutez! écoutez! écoutez! écoutez! Ceux qui ne voudront pas entendre ceci, ne seront pas les derniers punis pour désobéir. — Comme plusieurs gens sans aveu s'assemblent en désordre, & abondent depuis quelques jours dans cette capitale, sans y porter des provisions ni pour eux, ni pour les autres, qu'ils effraient même les habitans de la campagne, & les empêchent de venir au marché, & qu'ils sont cause que nous sommes tous menacés de la famine; l'on est averti que si demain, après midi, les gens que nous avons désignés, sont trouvés dans Gondar, ou dans les chemins des environs, ils seront punis comme des rebelles & des brigands, & leur faute ne leur sera pas pardonnée de sept ans. »

Dix minutes après cette proclamation, on en sit une seconde en ces termes: — « Le Roi ordonne que quatre cens
cavaliers Gallas de sa maison fassent toute la nuit la patrouille dans les rues de Gondar, & dispersent toutes
les personnes qu'ils trouveront assemblées; que trente cavaliers se rendent entre Debra - Tzaï & le Kolla, trente
fur le chemin du Woggora, trente sur celui d'Emsras,
pour protéger les gens qui viendront au marché de Gondar,
ou qui iront vaquer paisiblement à leurs affaires. Ceux qui
font sages, prendront garde à eux, & se conduiront avec
sagesses.

CES proclamations suffirent. Les moines furent assez prudens pour se retirer chacun chez soi. Les Gallas étoient cités seulement pour faire peur, car il n'en existoit plus dans le palais, depuis qu'Ozoro Esther l'avoit purgé des gens de cette nation. Mais les moines qui n'ignoroient point cela, savoient aussi qu'à la place des Gallas, on ne manqueroit pas de trouver des foldats, qui pourroient les traiter tout aussi mal, & ils ne voulurent pas courir risque d'en faire l'essai.

En ce tems-là une très-mauvaise nouvelle porta l'allarme dans Gondar. On répandit que le Kasmati Boro, à qui le Ras Michael avoit confié le gouvernement du Damot, venoit d'être battu par Fasil, qu'il avoit gagné le Gojam sa patrie, & qu'il s'étoit cantonné à Hadis Amba, près de Miné, où il y a un gué du Nil. On ajoutoit que Fasil à la tête d'une armée de Gallas, bien plus considérable que celle qu'il commandoit à Fagitta, étoit venu se remettre en possession de Buré, lieu ordinaire de sa résidence. Cette nouvelle se débita d'abord à l'oreille, & je demandai en confidence à Kesla Yasous ce qu'il en pensoit. Il me la confirma, & je ne pus m'empêcher de lui témoigner mon chagrin, parce que je regardois cela comme un obstacle au desir que j'avois de visiter les sources du Nil. « Vous êtes bien dans l'erreur, me dit Kessa Ya-» sous; c'est la chose la plus heureuse qui pût vous arriver. » Vous avez envie de voir je ne sais quels lieux; mais je suis

- bien sûr que vous n'y pouvez parvenir avec sécurité, tant
- » que Fasil commandera. Fasil ne dément point son ori-
- p gine. Il est aussi Galla qu'aucun de ceux qui ont jamais tra-
- » versé le Nil. Nulle parole, nul serment ne le lie; il fait
- » le mal pour le plaisir de le faire, & il en rit. »
  - » Après la bataille de Fagitta, Michael proposa à son

» armée de passer la saison des pluies à Buré & de can-» tonner les troupes dans les villes & dans les villages des » environs. Il vouloit séjourner là un an pour prouver aux gens du pays que Fasil ne reviendroit pas à leur secours: mais il ne put exécuter son projet. Neanmoins à Hydar » Michael (1), c'est à dire au mois de Novembre prochain. » tonte l'Abyssinie marchera contre Fasil, & certainement il » ne nous attendra pas, & nous ne sortirons pas de sa pro-» vince que nous ne l'ayons entierement ruinée. Alors vous » pourrez visiter à votre aise les endroits que vous voudrez. » & vous défendre avec vos propres forces. Personne ne » vous retiendra. Rappellez vous bien sur-tout de ce que » je vous dis: il n'y aura jamais de paix avec Fasil, parce » qu'il n'en veut pas; & si vous êtes sage, vous ne passerez » pas dans le Maitsha, que l'armée de Michael ne soit campéeà » Buré, ou que vous n'ayez vu la tête de Fasil sur un poteau ».

Telles furent les paroles de Kessa Yasous; paroles memorables! auxquelles j'ai souvent songé depuis, quoique ce qu'elles sembloient m'annoncer nc se soit pas entiérement vérissé.

<sup>(1)</sup> A la S. Michel.



## CHAPITRE II.

Bataille de Banja. — Conspiration contre le Ras Michael. — M. Bruce se retire à Gondar. — Description de Gondar, d'Emfras & du lac Tzana.

Après la bataille de Fagitta, & l'affront que Fasil avoit reçu à Assoa, au sein de son propre pays, il se retira vers Buré, district des Agows, où il avoit coutume de saire sa residence. Bientôt il quitta Buré, traversa le Nil & entra dans le Bizamo, pendant que l'armée royale se retiroit à Gondar, & que le Kasmati Boro de Gago établissoit ses quartiers à Buré. Mais à peine Fasil sut instruit de l'éloignement de Michael, qu'il marcha à la tête d'un corps nombreux de cavalerie contre Boro, & le forca de se retirer en Gojam.

Les Agows étoient tous royalistes au fond du cœur. Fasil les avoit sorcés de se joindre à lui: Mais après sa défaite, ils se déclarerent pour Michael. Aussi le rebelle ne sut pas plutôt de retour à Buré qu'il sondit sur les Agows & les poursuivit de tous côtés. Il trouvoit à cela un double avantage. Il étoit sûr d'affamer ses ennemis retirés à Gondar, & de s'approprier toutes les richesses du pays dont il chassoit les Agows, & qu'il livroit à ses compatriotes les Gallas du Bizamo.

Fasil ayant trouvé les Agows rassemblés à Banja, leux

livra bataille & les défit entierement, quoiqu'ils combattiffent avec la plus grande opiniâtrété. Il resta sur la place sept des Agows, parmi lesquels principaux chefs des Ayamico, proche parent du Roi. La nouvelle de cette défaite sut porteé à Gondar par un fils de Nanna Georgis. l'un des chefs des Agows. Le jeune homme avoit eu le bonheur de se sauver, & il vint se presenter chez Michael, les habits déchirés & encore tout couverts de poussiere. Michael donnoit une nouvelle sête à l'occasion du mariage de Powussen. J'y étois. Le Ras, assis à table, tenoit en ce moment une coupe d'or, privilege qu'a seul le Gouverneur du Tigré. La coupe étoit remplie de vin, & il alloit boire, lorsqu'appercevant le jeune Georgis, qui n'avoit pas encore prononcé une seule parole, il jetta sa coupe sur le parquet en s'écriant: » Je suis coupable de la mort de ces gens là. » Soudain tout le monde se leva, on emporta la table; & Georgis commença son recit. Il raconta que Nanna Georgis, son pere, Zeegam Georgis, le premier des Agows après son pere, Ayamico, parent du Roi, & quatre autres chess avoient été tués, & presque tous ses compatriotes exterminés à Banja, où Fasil avoit signalé sa cruauté sur les vaincus pour se venger de sa desaite à Fagitta,

Le Ras tint aussi tot conseil; & il sut résolu que quoiqu'on sût à la veille de la saison des pluies, on entreroit tout de suite en campagne; que Gusho & Powussen regagneroient soudain leurs provinces respectives pour y lever le plus de troupes qu'il leur seroit possible; que le Roi suivroit le chemin des vallées du Foggora & du Dara pour aller joindre l'armée du Begemder & de l'Amhara, traverser le Nil, entre le lac Tzana & la seconde Cataracte, & de là marcher droit au district de Buré, où en saisant diligence, on pouvoit arriver en cinq ou six jours. Jamais projet ne sut embrassé avec plus d'ardeur. La cause des Agows étoit celle de Gondar, puisque sans eux la Capitale eût été infailliblement réduite à la samine. Les troupes du Roi & celles de Michael se trouvoient prêtes, & d'autant plus animées qu'elles venoient de passer une semaine dans la joie & dans les sessions.

Gusho & Powussen se mirent en route le lendemain matin. Avant de partir ils jurerent à Michael qu'ils ne reviendroient pas sans la tête de Fasil: mais ils avoient en sécret des intentions bien dissérentes. A peine eurent-ils atteint les frontieres du Begemder, qu'ils formerent le plan d'une conspiration à laquelle ils songoient depuis longtems. Ils résolurent de faire la paix avec Fasil, & de se promettre solemnellement que leur cause leur deviendroit commune, & qu'ils n'auroient qu'un même intérêt, un même avis, jusqu'à ce qu'ils eussent ôté la vie à Michael.

Les conspirateurs sçavoient que l'armée Royale devoit passer, comme je l'ai dejà dit, par le Dara, & dans l'endroit où le Nil sort du lac de Dembea, entre ce lac & un autre plus petit appellé Court Ohha, qui semble avoir sait jadis partie du premier. Au midi du lac de Dembea est le village de Derdera & l'Eglise de St. Michel; & c'est là que l'action devoit s'engager. Aussi-tor que Michael seroit à Derdera, Gusho & Powussen devoient lui sermer le passage du coté du Nord, tandis que Fasil sortant du Maitsha, viendroit

Hhh

Tome III.

l'attaquer en front du coté du Midi, & il étoit vraisemblable que, pressé par trois armées dissérentes, Michael succomberoit. Quoique les chess du complot sussent en grand nombre, le secret en sut prosondément gardé; & chacun s'occupa de son côté à faire ses préparatiss pour suivre le Roi, comme si on n'avoit pas eu d'autre dessein; car rien ne coûte moins à un Abyssinien que de dissimuler.

Gusho & Powussen, pour mieux tromper Michael, convinrent avant de partir de Gondar, que si à leur approche Fasil s'eloignoit & passoit le Nil pour regagner le pays des Gallas, le Roi, le Ras Michael & une partie de l'armée se cantonneroient à Buré pendant la saison des pluies, & qu'au retour du beau tems, ils traverseroient le sleuve tous ensemble pour entrer dans le Bizamo, & ravager les possessions des Gallas, de maniere qu'il n'y restât pas la moindre trace d'habitation.

CEPENDANT ma santé éprouvoir une dégradation sensible, à laquelle les excès que j'avois été obligé de saire récemment avoient beaucoup contribué. Le Ras Michael & le Roi lui-même avoient bien voulu songer à me pourvoir de tentes, & de toutes les choses nécessaires pour la campagne: mais j'avois encore besoin d'une tente ouverte par le haut, où je pusse saire mes observations astronomiques, sans être troublé par les curieux & les importuns. J'obtins en conséquence un congé du Roi pour me rendre à Emsras, ville située à vingt milles au midi de Gondar, & où l'on trouve un grand nombre de Mahométans, dont le métier est de faire des tentes. Gusho y avoit une maison & un fort joli jardin,

qu'il me prêta d'une maniere infiniment honnête, en me confellant pourtant de le suivre en Amhara, si je voulois rétablir ma santé & être plus tranquille qu'auprès du Roi & de Michael: mais je ne compris pas alors le sens de ces paroles. D'ailleurs, comme le Roi devoit bientôt passer par Emfras, & que la plupare de ceux qui charrioient ses équipages étoient Mahométans, je ne pouvois pas être dans une situation plus commode, plus libre & plus tranquille.

Après avoir pris congé du Roi & de Michael, j'allai à Koscam prendre congé de l'Iteghé. Depuis le mariage de Powussen, je n'avois pu présenter mon respect à cette Reine, à cause des repas & des réjouissances dont le Ras ne m'avoit pas permis de m'absenter. La généreuse Iteghé sit tout ce qu'elle put pour me dissuader de quitter Gondar; elle traita de projet chimérique & indigne d'un homme raisonnable, le desir que j'avois de visiter les sources du Nil. Elle me conseilla de resterauprès d'elle à Koscam, jusqu'à ce que du moins je susse si Michael & le Roi reviendroient, & ensuite, au lieu d'attendre qu'il m'arrivât quelqu'accident, de prositer de la premiere occasion favorable pour m'en retourner dans mon pays, par la voie du Tigré, que j'avois suivie en venant.

Je m'excusai le mieux que je pus; mais cela n'étoir pas aisé auprès d'une personne qui n'avoit pas la moindre idée du mérite attaché, depuis tant de siecles, à la découvete que j'avois entreprise. Je lui témoignai toute la gratitude que m'inspiroient, & les bontés dont elle m'avoit comblé chaque jour, & l'honneur qu'elle me faisoit en ce moment même de marquer tant d'intérêt pour moi, qui n'étois qu'un pauvre voya-

Hhh 2

geur inconnu, & qui ne pouvois avoir d'autre droit à ses yeux, que cette même bienveillance qu'elle étendoit à tout en raison du besoin qu'on en avoit. - « Voyez, voyez, me » dit-elle, combien chaque jour de notre vie nous fournit » des preuves de l'inconséquence & de la frivolité humaines. » Vous êtes venu de Jérusalem ici à travers des pays do-» minés par les Turcs, & des climats brûlans & infalubres, » pour voir une riviere, dont vous ne sauriez pas emporter la moindre partie, quelque prix qu'elle pût avoir, & qui est » réellement moins grande, moins claire, moins belle, que » des milliers d'autres rivieres que vous avez chez vous; & » vous êtes fâché que je cherche à vous dissuader d'une ten-» tative qui peut vous coûter la vie, sans qu'on sache jamais a dans votre patrie ce que vous êtes devenu. Mais moi, dont » les fils sont assis depuis plus de trente ans sur le trône d'A-» byssinie, je voudrois pouvoir renoncer au monde, être » conduite à l'Eglise du S. Sépulchre de Jérusalem, mendier » mon pain le reste de mes jours, & être enterrée au milieu s de la rue, & en face du temple, où reposa jadis notre » Sauveur. »

La Reine prononça ces paroles du ton le plus mélancholique, & avec un air de tristesse qui ne lui étoit pas familier.
Elle me pria encore une sois de rester à Koscam, jusqu'à ce
qu'on sût instruit de ce que deviendroient le Roi & Michael
Je l'écoutois attentivement; & réstéchissant tout-à-coup à la
nombreuse armée qui suivoit le Monarque, & à la soiblesse
du parti de Fasil, si souvent vaincu, je songeai pour la premiere sois qu'il devoit se tramer quelque chose que je ne
savois pas.

CETTE conversation avec l'Iteghé sut suivie des ordres de me fournir à Emfras de l'or & du bétail, dont on ne me laissoit jamais manquer, & que, d'après les conseils d'Ayto Aylo, je ne refusois plus. Je ne puis m'empêcher d'observer ici avec quelle différence trois personnes faisoient la même chose. Quand le Ras Michael me donnoit de l'or, c'étoit devant tout le monde, de la main à la main, sans compliment, comme quand il payoit les autres Officiers du Roi. Quand i'en recevois du Roi, c'étoit également de la main à la main; mais ce Prince attendoit pour cela les momens où nous étions seuls. & il me témoignoit ses craintes sur ce que j'aimois mieux être gêné que de demander, & que je ne percevois pas avec assez de sévérité les revenus, qui m'étoient dus par les villages qu'on m'avoit concédés, ce qui étoit effectivement vrai. Pour la Reine, elle m'acclabloit de présens; mais elle ne me les offroit jamais elle-même, ni elle ne m'en parloit. Elle faisoit passer l'or qu'elle m'envoyoit par les mains d'un de ses gens. qui le remettoit à l'un des miens, pour l'employer aux befoins de ma maison.

J'AVOUE que je sus très-affecté de l'air de tristesse que je venois de voir sur le visage de l'Iteghé; & si j'avois été d'un caractere à croire aux pressentimens, & que le chemin du Tigré eût été libre, peut-être aurois-je alors suivi le confeil de cette Princesse, & m'en serois je revenu sans voir les sources du Nil, comme ont été sorcés de faire tous les voyageurs anciens & modernes qui m'ont précédé dans cette entreprise. Mais tous les préparatifs que je voyois saire à Gondar, toutes les assurances qu'on me donnoit de pouvoir, au milieu d'une armée victorieuse, visiter à mon gré ces sour-

ces sameuses, réveillerent mon ambition, & je regardai, dès ce moment, la seule idée de renoncer à mon projet, comme une sorte de trahison envers mon pays, auquel j'étois ensin le maître d'assurer l'honneur d'un succès, qui, dans tous les siecles, avoit trompé l'espérance des hommes les plus courageux. Le plaisir d'herboriser dans un pays aussi peu connu qu'Emsras, & de m'approcher ainsi chaque jour du but, contribua également à écarter les craintes que m'avoit inspirées le discours de la Reine, & je commençai à rougir de ma soiblesse.

Gondar, capitale de l'Abyssinie, est bâtie sur une montagne très-haute, dont le sommet est assez plane. Cette ville contient environ dix mille samilles en tems de paix. La plupart des maisons sont d'argile, avec un toit de chaume en sorme de cône, ainsi qu'il est d'usage par-tout où tombent les pluies du tropique. A l'occident de la ville, on distingue le palais du Roi, qui étoit jadis bien plus imposant qu'il n'est aujourd'hui. C'étoit un grand bâtiment quarré à quatre étages, & slanqué de quatre tours quarrées, d'où la vue s'étendoit, du côté du midi, sur toute la campagne, jusqu'au lac Tzana. Mais cet édisce, brûlé à dissérentes reprises, n'ossre presque plus qu'un monceau de ruines. On n'habite que dans les deux premiers étages, où est une salle d'audience de plus de 120 pieds de long.

Divers Monarques ont fait bâtir des appartemens autour du palais, tous en argile, & à la mode du pays, ce qui forme un contraste singulier avec le principal édifice qui sut bâti sous le regne de Facilidas, par des ouvriers venus des Indes, & par quelques Abyssiniens, qui avoient mieux aimé prositer

des talens des Jésuites pour l'architecture, que d'embrasser leur religion.

LE palais & toutes les maisons qui sont tout autour, se trouvent rensermés par un mur de pierres de trente pieds de hauteur, dans lequel il ya des ouvertures dans le haut. L'intervalle de ce mur aux maisons est recouvert d'un parapet. On peut, en faisant le tour, voir tout ce qui se passe au-de-hors. Il paroît n'y avoir jamais eu d'embrâsures pour du canon; les quatre côtés de ce mur ont plus d'un mille & demi de longueur.

La montagne sur laquelle s'éleve Gondar, est environnée d'une vallée prosonde, où l'on peut sortir par trois désilés opposés; l'un est au midi, & conduit vers le Dembea, le Maitsha & le pays des Agows; l'autre est au nord-ouest, & mene du côté du Sennaar, du Walkayt & du Waldubba, & sur la montagne de Tebra Tzaï, c'est-à-dire, la montagne du soleil, au pied de laquelle est Koscam, le palais de l'Iteghé; ensin, la troisieme sortie est au nord, du côté du Woggora, du mont Lamalmon, du Tigré, & de la mer Rouge. La riviere de Kahha se précipite de la montagne du Soleil, traverse la vallée, & passe au midi de Gondar; & la riviere d'Angrab, qui vient de Woggora, la contourne au nord-nord-est; puis ces deux rivieres vont se réunir au pied de la montagne, à environ un quart de mille au sud de la ville.

De l'autre côté de la riviere de Kahha, & vis-à-vis de Gondar, est une ville habitée par les Mahométans, & contenant environ mille maisons. Ces Mahométans sont tous

actifs & laborieux, & la plupart ont soin des équipages du Roi & des Nobles, tant lorsqu'on entre en campagne, que lorqu'on en est de retour. Ils plantent & abattent les tentes avec une facilité & une promptitude étonnantes. Ils condui-sent les mulets de charge; ensin ils forment un corps commandé par des Officiers, mais jamais ils ne combattent pour aucun parti.

D'APRÈS un grand nombre d'observations du soleil & des étoiles, saites dans l'espace de trois ans, avec un quart de de cercle de trois pieds de rayon, & deux excellens télescopes, je déterminai la latitude de Gondar, par les 12.° 34.8 30" nord; & d'après plusieurs observations des satellites de Jupiter, principalement du premier, tant dans leurs immersions, que leurs émersions, je conclus que la longitude étoit de 37.° 33.′ o." du méridien de Greenwich.

Je partis de Gondar le 4 Avril 1770, à sept heures du matin. Nous traversâmes la riviere de Kahha & la ville Maure; & vers les dix heures nous arrivâmes sur les bords du Mogetch, riviere très-considérable, qui court dans un lit trèsprosond, rempli d'une espece de pierre à sus bleue. Nous passâmes le Mogetch sur un pont de quatre arches, très-solide, chose excessivement rare en Abyssinie. Mais il est vrai que le Mogetch en a plus besoin que la plupart des autres rivieres. Elles se déssechent, ou ne forment que des étangs à la cessation des pluies; mais le Mogetch a un courant toujours plein & rapide, parce qu'il prend sa source dans les hautes montagnes du Woggora, contre les sommets escarpés desquelles vont se briser d'épais nuages dans toutes les saisons de

de l'année. Le Mogetch va se précipiter dans le lac Tzana; & dans le tems des pluies il charrie tant d'eau, que s'il n'y avoit pas de pont, les gens qui portent des provisions au marché de Gondar, ne pourroient pas le passer. Ce pont est l'ouvrage du Roi Facilidas. On ne l'a pas bien placé; il est trop près de la montagne, & vis à-vis un torrent qui entraîne quelquesois des pierres énormes qui pourroient détruire le pont, mais qui heureusement jusqu'à présent ne l'ont point endommagé.

L'EAU du Mogetch n'est pas bonne, ce qui provient sans doute des minéraux, ou des parties pierreuses qu'elle charrie. On voit dans les Alpes, & sur-tout entre le mont Cenis & le Dauphiné, plusieurs rivieres qui sont de la même qualité que le Mogetch.

En quittant la vallée étroite où coule le Mogetch, en nous éloignant de ses bords escarpés, nous entrâmes dans une immense plaine, bornée d'un côté par de hautes montagnes, & de l'autre par le lac de Dembea, ou le Bahar Tzana (1), que les Géographes ont appellé par corruption Barcena. Enchanté de pouvoir enfin respirer en liberté, je me mis, tout en continuant ma route, à chercher des plantes d'un côté & d'autre avec les gens de ma suite. Notre imagination transportée se flattoit que les bords d'un lac, tel que le Tzana, situé dans une contrée si lointaine, devoient produire des choses neuves & magnisiques. Mais nous sûmes trompés; nous l'avions aussi toujours été dans les prairies où l'herbe croît avec une vi-

<sup>(1)</sup> La mer de Tzana.

Tome III.

gueur extraordinaire; ainsi que dans toute la plaine du Dembea.

A onze heures, nous traversâmes la riviere de Tedda; là le chemin se divise en deux. Celui qui est droit à l'orient, conduit à la montagne de Wechné, dans le territoire inculte & sauvage de Belessen, sameux cependant en Abyssinie par son miel.

Nous suivimes l'autre route qui va droit au midi, & qui mene à Emfras. Nous vimes à un mille de distance à notre gauche, l'Eglise de saint George. A une heure nous simes halte auprès de celle de Zingetch Mariam; & quelques minutes après, nous étant remis en route, nous travers âmes le Gomara, riviere large & prosonde, qui prend sa source dans le pays de Belessen. Elle ne sorme que de vastes étangs durant les secheresses; mais, quand nous la passâmes, elle avoit commencé à reprendre son cours. Elle va d'abord au nord-est, puis elle tourne au sud-ouest, & se jette dans le lac Tzana.

A deux heures, nous fîmes halte à Correva, petit village très-agréablement situé sur une éminence, d'où l'on a la vue du lac. Le grand chemin le traverse, & se partage encore en deux; l'un conduit à Emfras, puis dans le Foggora & dans le Dara; & l'autre aux deux petites îles de Mitraha, situées dans le sud-ouest du lac, où l'on se rend en quatre heures de marche.

En allant de Correva à Emfras, on marche d'abord une heure dans la plaine; ensuite une autre heure sur le penchapt

d'une montagne peu élevée; & tout le reste du tems on suit le bord du lac.

CE ne sut que le lendemain (1), à cinq heures du matin; que nous partîmes de Correva, où nous avions inutilement employé beaucoup de tems à herboriser. Nous n'y trouvâmes ni plantes, ni arbres dont l'espece ne nous sût déja connue. Nous marchions droit au midi, & nous arrivames bientôt au pied d'une colline couverte de buissons & d'arbustes épineux, de l'espece des acacias, mais plus petits, & qui sembloient avoir peine à croître. Je sis planter ma tente en cet endroit, & je me mis en quête de ce qu'il pouvoir y avoir dans le bois. J'y vis une grande quantité de lièvres : mais je ne pus en profiter, parce que les Abyssiniens ne mangent pas de cet animal, qu'ils regardent comme immonde; mais je me dédommageai en tuant une vingtaine de pintades, de la même espece de ces pintades grises qu'on voit en Europe. Il y en avoit aussi dans ce bois une quantité immense; & comme elles ne sont point proscrites par la religion, ou plutôt par les préjugés abyssiniens, elles nous servirent à faire diversion au bœuf crud, au beurre & au miel, dont nous avions vécu jusqu'alors, & dont nous devions vivre jusqu'à Emfras. Il faut convenir pourtant que ces alimens ne sont pas désagréables du moins en partie,

A huit heures nous traversâmes le grand village de Tangouri; & à environ cent pas à droite de ce village; nous jouîmes de la vue du lac d'une maniere encore plus étendue

<sup>(1)</sup> Le 5 Avril 1770i

qu'à Correva. Tangouri est peuplé de marchands mahometans qui vont en caravanes au - delà du Nil & très avant dans le sud, vendre aux Gallas des grains de verroterie, de grosses aiguilles, du cohol, de l'antimoine, de la myrrhe, de grosses toiles de coton fabriquées dans le Begemder. & des toiles bleues de Surate, appellées du Marowti. Ces caravanes sont ordinairement une année en voyage; & elles rapportent des esclaves, de la civette, de la cire, des peaux, du cardomum, dont l'ecorce est magnissque, & ensin du gingembre en grande quantité, qui vient de bien plus loin encore, c'est-à-dire du côté du Narea. Il me sembla que c'étoit un assez pauvre commerce, vû le tems qu'il prend & les accidents, les extorsions, les vols de toute espece auxquels il est sujet. Mais je ne puis pas dire s'il ne vaudroit pas bien la peine d'être fait d'une maniere mieux entendue, si le gouvernement du pays étoit différent.

A la gauche de Tangouri, & au bout d'une plaine d'un mille d'étendue, s'eleve le rocher d'Amba Mariam sur le sommet duquel on a bâti une Eglise. Il n'y a qu'un seul côté par où l'on puisse y grimper, encore le chemin est-il très difficile. Aussi à la moindre allarme, les habitans des villages voisins s'empressent de s'y mettre à l'abri de l'ennemi.

A neuf heures nous avions dèja fait trois milles dans la plaine, ayant toujours le lac Tzana à notre droite, quand nous arrivâmes sur le bord de la jolie petite riviere de Gorno, qui prend sa source dans la montagne de Wechné, & sur laquelle on a jetté un pont d'une seule arche à un demi mille au-dessus du lac, Sa direction est nord & sud,

& elle va se perdre dans le lac entre Mitraha & Lamgué. Après avoir fait encore un mille, nous arrivames à Emfras, très satisfaits de notre voyage, qui n'avoit pourtant eu rien de bien intéressant.

La ville d'Emfras est sur une haute montagne, & on y arrive par un chemin, qui est presque à pic. Les maisons, au nombre de trois cens, sont à mi-côte, saisant face au sud. Par derrière les maisons sont des jardins, ou plutôt des champs remplis d'arbres & d'arbustes, qui, plantés sans ordre, occupent tout le terrein jusqu'au sommet de la montagne. D'Emfras on voit aisément tout le lac, & même la campagne, qui est au-delà. Le Roi d'Abyssinie résidoit autresois dans cette ville; & on y voir encore une tour quarrée à demi-ruinée, où logeoit l'Hatzé Hannès.

EMFRAS est par les 12°. 12' 38" de latitude nord, & par les 37°. 38' 30" de longitude à l'est du méridien de Greenwich. Les distances & les directions dont je viens de rendre compte ont été attentivement observées avec une boussole & une montre d'Ellicot; & je sis en outre plusieurs observations astronomiques, pour déterminer la latitude & la longitude; de sorte que je ne crois pas m'être trompé d'un mille par jour.

LE lac Tzana est sans contredit le plus vaste réservoir qu'il y ait dans ces contrées. Cependant son ésendue a été trèsexagérée. Sa plus grande largeur est de Dingleber à Lamgué, c'est-à-dire de l'est à l'ouest, & à trente-cinq milles en droite ligne: mais il se rétrécit beaucoup par les bouts. Il n'a même guère plus de dix milles en quelques endroits. Sa plus grande longueur est de quarante-neuf milles du nord au sud, & va du Bab-Baha, un peu au sud-ouest quart-d'ouest de cet endroit où le Nil, après avoir traversé le lac par un courant toujours visible, tourne vers Dara dans le territoire d'Allata. Dans la saison des sécheresses, c'est-à-dire du mois d'Octobre au mois de Mars, le lac décroît beaucoup: mais lorsque les pluies ont grossi toutes les rivieres, qui viennent s'y reunir comme les rayons d'une roue se réunissent dans le centre, il augmente & déborde dans une partie de la plaine.

Si l'on en croit les Abyssiniens, qui sont toujours de grands menteurs, il y a dans le lac Tzana quarante-cinq îles habitées. Mais je pense que ce nombre peut être réduit à onze. La principale est Dek, Daka ou Daga (1), située presqu'an milieu du lac, & dont il m'est impossible de dire quelle est la grandeur, parce que je n'y suis jamais alté. Après Dek, les îles les plus considérables sont Halîmoon, du côté de Gondar; Briguida, du côté de Gorgora, & Galila, qui est au-delà de Briguida. Toutes ces îles étoient autresois les prisons où l'on envoyoit les Grands d'Abyssinie, ou bien ils les choisissoient eux-mêmes pour leur retraite, quand ils étoient mécontens de la Cour, ou lorsqu'ensin dans les tems de troubles ils vouloient mettre en sûreré leurs essets les plus précieux.

Quelques semaines après mon voyage de Gondar à Emfras

<sup>(1)</sup> Ce mot fignisse montagne, ou terrein élevé,

## hux sources Du Nil;

439

Welleta Christos, homme renommé pour sa sainteté, homme qui jeunoit depuis quarante ans, & qui étoit Gouverneur de l'île de Dek, pour l'Iteghé, s'ensuit avec treize cens onces d'or, que cette Princesse lui avoit consié; &, ce qu'on aura peine à croire, la généreuse Iteghé ne voulur pas permettre qu'on courût après lui, ni qu'on sit la moindre recherche.

## CHAPITRE III.

Le Roi établit son camp à Lamgué. — Il passe le Nil & va camper à Derdera. — M. Bruce accompagne le Monarque.

LE 12 Mai (1), nous apprîmes que le Roi s'étoit rendu à Tedda. Il passoit sans cesse des couriers du Begemder & de l'Amhara, qui alloient vers le camp du Roi, ou qui en revenoient, pour presser le Ras Michael d'entrer en campagne le plus promptement possible, & de prévenir la ruine entiere des Agows, que Fasil avoit à cœur d'achever. Powussen & Gusho avoient soin d'avertir le Ras que la pluie avoit commencé à tomber, & qu'elle seroit bientôt assez considérable pour grossir, les rivieres au point de les empêcher d'être guéables, & pour barrer le chemin de Buré. Ils le prioient donc de réfléchir, qu'avec les armées qu'il menoit à son secours, il étoit plus important de se hâter que d'attendre de nouvelles troupes; & qu'ensin il étoit absolument inutile qu'il attendît des renforts du Tigré, & qu'il valoit bien mieux qu'il passât par Emfras, par les districts du Foggora & du Dara, & qu'il traversât le Nil dans l'endroit où il sort du lac, pendant qu'eux, avec leurs armées combinées, passeroient le fleuve sur le pont qui est à seize milles plus bas, près de la seconde cataracte, ravageroient par le fer & par le feu le pays où commandoit Woodage Asahel, & joindroient l'armée royale à Derdera, entre le lac Tzana & le Court-Ohha (2).

<sup>(1) 1770.</sup> 

<sup>(2)</sup> On sait que c'est le petit lac.

CE plan étoit précisément semblable à celui que Michael avoit conçu. Il embrassoit tout le pays de l'ennemi, & satisfaisoit complettement la vengeance du Ras. D'ailleurs il n'avoit encore rien transpiré du secret des conspirateurs.

LE 13, à la pointe du jour, nous vîmes passer près d'Emfras le Fit Auraris de Michael, Netcho, qui paroissoit trèspressé de se rendre dans le Foggora. Le Roi, parti de Tedda, avoit fait une marche sorcée, & devoit arriver la même nuit à une maison que Gusho avoit près de Lamgué. Cette extrême diligence annonçoit sussissamment l'intérêt qui animoit les esprits. L'approche des troupes se faisoit déja sentir. Chacun abandonnoit sa maison, & emportoit dans les montagnes ses essets les plus précieux. Emsras ne sur bientôt plus qu'une, ville déserte. Le Ras Michael, s'avançant à la tête de son armée, sembloit être l'ange exterminateur, qui vient annoncer le grand jour du Jugement.

> Une tonnante voix commande le ravage, Et la guerre sanglante a lâché tous ses chiens.

Toujours équitable & sévère en tems de paix, prompt à maintenir l'ordre & la tranquillité, & à sauver le pauvre de la tyrannie du riche, Michael étoit le plus cruel & le plus injuste des oppresseurs dès l'instant qu'il entroit en campagne, sur-tout si le pays où il conduisoit son armée lui avoit jamais montré la moindre aversion.

A onze heures du matin, passa le Fit Auraris du Roi. C'étoit un des proches parens d'Ayamico, ce chef des Tome III. Kkk Agows, allié du Roi, que j'ai déjà dit avoir été tué à la bataille de Banja, gagnée par Fazil. Le Fit Auraris étoit un de mes intimes amis. Accompagné de cinquante cavaliers & de deux cents fantassins, il sit entendre en divers endroits une proclamation au nom du Roi, pa rlaquelle il désendoit que personne quittât sa maison. Il avertissoit, au contraire, tous les habitans de rester tranquilles chez eux, parce qu'on brûleroit toutes les maisons qu'on trouvero it vuides

Le Fit Auraris m'envoya un de ses gens, pour me dire que le Roi coucheroit ce soir-là à Lamgué, & pour me prier de lui envoyer un peu d'eau-de vie. Je lui en envoyai en esset; & de son côté, il eur l'honnêteté de charger un homme de veiller à la sûreté des maisons voisines de la mienne, parce que les propriétaires étoient plongés dans les plus vives alarmes.

Au moment où le soleil venoit de se coucher, nous entendîmes retentir les timballes du Roi. Toutes les sois que ce Prince se met en marche, il est précédé par quarante-cinq de ces instrumens. La ville Maure, située près de la rivière, sut pillée en une minute; mais les habitans, qui s'étoient attendus à la rapacité du soldat, avoient eu soin d'enlever tout ce qui valoit quelque chose. Vingt partis dissérens de maraudeurs escaladèrent la montagne pour piller Emsras. Quelques habitans étoient connus d'eux, d'autres ne l'étoient pas; mais les maisons des Chrétiens avoient été vuidées d'avance, comme celles des Mahométans; de sorte que les soldats n'y trouvant rien, se réunirent tous chez moi pour demander de la viande, du vin, & tout

ce qui leur venoit dans l'idée. Le gardien que m'avoit donné le Fit-Auraris résista autant qu'un homme peut le saire; il repoussoit les assaillans à coups de bâton, à coups de souet; & jusqu'à minuit ce sur un combat continuel. Ensin, ayant eu le bonheur de nous délivrer de ces surieux, sans qu'ils missent le seu à la ville, nous restâmes tranquilles le reste de la nuit.

Le 14, je laissai le soin de ma maison sous la garde des femmes & d'un vieillard; & à la pointe du jour je montai à cheval, accompagné de tous mes domestiques, en état de me suivre; il y avoit pourtant sort peu de sûreté à voyager à cette heure-là en pareille compagnie. Nous traversâmes la rivière d'Arno, un peu au - dessous d'Emsras, après quoi nous gagnâmes la plaine; & ayant pris le galop, nous arrivâmes à Lamgué entre huit & neus.

Quoiqu'il fût encore de bonne heure, le Roi étoit déjà au Conseil; & le Ras Michael, dont les principaux Officiers étoient rassemblés chez lui, les quitta pour se rendre auprès du Roi. Il y avoit environ cinq cents pas de la tente du Monarque à celle du Ras; & le chemin qui conduisoit de l'une à l'autre restoit toujours libre pour les messages que le Prince & son Général s'envoyoient réciproquement: c'eût été un crime de s'y arrêter ou de le traverser. Le vieux Ras mit pied à terre devant la tente du Roi; & quoiqu'il me vît, quoiqu'il fût, dans tout autre moment, trèsprévenant à mon égard, il passa près de moi sans faire semblant de m'appercevoir.

Kkk 2

MA place me donnoit le droit d'entrer librement par-tour où étoit le Roi, & de me placer derriere son siège, mais je ne me souciai pas de le faire en ce moment; je présérai de me rendre à la tente d'Ozoro-Esther, où j'étois sûr au moins de trouver un accueil agréable, & un bon déjeûner. Je ne me trompai pas; dès que je me présentai devant cette Princesse. que je trouvai assise sur un sopha, & environnée d'une Cour nombreuse, elle s'écria avec transport : « Voilà Yagoubé! » voilà l'homme que je souhaitois de voir! » aussi-tôt la soule se dissipa, & il ne resta auprès d'Ozoro Esther que ses semmes & moi. Elle commença à me faire l'énumération des maladies dont elle se croyoit attaquée, & qui devoient, disoitelle, la conduire au tombeau avant la fin de la campagne; mais il étoit bien aisé de voir que ces maladies n'étoient que fort peu de chose, quoiqu'il n'eût pas été prudent de le lui dire. Elle aimoit, au contraire, qu'on la crût malade, qu'on la soignât, qu'on la flattât; mais elle étoit alors si bonne, si douce, elle avoit une conversation si agréable, & des manieres si polies, que son Médecin étoit tenté de desirer qu'elle eût toujours un peu besoin de lui.

Ozoro-Esther étoit alors enceinte; & toutes es sêtes qu'on avoit données à l'occasion du mariage de sa niece & de Powussen, avoient dérangé sa santé, devenue extrêmement soible & délicate depuis la mort suneste de Mariam Barea. Après que je lui eus donné mes avis, & que j'eus expliqué à ses semmes de quelle maniere il falloit lui faire prendre les choses que je lui enverrois, on ouvrit les portes de la tente. Nous sûmes bientôt environnés de tous nos amis; & je m'apperçus que le tems de ma consultation

n'avoit pas été inutilement employé au-dehors; car notre tapis sut couvert à l'instant d'un déjeûner, servi dans des plats de bois, & très-abondant.

IL y avoit des volailles cuites à l'étuvée, mais affaisonnées avec tant de poivre noir, qu'elles enslammoient le palais; d'autres volailles, non moins poivrées, cassées par le milieu, & préparées avec du bled bouilli, de la même maniere que les Indiens les préparent avec du riz; des pintades rôties, sans beurre, sans sauce, & dont la chair, quoique fort blanche, étoit aussi dure que du cuir; mais il y avoit sur-tout, ce qui ne manque jamais dans leurs repas, ce qu'ils aiment de présérence à tout autre mets, du Brind, c'est-à-dire, des tranches de bœuf crud. La vue de ce bœuf flattoit l'appétit de tous nos convives; mais ce qui me faisoit bien plus de plaisir, c'étoit du pain de farine de froment de Dembea, parsaitement bien pétri, & égal au meilleur pain qu'on mange à Londres & à Paris.

Les Abyssiniens disent qu'ils faut d'abord planter, & ensuite arroser; aussi, jamais ils ne boivent qu'ils n'aient achevé de manger. Alors les verres circulent gaiement à la ronde. On servit, chez Ozoro-Esther, d'excellent vin noir, recueilli à Karoota, à six lieues de l'endroit où nous étions en ce moment. Ce vin est très-sort, & approchant du vin de France, connu sous le nom de Côte-Rôtie. On but aussi de l'eau-de-vie, de l'hydromel, d'une espece de bierre appel-lée bouza. Cette bierre & l'hydromel sont mis en sermentation avec des herbes & des seuilles d'arbre; ils portent facilement à la tête; & les étrangers les trouvent d'un goût très-désagréable.

Notre aimable hôtesse, qui étoit restée sur son sopha; nous pressoit de boire de la maniere la plus engageante, & nous rappelloit que bientôt le tambour donneroit le signal d'abattre les tentes. Pour moi, j'avoue que cela me sit une impression bien dissérente de ce qu'elle souhaitoit. Je n'étois point préparé à suivre l'armée, & je craignis qu'il ne me sût plus possible de m'en retourner chez moi; en outre, il m'étoit indispensable de voir le Roi & le Ras Michael; & je voulois, pour cela, conserver toute ma raison. Je chargeai donc une des semmes d'Ozoro-Esther de m'excuser auprès d'elle, & je me dérobai de sa tente, pour me rendre à celle du Roi.

Jerésolus alors de prendre la contenance la plus grave, asin qu'aucun de mes camarades ne pût s'appercevoir que j'avois bu, quoiqu'en Abyssinie on ne blâme jamais un homme de s'enivrer, lorsqu'il n'a pas des affaires de conséquence. Je m'en allois donc de l'air le plus tranquille qu'il m'étoit possible de prendre; & j'avois déjà fait plus de cent pas dans l'avenue qui conduisoit de la tente du Ras à celle du Roi, sans que personne m'eût rien dit, quand je me rappellai tout-à-coup qu'il étoit désendu de passer en cet endroit, & j'en sortis à l'instant.

JE rencontrai plusieurs personnes de ma connoissance, avec lesquelles j'entrai chez le Roi. Il étoit déjà midi; on avoit servi un grand repas, auquel je resussai de prendre part, jusqu'à ce que j'eusse vu le Roi. Croyant que le déjeuner que j'avois sait dans la tente d'Ozoro-Esther étoit un secret, je levai le rideau par derriere le siège du Roi, &

j'en sis le tour pour me prosterner aux pieds du Monarque, quand le jeune Prince George, qui étoit à la droite de son frere, s'avança; & croisant ses mains sur ma poitrine pour m'empêcher de me mettre à genoux, il se tourna du côté du trône, & dit au Roi: « Sire, avant de permettre à » Yagoubé de s'agenouiller devant vous, il saut que vous » sassiez appeller deux personnes pour le relever, car Ozoro- » Esther l'a tant sait boire, qu'il lui seroit impossible de se » relever lui-même. »

Quoiqu'a ces mots il fût difficile de ne pas rire, le Roi se contraignit, & on voyoit bien qu'il n'étoit pas content. Le vin que j'avois bu produisit au moins un bon effet, c'est que je ne sus pas aussi sensible à la saillie du jeune Prince, que j'eusse pu l'être en tout autre tems. Cependant je sus un tant soit peu embarrassé; je me prosternai peut-être d'un air moins aisé qu'à l'ordinaire. Aussi ceux qui étoient autour du trône, se mirent à rire, & crurent qu'en effet j'étois un peu ivre. Quand je me relevai, le Roi me donna sa main à baiser d'une maniere très - gracieuse, & tout de suite il dit gravement à son frere; « Sûrement si vous croyiez qu'Yagoubé sût pris de vin, » vous vous attendiez qu'il vous répondroit, & en ce cas il » eût été bien plus sage & bien plus poli de ne pas saire votre » observation. »

Le jeune Prince sut très-affecté de ces paroles. Je me hâtai d'aller vers lui, & je pris ses deux mains que je baisai. Les rieurs ne surent pas très à leur aise, sur-tout quand je vins me replacer de bout devant le Roi. Ce Monarque étoit sensible, bon, indulgent. Il se plaignit de ce que je l'avois abandonné; il me demanda si j'avois été bien traité à Emsras, & me dit qu'il craignoit que j'eusse manqué de tout. « Mais je ne vous » ai rien envoyé, dit - il, parce que vous m'aviez dit qu'il » étoit nécessaire de jeûner après les sestins de Gondar; & d'ailleurs j'espérois que la faim vous rameneroit bientôt de » notre côté. » — « Si Votre Majesté, lui dis je, en croit » ce que vient de dire son frere, j'ai bien plus trinqué aujour- d'hui dans votre camp, que je ne l'avois jamais sait à Gondar; & j'ose en esset vous assurer que la remarque du Prince » George n'est pas sans sondement. »

ALLONS, allons, reprit le Roi, Georgis est votre cons-» tant & fidele ami; & il le doit bien, puisque c'est vous qui » lui avez appris à bien manier un cheval, & à tirer parfaitement un coup de fusil, sans quoi il n'eût jamais été qu'un » soldat ordinaire. Il commandera aujourd'hui une division » de l'armée. » — « De cinq cens chevaux encore! s'écria avec » transport le jeune Prince. Yagoubé, le Roi mon frere sera » demain à la tête de l'avant-garde, au passage du Nil; & si vous le voulez, vous serez mon Fit Auraris, & nous ba-» layerons ensemble le Maitsha. » — « Prince, lui répon-» dis-je, je me croirois très malheureux, si vous me chargiez » d'un emploi de cette importance, parce que je ne m'en senti-» rois pas capable. Plusieurs braves Officiers y ont droit, & le » rempliront sans doute dignement & avec gloire. » — « Ainsi, » dit le Prince, vous n'avez pas assez de constance en moi & » en mon détachement, pour être avec nous quand nous » passerons le Nil? Etes-vous fâché contre moi, Yagoube? » ou craignez-vous Woodage Asahel? »--- « Et vous, Prince, » repliquai-je, parlez-vous sérieusement? Je regarde ce que vous

- » vous me dites-là comme bien plus humiliant, que lorsque » vous avez dit, en badinant, que j'étois pris de vin. Soyez » certain que je serai à jamais le plus affectionné, le plus si-» dele de vos serviteurs, & que je tiendrai à grand honneur » de vous suivre dans le Maitsha, en qualité de simple ca-» valier, quand ce pays seroit désendu par dix mille Woo-» dages Asahels. »
- Oh! interrompit le Roi, vous êtes tous deux amis;
  mais je veux vous apprendre une chose, c'est que mon frere
  Georgis est plus enivré du commandement qu'il a obtenu
  aujourd'hui, qu'aucun soldat du camp ne le peut être de
  Bouza. > La chose étoit exactement vraie; car le jeune
  Prince étoit ordinairement réservé & silencieux, sur-tout en présence de son frere.
- » avec vérité » .... Mais, comme il prononçoit ces paroles, entra un messager du Ras Michael; &, sans se prosterner, il s'approcha du Monarque & lui parla à l'oreille. Aussitot tout le monde sortit; mais nous apprimes bientôt que le Ras avoit reçu des nouvelles du Begemder; que Powussen étoit prêt à marcher à la tête de ses troupes, & que Gusho avoit été un peu retardé, en faisant rentrer dans la soumission deux de ses neveux qui s'étoient révoltés. L'on me dit aussi qu'il se remettroit en chemin le plus promptement possible, & qu'il ariveroit probablement au camp dans la soirée. Les dépêches de Powussen ne manquoient pas d'annoncer, com-

me une chose certaine, qu'à la nouvelle de la marche du Ras Michael, Fasil s'étoit préparé à repasser le Nil, pour se sauver dans le pays des Gallas: mais cela occasionna beaucoup de soupçons, parce qu'un messager du sils de Nanna Georgis avoit rapporté la veille à Tedda, avoir vu Fasil quitter son camp de Buré, & prendre la route de Gondar, sans qu'on sût quel pouvoit être son dessein. Ce dernier avis étoit certain, & l'autre en paroissoit d'autant plus étrange.

LE 15, le Roi partit de bonne heure avec son armée, & se mit même à la tête de l'avant garde, comme le Prince George l'avoit dit la veille. C'étoit une marque de confiance que Michael lui donnoit pour la premiere sois, & dont le jeune Monarque étoit extrêmement flatté. Cependant le Ras avoit mis en même tems auprès de lui une espece de tuteur (1) dans la personne de Velleta Michael, son Billetana Gueta, vieux Officier très-estimé, & Commandant des plus braves soldats du Tigré. Le Roi sit halte sur les bords de la riviere de Godara; mais bientôt il se remit en marche, & le soir il arriva près de l'endroit où le Nil, sortant du lac de Tzana, reprend l'apparence d'un sleuve.

L'ARMÉE royale resta campée tout le lendemain près du gué. Il s'y passa alors plusieurs choses capables de donner de l'ombrage, & de saire naître des soupçons dans l'esprit du Ras. Aylo, Gouverneur du Gojam, avoit eu ordre de joindre ses troupes à l'armée du Roi, dès que Powussen & Gusho seroient en marche; & Ozoro Welleta Israel, mere de ce

<sup>(1)</sup> Maguzet Ce mot signifie littéralement une sevreuse.

Gouverneur, avoit promis que son fils ne manqueroit pas d'obéir. Cette Princesse étoit fille de l'Iteghé, & sœur puinée d'Ozoro Esther: mais quoiqu'aussi belle que cette derniere, elle lui étoit bien inférieure pour l'esprit & le caractere. Elle avoit resusé la main du vieux Ras, qui l'avoit demandée en mariage, avant de quitter le Tigré pour venir à Gondar remplir la place de Lieutenant général de l'Empire, & une haine implacable avoit été la suite de ce resus. Ensin on débita dans le camp, où Welleta Israel étoit avec sa sœur, qu'on avoit entendu dire au Ras, que si Aylo ne venoit pas le joindre, il seroit arracher les yeux avec des tenailles de ser à Welleta Israel, propos digne, sans doute, du barbare Michael; car les yeux de Welleta étoient les plus beaux du monde.

Pendant la soirée du 15, on apperçut une perite tente de l'autre côté du Nil; & dans la matinée du 16, Welleta Israel & la petite tente eurent disparu. La Princesse prosita courageusement de la nuit pour s'évader; & la tente avoit sans doute été plantée par son sils Aylo, ou par quelqu'un de ses amis, pour lui indiquer le passage; car le Nil, déja trèshaut, charrioit non-seulement une prodigieuse masse d'eau, mais beaucoup de pierres. Le passage du sleuve étoit alors, en plein jour, même pour des soldats, une entreprise dissicile & hardie; & dans la nuit, pour une semme qui avoit à craindre d'être arrêtée, c'étoit une chose excessivement téméraire. Mais Welleta Israel étoit guidée par un guerrier intrépide; elle suivoit son neveu, le sils du Kasmati Eshté, Engedan, qui s'ensuit avec elle: car l'amour les avoit unis par des liens bien plus sorts que ceux du sang.

Tour le camp, instruit du projet sanglant du vieux Ras; avoit tremblé pour Welleta Israel, & se réjouit du succès de son évasion; mais il falloit dissimuler aux yeux de Michael, qui résolu de venger soudain les Agows des cruautés de Fasil, ne porta pas alors plus loin ses réstexions. La défection d'Aylo sut attribuée au crédit de Fasil, qui, maître du Damot, & conséquemment voisin du Gojam, avoit put séduire le jeune Gouverneur de cette Province, & l'on ajouta, d'ailleurs, que ce Gouverneur n'avoit sait que répondre aux sentimens de sa mere, dont on connoissoit à la sois la haine pour Michael & l'amitié pour Fasil. Tout cela avoit en esset une grande apparence de vérité.

LE 17, au lever du soleil, le Roi traversa le Nil, & alla camper près du petit village de Tsoomwa, où son Fit Auraris l'avoit précédé de grand matin. J'ai souvent parlé du Fit Auraris, sans dire encore quel est s'emploi de cet Officier; peut-être est il ensin tems que je l'explique.

Le Fit Auraris ne dépend que de son Général, ne reçoit des ordres que de lui, & ne rend compte qu'à lui. On choisit toujours pour remplir cette place, l'homme le plus courageux, le plus sort & le plus expérimenté. Il saut qu'il connoisse, avec exacticude, la distance des lieux, la prosondeur
des rivieres, les endroits où sont les gués, l'épaisseur des
bois & leur étendue, en un mot, tous les détails des pays
que traverse l'armée. Le détachement qu'il commande est
toujours analogue aux lieux où l'on sait la guerre. Quelquesois il n'est composé que de cavalerie, quelquesois que d'insanterie; mais ordinairement c'est un mélange
de l'une & de l'autre. Ce détachement n'est pas non plus li-

mité pour le nombre, tantôt il est d'un millier d'hommes, tantôt il n'en a que deux cens. Dans les tems du plus grand danger, je l'ai presque toujours vu de trois cens hommes, que le Fit Auraris choisissoit sur toute l'armée. Mais au moment dont je parle, on ne regardoit pas la campagne comme très - sérieuse, & le Fit Auraris n'avoit guèse à ses ordres qu'une cinquantaine de cavaliers.

COMME l'emploi de Fit Auraris exige beaucoup de talens. de zèle & de fidélité, on y a attaché de grands émolumens. Le Fit Auraris du Roi a, dans toutes les Provinces où il passe, des terres destinées à lui sournir les choses dont il a besoin; & le Fit Auraris du Ras jouit du même avantage, dès que le Ras commande en chef. Chaque Gouverneur de Province a son Fit Auraris particulier, dont le revenu est assigné sur la Province même. L'emploi de Fit Auraris est très pénible; cet Officier précede toujours l'avant-garde: tantôt il se tient à une journée de marche de l'armée, tantôt à six ou quatre heures seulement. Il plante une lance, au bout de laquelle flotte un drapeau, pour marquer les endroits où le Roi dois camper la nuit, ou faire halte pendant le jour. Il a un certain nombre de coureurs, qui lui servent à entretenir une correspondance continuelle avec celui qui commande l'armée; & dès qu'il apperçoit l'ennemi, il ne manque pas d'en donner avis immédiatemennt, & il l'attaque le premier ou il passe plus loin, suivant les ordres qu'il a reçus du Général.

De Tsoomwa, le Roi, après une petite journée de marche, se rendit à Derdera, & campa non soin de l'Eglise de saint Michel. Derdera est un groupe de petits villages, entre le lac

de Dembea & Court-Ohha, où l'on doit se rappeller que les Confédérés avoient résolu de rensermer Michael, & de lui livrer bataille. Mais Michael, qui ignoroit encore le complot des traîtres, ne voyant paroître ni Gusho ni Powussen, commença à s'impatienter, & ordonna, suivant son usage, qu'on mie tout à seu & à sang. Depuis les bords du lac, une étendue de pays, de deux journées de marche, sui livrée aux slammes, & le glaive extermina tous les habitans qui voulurent s'échapper.

Le moment où le Roi passeroit le Nil, étoit celui où je devois joindre le Roi. Je partis donc d'Emsras le 18 Mai (1), à midi; & tant que je sus dans la plaine de Mitraha, je dirigai ma route au sud. A trois heures je gagnai de petites collines, & bientôt après je me trouvai sur les bords du las Tzana, que je cotoyai.

Je vis ce jour là beaucoup d'hippopotames, dont les uns nageoient dans le lac à peu de distance du rivage, & les autres paissoient fort tranquillement dans les prairies, tandis qu'ils étoient loin de nous, mais dès que nous nous avancions ils regagnoient le lac & se déroboient à la vue. Il n'étoit pas possible de les approcher à terre à la portée du meilleur susil.

A quatre heures je sit halte, & je passai la nuit à Lamgué, village situé à quelques pas des bords du lac.

<sup>(1) 1770.</sup> 

LE 19, à six heures du matin je partis de Lamgué, dirigeant ma course au sud quart d'ouest, & à huit heures je me trouvai au milieu de vingt-cinq ou trente villages, qu'on appelle Nabea, & qui couvrent une étendue de pays d'environ sept ou huit milles de long. A huit heures & quelques minutes j'arrivai sur les bords de la rivierre de Reb, qui se jette dans le lac, un peu au nord-ouest de l'endroit où nous étions alors. A côté de l'embouchure du Reb est un petit village habité par un peuple d'idolâtres, connu sous le nom de Waitos. Les Abyssiniens ont les Waitos tellement en horreur, qu'ils se regardent comme souillés pour le reste de la journée, dès qu'ils touchent un homme de cette tribu ou quelque chose qui lui appartient. Ils ne peuvent approcher de leur famille ni de leurs amis; ils ne peuvent entrer dans l'Eglise ni assister au service divin; & ils ont besoin le lendemain de se laver, de se purifier pour se croire en état de reprendre leurs fonctions ordinaires. Mais cette aversion que les Abyssiniens ont pour les Waitos provient sans doute de la maniere dont ceux-ci se nourissent. Ils ne mangent habituellement que des crocodiles & des hippotames : aussi sont-ils toujours maigres, blafards, excessivement altérés; & meurent-ils souvent, à ce qu'on assure de la maladie pédiculaire.

It faut remarquer qu'il n'y a point de crocodiles dans le lac Tzana; & on pretend que c'est parce que ces animaux ne peuvent pas remonter les cataractes des rivieres: mais les crocodiles sont amphibies, & ils pourroient se rendre par terre jusqu'au lac aussi aisément que les hippopotames, & s'ils n'y vont point je crois que c'est parce qu'ils en trouvent les eaux trop sroides.

Le langage des Waitos est absolument différent de tous les autres langages usités en Abyssinie. Mais quelques recherches- que j'aie faites sur ce langage, ainsi que sur la religion & les mœurs de ce peuple, j'en ai appris trop peu pour pouvoir en donner une idée à mes lecteurs; & il vaut mieux en pareil cas garder le silence que de vouloir donner des notions fausses. Je priai une sois le Roi de saire venir un Waito à Gondar. Au lieu d'un l'on m'en amena deux : l'un vieux & l'autre jeune: mais soit par crainte, soit par opiniâtreté, ils ne voulurent jamais répondre à aucune question. Le Roi voyant cela en sut tellement irrité qu'il donna ordre de pendre ces deux malheureux, de quoi ils parurent se soucier fort peu. Cependant j'obtins leur grace, à sorce de prieres, & je me promis bien de renoncer à l'avenir à de pareilles expériences. Les Abyssiniens croient que les Waitos sont sorciers, qu'ils peuvent charmer d'un regard & donner la mort à une distance considérable. Mais si cela 'étoit vrai, il y a apparence que les deux Waitos conduits à Gondar n'auroient pas manqué d'essayer leur pouvoir sur moi; & je ne me souviens pas, en verité, d'avoir été enforcelé par eux.

Mais revenons à notre route le long du lac. A neuf heures nous traversames le Reb. Cette riviere prend sa source dans les hautes montagnes du Begemder, & est une de celles qui ne tarissent jamais. Elle étoit alors grossie par les pluies; malgré cela le passage m'en parut assez facile. Je marchai jusques à midi trois quarts, continuellement à la vue de divers villages. Alors je rencontrai la rivierre de Gomara, sur les bords de laquelle je plantai ma tente; & j'employai le reste de la journée à herboriser avec ma troupe.

Le soir je reçus un message d'Ayto Adigo, Shum (1) de Karoota. Cet Officier, en qui l'Iteghé avoit beaucoup de confiance, étoit trés attaché à la memoire de Mariam Barea, son maitre & son ami, & il portoit au fond de son cœur une haine invéterée contre le Ras Michael & le nouveau Roi. Aussi depuis le meurtre de Joas n'avoit-il pas osé mettre le pied à Gondar. Lorsque J'arrivai à Karoota, le Ras me donna la maison d'Adigo, comme celle d'un proscrit: mais quand Adigo revint, je lui offris de la lui rendre; se qu'il ne voulut pas accepter. Il me pria de lui laisser seulement planter sa tente dans une des cours. C'étoit peut-être ce qui pouvoit lui arriver de plus heureux; car je sus à portée de lui rendre de grands services par le moyen d'Ozoro Esther. A ligo étoit, comme je l'ai dejà fait entendre, fort mal vu de Michael, & assez riche pour tenter l'avarice de ce ministre. Quand nous sumes voisins, nous rassâmes plusieurs soirées ensemble, nous nous liâmes d'une étroite amitié; il étoit devoué à l'Iteghé & moi j'étois connu pour l'un des favoris d'Ozoro Esther: il n'en falloit pas davantage.



<sup>(1)</sup> Commandant.

## CHAPITRE IV.

Passage de la riviere de Gomara. — Accident remarquable. — M. Bruce arrive à Dara. — Il va voir la grande, cataracte d'Alata. — Il part de Dara.

LE 20 Mai 1770, entre six & sept heures du matin, je sis partir mes tentes & le reste de mon bagage, sous la conduite de Strates, Grec, que je scavois être l'ennemi de toutes les recherches savantes, & sur-tout des recherches botaniques. Je lui donnai ordre de faire halte à Dara, & de planter nos tentes dans quelque endroit commode, près de la maison du Negadé Ras Mahomet, (1) & je restai pour attendre Adigo, qui n'arriva qu'à onze heures. Ne voulant pas perdre de tems, nous nous contentâmes de faire tendre un manteau sur quelques piquets, pour nous mettre à l'abri des ardeurs du soleil; & nous dinâmes avec les provisions qu'Adigo avoit apportées. C'étoit véritablement un repas de foldat. La chere en étoit peu délicate, mais abondante. Adigo m'apprit que le Kasmati Ayabdar, oncle de Gusho, avoit la nuit précédente abandonné sa maison, & pris le chemin d'en haut, dans l'intention d'aller joindre l'armée du Begemder, avec toutes les forces du Foggora, diffrict où nous étions alors, & dont ce même Ayabdar étoit Gouverneur.

<sup>(1)</sup> Il faut se rappeller que le Negadé Ras Mahomet étoit le principal Mahométan d'Abyffinie.

Tandis que nous étions à table, nous vîmes arriver un parent de l'Iteghé, Netcho, qui venoit du Kuara à la tête d'environ cinquante cavaliers & deux cens fantassins, tous mal armés & ayant l'air de fort mauvaises troupes. Netcho étoit cependant un Officier brave & éprouvé, qui ayant eu plusieurs sois occasion de s'enrichir, avoit toujours distribué son butin à ses soldats & à ses serviteurs. Aussi tout le monde l'adoroit; & on esperoit que si la campagne étoit heureuse, le Ras Michael lui donneroit le Gouvernement du Kuara, à la place d'Abou Barea, homme d'un caractere bien dissérent, & qui étant entré dans cette province par le secours de Fasil, s'y maintenoit à sorce ouverte.

Les mulets qui avoient servi jusques-là à charrier mon quart de cercle & mes télescopes, étant en fort mauvais état, je les avois heureusement sait rester derriere, dans l'espoir qu'Adigo ou Netcho voudroit bien me les changer. Je ne me trompai point: on m'en donna de meilleurs; & vers midi, pendant qu'on chargeoit mes instrumens, nous nous mîmes à boire amicalement. Mais quelle fut ma surprise, lorsque je vis revenir de loin mes domestiques avec Strates, nud comme la main, car on ne lui avoit laissé qu'un petit bonnet de coton qu'il portoit sur la tête. Mes domestiques se jeterent à la nage dans le Gomara, & Strates passa au gué de la riviere; & quand ils nous eurent joints; ils nous dirent que Gusho & Powussen s'étoient révoltés contre le Roi, & ligués avec Fasil; qu'ils marchoient pour couper au Ras Michael la retraite de Gondar; & que Guebra-Mehedin & Confu, Fit-Auraris de Powussen, ayant

Mmm 2

rencontré mon bagage, l'avoient pillé, comme appartenant au Roi & au Ras.

Au récit de toutes ces affligeantes nouvelles, je restait quelque tems accablé d'étonnement. Mes compagnons n'en parurent pas moins surpris que moi; mais j'ignore s'ils ne'n étoient pas instruits d'avance, car la dissimulation est aussi naturelle aux Abyssiniens de toutes les conditions, que le sousse qu'ils respirent. Guebra-Mehedin & Consu étoient tous les deux sils du Basha Eusebe, frere de l'Iteghé, & homme très-pervers; & les sils ne valoient pas mieux que le pere.

CEPENDANT, comme je les avois vus souvent chez la Reine, leur tante, & que j'avois mangé & bu avec eux chez Engedan, leur cousin-germain, celui qui venoit de s'enfuir avec Welleta Israel, je serois allé droit à eux sans crainte, si j'avois su alors qu'ils s'étoient retirés du côté des sources chaudes, où je devois passer. Les mœurs de ces deux jeunes Abyssiniens étoient si dépravées, que malgré leur naissance, on faisoit fort peu de cas d'eux, même chez l'Iteghé; & je ne me souviens pas de les avoir rencontrés une seule fois dans le palais du Roi. Ils avoient eu l'indignité de battre cruellement Strates, avec qui ils étoient auparavant fort liés; ils avoient également battu deux autres de mes gens, pour leur saire avouer où éroit mon or. Ils leur avoient enlevé un beau fusil, dont M. Brander, Consul Suédois à Alger, m'avoit sait présent, un autre susil à deux coups, une paire de pistolets, & un excellent sabre turc monté en argent. Comme je n'avois pas prévu avoir un

besoin immédiat de ces armes, je les avois envoyées devant avec mon bagage.

NETCHO, Adigo & tous les autres Abyssiniens présens au récit de mes domestiques, soutinrent que, à l'exception du vol, tout le reste n'étoit qu'une fable; & que, supposé que le Begemder & l'Amhara se sussent révoltés. des jeunes gens aussi étourdis, aussi mauvais sujets que Guebra-Mehedin & Confu ne seroient jamais choisis pour remplir la place importante de Fit-Auraris. Tout ce qu'il pouvoit, disoient - ils, y avoir de pire, c'est qu'il régnât quelque mésintelligence entre le Ras Michael & les Gouverneurs de l'Amhara & du Begemder; mais certainement ces deux Officiers n'en étoient pas moins les ennemis de Fasil. Netcho & Adigo ajouterent que si cette mésintelligence existoit en effet, elle seroit bientôt dissipée; & que dans tous les cas possibles, ceux qui avoient attaqué mes domestiques avoient eu d'autant plus de tort, qu'ils auroient dû savoir que l'Iteghé, Powussen & Gusho n'en seroient pas-moins fâchés que le Roi & le Ras Michael; enfin, ils jugerent, comme moi, que les deux jeunes imprudens qui venoient d'enlever mes effets s'étoient servis du prétexte de la révolte pour piller tout ce qui leur tomberoit sous la main.

Nous étions occupés à raisonner ainsi, quand mes deux voleurs parurent eux-mêmes. Ils avoient avec eux une centaine de cavaliers dispersés dans la plaine, galopant l'un après l'autre, criant, se divertissant, ayant ensin l'air de vrais extravagans. Cependant ils se rassemblerent bientôt,

en nous voyant en bon ordre, & prêts à passer la riviere; qui nous séparoit d'eux. Mes domestiques savoient bien, le matin, à leur départ, que j'attendois Adigo; mais ils ne l'avoient pas vu non plus que Netcho, & conséquemment ils n'en avoient point parlé aux maraudeurs qui venoient pour m'attaquer, & qui se slattoient de me trouver aussi peu en état de désense que mes gens.

Guerra-Mehedin & son frere devancerent leur troupe, & vinrent jusques sur le bord de la riviere, d'où ils envoyerent un domestique à Ayto Adigo, pour lui reprocher de protéger un Franc, proscrit par les loix de leur pays, & de marcher au secours du Ras Michael, le meurtrier de son Roi. Ils lui firent offrir en même tems de partager mes dépouilles avec lui, s'il vouloit me remettre entre leurs mains, avec tous mes gens.

It est d'usage en Abyssinie que les domestiques, les esclaves, qui, en tems de guerre, viennent de la part d'un ennemi, sont aussi sacrés que les hérauts peuvent l'être parmi nous en pareille occasion. Ils viennent faire des désis, dire des injures; & c'est précisément ce qui les met personnellement à l'abri de toute insulte, soit en chemin, soit même lorsqu'ils portent des messages inutiles & extravagans.

CEPENDANT Adigo & Netcho ne croyoient pas devoir obferver cette loi avec des voleurs. Quelques personnes de leur suite opinoient pour qu'on coupât les oreilles de l'Envoyé; d'autres vouloient qu'on le garrotât, & qu'on le menât au Ras Michael: mais j'obtins sa délivrance; & Netcho le chargea de dire à Guebra-Mehedin de rassembler les mules & les essets qu'il avoit volés à mes gens, parce qu'il alloit traverser la riviere pour aller partager le butin avec lui. Mes domestiques se vengerent sur les épaules du pauvre messager, des coups qu'ils avoient le matin reçus de son maître; & ayant retroussé ses vêtemens, ils les tordirent, & les lui attacherent au cou, après quoi ils le laisserent aller rejoindre ceux qui l'avoient envoyé, & nous nous préparâmes tous à passer la riviere.

Guerra-Mehedin voyant qu'on traitoit si mal son messager, s'avança vers nous quelques pas de plus, avec deux ou trois personnes de sa troupe, & il étendit sa main pour nous faire signe de l'écouter; mais il étoit si loin, que nous ne pûmes pas entendre ce qu'il disoit. On le distinguoit à une ceinture de soie rouge qu'il avoit mis autour de sa tête, en sorme de turban. Je passai la riviere le premier, avec mes gens; & dès que je sus sur le rivage, je lui tirai deux goups de sus l'environnerent, car aussi-tôt deux ou trois de ses gens l'environnerent, & ils se mirent tous ensemble à gaz lopper dans la plaine (1) pour gagner le côté de Lebac.

NETCHO avoit traversé la riviere après moi, en me criant de le laisser passer devant; mais Adigo déclara que pour lui il n'iroit pas plus loin. Il détestoit le Ras Michael; il étoit le voisin, le camarade, l'ami de Powussen & de Gusho, & il desiroit de tout son cœur une révolution. Il

<sup>(1)</sup> La plaine du Foggora.

reprir donc la route d'Emfras & de Karoota, & je profitai de cette occasion pour faire partir cinq de mes domestiques, avec mon quart de cercle & mes télescopes, que je le priai d'escorter jusqu'à l'Isle de Mitraha, & de les remettre aux mains de Tecla Georgis, Officier de l'Iteghé, & Gouverneur de cette Isle.

CEPENDANT, Adigo se trouvant bientôt seul avec mes gens, s'imagina que les étuis où étoient mes instrumens contenoient de grands trésors: en conséquence, il les sit porter chez lui. Il traita mes domestiques assez bien, mais il n'en ouvrit pas moins les caisses, & examina avec soin tout ce qui y étoit rensermé. Surpris alors de ne trouver que du cuivre, & du ser rouillé, il ré-empaqueta le tout, & le remit à Tecla Georgis, pour le reste de la campagne.

Délivré de mes équipages, grace à Guebra-Mehedin, & de mes instrumens astronomiques, d'après ma propre volonté, je partis avec Netcho pour me rendre à Dara, chez le Negadé Ras Mahomet, où j'arrivai l'après-midi. Nous avions repris en route un de mes mulets, qui portoit deux tapis, & quelque batterie de cuisine, mais le reste de mon bagage avoit été emmené au loin.

CE qui nous avoit d'abord frappés, comme je l'ai dit plus haut, étoit Strates, avec un bonnet de coton sur la têre, mais d'ailleurs absolument nud. Il avoit alors un long susil sur l'épaule, sans poudre ni plomb; & dans sa colere, il vomissoit, en langue grecque, un torrent d'imprécations & de blasphêmes, que je pouvois seul comprendre, & qui me sirent

firent rire malgré moi. Cependant, Netcho, qui, je crois, n'étoit pas trop bien pourvu de vêtemens, lui donna un manteau pour se couvrir. Il ne faisoit pas chaud, mais il ne faisoit pas non plus très-froid; & quand nous reprîmes un de nos mulets, je sis monter le pauvre Strates entre les deux paniers de charge, & je lui conseillai de se couvrir avec le plus petit tapis, ce qu'il ne manqua pas de faire. Il ne m'avoit pas encore adressé une seule parole.

« Mon ami Strates, lui dis-je, croyez - moi, posez ce long fusil, qui peut vous échapper de la main, & se casser; d'ailleurs il n'a pas été chargé depuis que je l'ai tiré sur Guebra - Mehedin. Si vous le portez pour répandre de la terreur, il n'en est pas moins inutile; car, si, quand vous êtes parti ce matin avec mon bagage, vous aviez été accoutré comme vous l'êtes à présent, il n'y a pas un seul voleur dans tout le Begemder, qui eût osé s'approcher de vous.» - Il me regarda d'un air de colere & de dédain, sans me répondre directement, mais il se mit, de nouveau, à maudire, en sa propre langue, le pere de Guebra-Mehedin; car c'est la coutume des Grecs, quand ils veulent du mal à quelqu'un. - Maudit loit - il lui - même, ainsi que son frere, dis-je, & non pas son pere, qui est mort il y a plus de vingt ans, » — « Je veux maudire qui il me plaît, me répondit-il avec fureur : je maudis son pere, son frere, luimême, le Roi, le Ras, & tous ceux qui sont cause que je me suis trouvé dans une aventure aussi désagréable que celle qui m'est arrivée aujourd'hui. J'ai été dépouillé de tout ce que j'avois sur le corps, & il ne s'en est pas fallu d'un travers de doigt, qu'on ne m'ait coupé le cou, & qui pis est, qu'on Nnn

Tome III.

ne m'ait châtré, & cependant vous riez de la figure que je fais! Si vous aviez vu ces infâmes voleurs, tenant en l'air leurs mains noires, armées de coutelas, & briguant, tous à-la-fois, le plaisir de m'expédier, vous auriez assurément prié Dieu que je ne fisse pas une bien plus mauvaise figure que celle que je sais à cette heure sous ce tapis.»

Mon cher Strates, lui dis-je, tel est le sort de la guerre. Beaucoup de Princes, beaucoup de Grands, qui jouissent, en ce moment, de tout ce qu'ils peuvent desirer, demeureront, peut-être, avant un mois étendus sur la poussière, & seront la proie des animaux dévorans & des bêtes sauvages, sans qu'on les ait seulement couverts d'un tapis comme celui que vous avez. Croy ez-moi, vous avez eu trop de peur. Mais il est pourtant vrai qu'un homme peut mourir de peur, comme de toute autre chose ». « — Monsieur, me répondit-il avec un transport de rage, je ne dis pas de même. L'homme qui est tué ne sent plus rien: mais celui qui est épouvanté, comme je l'ai été aujourd'hui, par les approches d'une mort terrible, soussire mille sois plus que celui qu'on tue tout de suite ».

disputer avec vous. Mais, Dieu merci, vous n'avez perdu que vos habits, & vous êtes à cette heure, sinon magnisiquement, au moins commodément enveloppé de mon tapis. Dès que nous arriverons a Dara, vous serez revêtu de pied à cap par le Negadé Ras Mahomet, aux dépens du Roi, & on vous donnera même de plus beaux habits que vous n'en avez eu de votre vie, du moins depuis que je vous connois.

Mais rendez moi mon susil, si vous n'êtes plus en colere; car vous savez que cette arme m'est précieuse, & que je ne la quitte guère ».

Alors il me rendit le fusil d'un air d'assez mauvaise humeur; & je continuai à lui parler : « Je veux ce soir même,
lui dis-je, mon cher Strates, vous faire présent d'une des
plus belles ceintures turques que Mahomet ait à vendre. Je
l'ai vue avec beaucoup d'autres qu'il avoit portées chez le Roi
un peu avant mon départ pour Emfras ». « —— Je ne puis
pas dire si à ces mots son visage s'adoucit; car, comme il
commençoit à faire froid, il s'étoit entièrement caché sous
le tapis, & d'ailleurs le jour baissoit : mais les seux, qui
nous annonçoient l'approche des maisons de Dara, & la
promesse des habits neus & de la ceinture, adoucirent singuliérement ses expréssions & le ton de sa voix ».

Monsieur, me dit-il, en faisant marcher son mulet à côté

du mien, maintenant que vous n'êtes plus en colere, on

peut vous parler. Ne croyez vous pas que c'est tenter la

Providence, que de venir si loin, de votre pays natal, cher
cher ces diables d'herbes & de sleurs, au risque de vous

faire tous les jours couper le cou; & ce qu'il y a, je l'ose

dire, de bien plus fâcheux pour moi, au risque de faire

aussi couper le mien, & de me faire châtrer par-dessus

le marché. Qu'avez-vous à faire avec ce maudit Nil? qu'il

prenne sa source où il voudra, ou qu'il n'ait pas même de

fource, que vous importe? De quoi vous serviront toutes

ces branches d'arbres, toutes ces plantes que vous ra
massez avec tant de soin, lorsque ces abominables Negres

Nnn 2

- » vous auront fait ce qu'ils ont été si près de me faire?»

  « Il sit alors un signe de la main, de maniere à me faire comprendre ce qu'il vouloit dire. »— « O Nil! s'écria-t-il, » maudite soit la tête de ton pere, dès le jour même que » tu es né!»
- « STRATES, repris je gravement, le Nil n'a point de pere • & n'est jamais né : Fertur sine teste creatus, dit le Poëte, > -- Allons, voilà-t-il pas encore votre latin, répondit Sta-» tes. Le Poëte est un sot, quel qu'il puisse être; & dussiez-» vous vous mettre en colere, je maintiens qu'il y a à Stan-» chio & à Scio de plus beaux arbres que vous n'en avez vu, » & que vous n'en verrez jamais en Abyssinie. Il y en a un » fur-tout que cinquante hommes comme vous ne pourroient » pas embrasser en se donnant la main. Mais que dis-je, ce » n'est pas un arbre, ce n'est plus que la moitié d'un arbre; • il est, je crois, aussi vieux que Mathusalem. L'avez-vous » jamais vu?»— « Ami Strates, lui répondis je, je vous ai » déja dit que je n'étois jamais allé à Scio; ainsi je n'ai pas » pu voir votre arbre. » — « Vous n'êtes pas allé non plus à » Stanchio?» — « Pardonnez-moi, & j'ai vu le plus grand » platane du pays, lequel me parut avoir environ dix-huit » ou vingt pieds de circonférence. » - « Galien & Hippo-» crate, répondit-il, ont vécu ensemble à Stanchio, plus de » deux mille ans avant la naissance de notre Sauveur. Savez-» vous cela? » — « Je sais, Strates, repris je, qu'Hippo-. » crate vivoit environ cinq cens ans avant le Christ. Je sais » que ce n'est que deux siecles après le Christ, que Gallien » est né. Je ne puis pas dire s'il a demeuré à Stanchio;

» mais je suis bien sûr qu'il n'a pas pu voir Hippo-

Strates m'assuroit que tout cela n'étoit que des mensonges inventés par les catholiques Romains; & nous montions assez tranquillement par un sentier étroit & couvert de bois, près de l'entrée du village de Dara, quand nous entendîmes un coup de susil, & que nous distinguâmes le sissiement de la balle, qui passa par-dessus nos têtes à travers les branches des arbres. Il n'en fallut pas davantage pour réveiller toutes les craintes de mon disputeur, qui s'imagina aussi-tôr que Guebra Mehedin & sa troupe s'étoient mis-là en embuscade pour nous surprendre. Nous crûmes aussi que c'étoit assez probable. Netcho, les autres principaux Abyssiniens & moi, nous mîmes pied à terre pour charger nos armes, attendre ceux de nos gens qui étoient derrière, & nous consulter sur le parti que nous avions à prendre.

Quoique très-fatigué, sans habits, & n'ayant que son tapis pour se couvrir, Strates dit qu'il aimoit mieux s'en retourner sur ses pas, & tâcher de rejoindre Ayto Adigo, que d'aller chercher des vêtemens neus chez le Negadé Ras Mahomet, au risque de rencontrer Guebra Mehedin. J'eus beau lui remontrer qu'il n'avoit à perdre que le vieux manteau de Netcho & le tapis dont il étoit couvert; je ne pus dissiper ses terreurs. Il voyoit sans cesse les coutelas abyssiniens prêts à lui saire ce qu'il appelloit l'opération.

CEPENDANT Netcho rassembla ses soldats; & après avoir

tenu conseil avec eux dans son langage particulier; qu'il me sur impossible d'entendre, dit avec un air tranquille & résolu, qu'il étoit venu pour passer la nuit dans la place du marché de Dara, & qu'il ne s'en laisseroit pas déloger par des jeunes gens, tels que Mehedin & Consu; qu'il avoit trop peu de monde en ce moment pour chercher à combattre: mais que s'il étoit attaqué, il ne fuiroit certainement pas. Quelque pays qu'ils habitent, & dans quelques siecles qu'ils vivent, les vrais héros n'ont qu'un langage, & leur cœur est à l'unisson. Le vieux Netcho n'avoit sans doute jamais entendu parler de Shakespear, & il ne sit pourtant que répéter le même discours que le Poëte fait tenir au célebre Henri V, avant la bataille d'Azincourt (1).

Ecoute ce qu'ici ton Maître doit te dire. Je ne cherche un combat, ni je ne le desire : Mais, de quelque péril que je sois menacé, Je ne sais jamais fuir quand je suis offensé.

A peine eûmes-nous fait quelques pas de plus, que deux des habitans de Dara vinrent au devant de nous. Le bruit de notre marche avoit été entendu; tous les chiens de la ville ne cessoient d'aboyer depuis une demi heure. Bientôt après nous vîmes un des fils du Negadé Ras Mahomet, qui nous assura que tout étoit en paix; qu'on nous attendoit, ainsi qu'Ayto Adigo qu'on croyoit avec nous, & qu'on n'avoit pas vu Guebra Mehedin, mais qu'on avoit entendu dire seulement qu'à notre approche il s'étoit retiré avec précipitation du côté de Lebec, où étoit sa résidence. Depuis quelques jours

<sup>(1)</sup> Il y a environ trois cens ans que cette bataille fut donnée,

cet indigne Guebra Mehedin s'étoit rendu coupable de beaucoup d'atrocités; il avoit tué deux hommes, & blessé dangereusement le fils de Mahomet, Shum, ou Commandant d'Alata, à qui il vouloit enlever le revenu que son territoire devoit au Roi; mais heureusement Mahomet l'avoit repoussé, & il n'avoit plus reparu.

Le fils du Negadé Ras Mahomet nous conduisit chez son pere, qui sit tuer une vache pour Netcho, ou plutôt qui la lui laissa tuer à lui-même; car les Abyssiniens croiroient renoncer au christianisme, s'ils mangeoient de la chair d'un animal tué par un Mahométan. Strates, qui, dans son pays, n'avoit jamais mangé d'autre viande, n'étoit pas si scrupuleux, quoiqu'il n'en dît rien. Aussi soupa t-il en secret avec le Negadé Ras Mahomet & sa famille, & le bon Mahomet lui promit des habits neuss pour le lendemain.

Pour moi, trop préoccupé des obstacles & des périls, au milieu desquels je me trouvois déja engagé, & de ceux qui m'actendoient encore, se ne me sentis aucune envie de partager le souper ni des uns ni des autres. Je me contentai de prendre un peu de casé, & je me mis au lit. Quand je sus couché, je sis prier le Negadé Ras Mahomet de venir auprès de mon lic; & me trouvant seul avec lui, je lui demandai s'il étoit instruit de la révolte du Begemder. Il m'assura d'abort que non. Il plaisanta sur ce qu'on débitoit que Guebra Mehe sin & Consu étoient Fits Auraris de Gusho & de Powussen; & il dit que ces deux Généraux ne manqueroient pas de faire pendre leurs prétendus Fits Auraris, la première sois qu'ils tomberoient entre leurs mains. Il ajouta pourtant

que Woodage Asahel avoit rassemblé des troupes, & venoit de commettre beaucoup de cruautés dans le Maitsha, contre les serviteurs du Roi; mais il me dit qu'il pensoit que c'étoit uniquement à la sollicitation de Fasil, parce que jamais Woodage Asahel n'avoit eu des liaisons avec Gusho, ni avec Powussen.

Bientôt après le Negadé m'apprit, sous le sceau du secret, que le Ras Michael s'étant arrêté pendant deux jours à Derdera, avoit reçu un message du Begemder, & qu'il s'étoit abandonné à la plus violente colere contre Gusho & Powussen, en les appellant hautement des menteurs & des traîtres; qu'aussitôt on avoit tenu conseil en présence du Roi, pour savoir si l'on ne marcheroit pas soudain droit au Begemder, pour forcer les troupes de cette province à se joindre à l'armée royale; mais qu'à cause des Agows, on s'étoit contenté de donner de nouveaux ordres au Gouverneur Powussen, pour qu'il vînt sans tarder; qu'on avoit marché en diligence à la rencontre de Fasil, dans l'intention de lui livrer bataille, & de revenir soudain faire rentrer dans le devoir le Begemder & l'Amhara.

D'APRÈS le plan que j'avois formé, c'étoit sans contredit la plus fâcheuse nouvelle que je pusse apprendre. Je n'étois qu'à quatorze milles de la grande cataracte; & il n'y avoit pas apparence que j'eusse jamais une plus belle occasion de la voir. Aussi, quelques risques que je courusse, je crus qu'aucun danger ne devoit m'empêcher d'exécuter mes projets.

Le Negadé Ras Mahomet étoit un homme simple, mais fage,

sage, plein de raison, & ami de la vérité. Le Ras Michael & le Roi, qui le connoissoient bien tous deux, en faisoient le plus grand cas. Je m'ouvris donc à lui, sans aucune réserve, & je le priai de me conseiller comment je devois m'y prendre pour me rendre à la cataracte. Voici ce qu'il me répon iit d'un air grave, mais plein de candeur & d'affection. « — Si vous m'eussiez prévenu que vous étiez résolu à entreprendre ce voyage, je vous aurois dit de n'y pas songer. Nous sommes dans un tems de troubles. Le pays est couvert de bois, sauvage & inhabité d'ici à Alata; & quoique le Shum Mahomet soit un honnête homme, mon parent & mon ami, & aussi digne de la consiance du Roi que moi-même, le séjour à Alata n'en est pas moins dangereux dans tous les tems; mais à présent il l'est devenu bien davantage, parce que Mahomet y a rassemblé une multitude d'étrangers & de gens sans aveu, pour se désendre contre Guebra Mehedin, en cas que ce dernier revînt l'attaquer. S'il vous arrivoit donc quelqu'accident, que pourrois je répondre au Roi & à l'Iteghé? On diroit : Le Turc l'a trahi. Cependant Dieu sait que je suis incapable de trahir votre chien, & que j'aimerois mieux languir toute ma vie dans l'indigence, que de faire le moindre mal, pour devenir l'homme le plus riche de la province, quand bien même ce mal ne pourroit jamais être connu que de moi seul. »

« MAHOMET, lui répondis-je, vous n'avez pas besoin de me faire ces protestations. Je vis depuis deux ans avec des gens de votre religion. Je me mets sans cesse en leur pouvoir; je suis ensin entré dans votre maison, plutôt que sous les tentes de Netcho & de ses chrétiens. Je ne vous demande point si je

Tome III.

dois aller, ou non, à la cataracte, puisque ma résolution est prise. Vous êtes Musulman, & je suis Chretien: mais ni votre religion, ni la mienne n'ordonnent de faire le mal. Nous convenons tous deux que Dieu, qui m'a conduit jusqu'à présent, peut me conduire jusqu'à la cataracte, & bien plus loin, si dans sa sagesse il n'a pas arrêté le contraire. Je ne vous parle donc que comme à un homme qui connoît le pays, pour que vous me conseilliez la maniere de satisfaire ma curiosité avec le moins de danger & le plus de diligence possible; & j'abandonne le reste à la Providence. »

EH bien! dit Mahomet, je le veux. Je crois même comme vous, que vous pouvez vous exposer à des accidens que nous ne prévoyons pas, sans courir pour cela un très-grand danger. Guebra Mehedin ne reviendra pas de ce côté-ci, parce qu'en tuant deux hommes, & blessant le sils du Shum Mahomet, il s'est rendu Dimménia (1), & qu'il sait que tous les habitans de ce canton ne sont qu'un. Il n'ignore pas, non plus, que le Shum d'Alata est prêt à le resevoir comme il le mérite. D'ailleurs il redoute le Kasmati Ayabdar, envers lequel il n'a pas moins de torts qu'envers nous, & sûrement il ne s'exposera pas à aller au-devant de lui.

« AYABDAR, repris-je, a passé, il y a trois jours, le Karoota. » — « Tant mieux! tant mieux! répliqua Mahomet. Ayabdar a la lèpre, & fait tous les ans un voyage, quelquesois même deux, aux sources chaudes de Lebec. Il peur rencontrer Guebra Mehedin; c'est pourquoi celui-ci a ras-

<sup>(1)</sup> Coupable de notre sang, & sujet à la loi du Talion-

semblé cette foule de bandits qui l'accompagnent. Il est toutà-la-fois misérable & prodigue. Il n'y que quinze jours qu'il m'envoya emprunter vingt onces d'or. Vous imaginez bien que je ne les lui ai pas prêtées. Il m'en doit déja assez: & j'espere que, pour prix du crime dont ce perside s'est rendu coupable envers vous & vos gens, le Ras Michael vous enverra sa tête avant le commencement de l'hiver.

Er que pensez-vous de Woodage Asahel? lui dis-je.

Eh quoi! répondit Mahomet, ne savez-vous pas que personne ne peut vous apprendre sûrement ce qu'il fait? Woodage Asahel est sans cesse à cheval, & ne reste pas un seul jour dans le même endroit. Cependant il ne viendra pas de ce côté du sleuve, parce qu'il sait que quand Michael passa ici, je lui remis tout l'or que j'avois reçu pour le Roi. Cependant, comme nous ne savons pas combien les choses peuvent changer de sace en une seule nuit, il saut que demain, à la pointe du jour, vous vous fassiez accompagner par six de vos gens; je vous en donnerai en outre quatre des miens, avec mon sils. Vous irez à Alata, vous verrez la cataracte; mais n'allez pas vous y amuser, revenez-vous en tout de suite: Dieu est miséricordieux (1).»

JE remerciai mon généreux hôte, & je le congédiai; mais, après un moment de réflexion, je le rappellai de nouveau. 
— Mahomet, lui dis-je, comment ferai-je avec Netcho? Comment pourrai-je le rejoindre? J'ai trop peu de monde avec moi pour me hasarder à traverser seul le pays de Maitsha.

<sup>(1)</sup> Ullah kerim.

Dormez en paix, me répondit Mahomet; je ferai ce qu'il faudra pour votre sûreté. Je veux vous apprendre en confidence que l'argent du Roi est encore en mes mains, car il n'étoit pas prêt au passage du Ras. Mon fils, qui avoit été recueillir le reste des impôts, n'est arrivé que ce soir, accablé de fatigue. J'enverrai donc le trésor par Netcho & par mon fils, & je le ferai accompagner par quarante hommes bien armés, qui mourront, s'il le faut, pour vous défendre, & qui sont incapables de suir comme ces brigands chrétiens. Aussi, dès que vous aurez à craindre quelque péril, jettezvous au milieu des Mahométans. Je ferai en outre partir avec cette troupe une cinquantaine de soldats, qui s'amusent ici depuis deux jours, & dont la plupart sont des Tigréens de l'armée de Michael. C'est un de ces soldats qui, au moment de votre arrivée, a tiré le coup de fusil, dont vos gens ont été si effrayés. Quand vous reviendrez de la cataracte, toute cette troupe sera prête à passer le Nil: mon sils ne vous quittera pas. Je crains bien que le fleuve ne soit débordé; mais une fois que vous serez à Tsoomwa, vous pouvez être tranquille, & désier Woodage Asahel, qui n'attaque jamais son ennemi, qu'il ne sache bien dans quel état il est, & qui n'osera certainement pas interrompre votre marche. »

J'AI si souvent nommé Woodage Asahel, qu'il est nécessaire que je le fasse connoître. Woodage Asahel étoit un Galla né dans le Damot, de la tribu des Elmanas, ou de celle des Densas, qui, l'une & l'autre, se sont établies dans cette province depuis le regne de Yasous I. Woodage Asahel étoit un des partisans les plus actifs & les plus intrépides de son tems, & avoit juré une invincible haine au Ras Michael, qui, de son côté, ne le haissoit pas moins. Il est impossible de concevoir la rapidité avec laquelle Woodage se portoit d'un lieu à un autre, tantôt à la tête de deux cens cavaliers, tantôt avec la moitié de ce nombre seulement. Il attaquoit sans cesse à l'improviste quelques troupes de Michael, soit que l'armée sût en marche, soit qu'elle sût campée; & les premiers coups portés, il disparoissoit comme l'éclair. Quand il vouloit tenter quelque entreprise importante, il n'avoit qu'à faire avertir ses amis, ses compatriotes, & il étoit sûr d'avoir aussi-tôt une armée, qui se dispersoit dès qu'elle ne lui étoit plus nécessaire. La premiere chose que le Ras Michael avoit coutume de demander. à ses espions, c'étoit où avoit été Woodage Asahel? Question à laquelle il étoit souvent difficile de répondre avec certitude.

Quoique Woodage Asahel sût d'une très-haute stature, l'usage & l'expérience en avoient fait un cavalier extrêmement agile. Son visage étoit sort marqué de petite verole & aussi jaune que s'il avoit eu la jaunisse. Il avoit les yeux sixes & hagards, le nez écrasé, la bouche très-grande, le menton long & relevé. Il parloit avec volubilité, mais il parloit peu. Avare, traitre, impitoyable au point que sa cruauté avoit passé en proverbe. C'étoit le brigand le plus dangereux, l'assassin le plus seroce, qui désolât l'Abyssinie.

ENCOURAGÉ par les discours de mon hôte à aller voir la cataracte, & satigué de toutes mes pensées, je tombaidans un sommeil prosond. Le lendemainmatin, (1) je sus reveillé par

<sup>(1)</sup> Le 21 Mai 1779.

Strates, qui d'une chambre voisine de la mienne avoit entendu toute ma conversation avec le Negadé Ras Mahomet, & qui croyoit qu'il n'y avoit plus de sureté pour nous que dans le camp du Roi. Je ne veux point répeter ici ses sages argumens contre le projet d'aller visiter la grande cataracte d'Alara. Ils étoient trop tardis, & j'y sis peu d'attention.

Après avoir pris du cassé, je montai à cheval avec cinq de mes gens, tous jeunes, vigoureux, braves & armés de bonnes lances. Bientot je fus joint par un fils de Mahonret montant un très-bon cheval & armé d'un mousquet & de deux pistolets, qu'il portoit à sa ceinture. Ce jeune-homme avoit avec lui quatre domestiques, gens robustes, ayant chacun un fusil, des pistolets à la ceinture & un sabre en bandouliere, & étant montés sur des mulets plus légers & plus vigoureux que des chevaux ordinaires. Nous prîmes tous ensemble le galop, & bientôt nous enmes perdu Dara de vue. Cependant quoique nous allassions vite, nous gardions de l'ordre dans notre marche. Nous trouvâmes bientôt un pays pierreux & montueux, couvert d'arbres, dont la plupart m'étoient inconnus, mais tous d'une grande beauté & portant des fleurs aussi variées par leurs eouleurs que par leurs formes. Quelques-uns étoient chargés de fruits, & d'autres avoient à la fois des fruits & des fleurs. Je sus veritablement affligé de ne pouvoir m'arrêter pour observer ces magnifiques arbres. Mais la distance de la cataracte ne nous étoit pas trop connue; & la cataracte étoit le seul objet de notre voyage.

Au bout de la plaine nous trouvâmes une riviere rapide, qui prenant sa source dans les monts du Begemder, passe à Alata & se jette dans le Nil au dessous de la cataracte. On me dit que cette riviere s'appelloit Mariam Ohha. Un peu au-dela, s'éleve Alata, fur le penchant d'une montagne couverte d'arbres, mais où l'on voit pourtant en quelques endroits, les rochers paroître à travers la verdure. Alata est un village très-considérable, au midi & à l'occident duquel il y en a plusieurs autres petits. Mahomet, qui nous servoit de guide, se rendit soudain chez le Shum, pour le prevenir & empecher qu'il ne fût allarmé de l'approche de notre troupe. Mais la précaution fut inutile, on nous avoit appercus de loin, & Mahomet & ses domestiques avoient été reconnus. Tous les habitants du village s'empresserent de venir autour de notre cavalcade, pour nous faire des honnêterés. Je saluai le Shum en Arabe, sa langue maternelle; & il n'en salut pas davantage pour que nous fussions bientôt bons amis.

Nous entendions depuis long-tems le bruit de la cataracle, ce qui redoubloit le desir que j'avois de la voir. Je résolus de ne point entrer dans la maison du Shum pour me rafraîchir, car je partageois dejà les craintes de Strates, & toutes les instances qu'on me sit surent inutiles. Je sus pourtant obligé, ainsi que mes compagnons de voyage, de laisser repaître mes chevaux.

Tandis que je grimpois la montagne, dans un endroit rempli de halliers, pour gagner le sentier qui conduisoit à la porte du Shum, un des domestiques de Mahomet, vêtu d'une robe d'Arabe & coëssé d'un turban à raies blanches & vertes, conduisoit mon cheval par la bride, quand tout-à-

coup je l'entendis s'écrier en Arabe : » Bon-dieu! quoi! vous » ici? bon-dieu! quoi! vous ici? » — Je lui demandai si c'étoit à moi qu'il parloit & pourquoi il s'étonnoit de me voir là? --- » Quoi! reprit-il, vous ne me connoissez pas? » — Je lui repondis que non. — » Je vous ai parlé plusieurs fois à Jidda, me dit-il. Je vous ai vu souvent avec le capitaine Price, le capitaine Scott, le maure Yasine, & Mahomet Gibberti. C'est moi qui vous portai de la Mecque les lettres de Metical Aga, & j'aurois fait avec vous le voyage de Masuah, si vous y étiez allé en droite ligne, au lieu de prendre la route de l'Yemen. J'étois à bord du Lion, avec l'Indien Nokeda (1), quand votre petit navire, chargé de voiles, passa avec tant de rapidité au milieu des vaisseaux anglois, qui tous le saluerent d'une décharge de leurs canons. Je me souviens que chacun disoit alors : voilà un pauvre homme, qui se hâte beaucoup pour aller se faire égorger chez les sauvages habitans de l'Habesh; car, vraiment, nous croyions que cela vous arriveroit ». — Mon Arabe conclut son discours en s'écriant : « Buvez! de bon cœur! Anglois! Très-bon! god damm! buvez!»

PENDANT ce tems nous joignions le Shum & le reste de satroupe. L'Arabe se mit à répéter les mêmes mots, en élevant la voix avec transport; & moi je réstéchissois combien il étoit honteux pour nous de répéter si souvent ces expressions indécentes, qu'elles étoient retenues par des gens qui ne savoient pas un seul autre mot de la langue angloise.

<sup>(1)</sup> C'est le nom que donnent le : Arabes au Capitaine d'un bâtiment de leur pays.

LE Shum & nos compagnons de voyage furent tous également étonnés de voir l'Arabe, qui, avec des transports qu'on pouvoit prendre pour de la colere, prononçoit des mots qu'ils ne comprenoient pas. Il se mit alors à crier plus fort, en secouant sa corne devant le Shum son maître: buvez! trèsbon! Anglois! Le Shum étoit un homme grave & posé. Le Crois, dit-il, qu'Ali est devenu sou. Qui est-ce qui peut comprendre ce qu'il veut dire? « — Moi, répondis-je; & je vous l'expliquerai bientôt. Ali est une de mes anciennes connoissances. Il parle anglois. Faites-nous donner, je vous prie, un morceau à manger ».

Nos chevaux ne tarderent pas à être prêts. On nous servit du pain, du beurre & du miel. Ali n'eut pas besoin de demander à boire; car on nous en porta largement. Mais je me dépêchai de remonter à cheval, songeant que chaque minute que je passois là pouvoit être mieux employée à la cataracte. Nos guides commencerent par nous mener droit au pont, qui n'est que d'une seule arche d'environ vingt-cinq pieds. Les bouts sont très-solidement appuyés sur un roc vis. Malgré cela on voit à côté quelques fragmens du parapet, &, dans le pont même, certains endroits qui annoncent qu'on a souvent tenté de le détruire, & qu'on y a fait beaucoup de réparations. Ce pont est extrêmement commode. Le Nil se trouve en cet endroit resserré entre deux rochers, qu'il a creusés très-profondément, & son cours est impétueux & bruyant. On m'assura que les crocodiles ne venoient jamais jusques-là.

Après avoir examiné le pont, nous remontâmes environ Tome III. Ppp

un demi-mille pour nous rendre à la cataracte. Les bords du fleuve sont remplis d'arbres & d'arbustes, de la même espece de ceux que nous avions vus près de Dara, & pour le moins aussi beaux.

LA cataracte offrit à nos regards un des plus beaux spectacles que j'aie jamais vu. Les Missionnaires Jésuites ont pourtant un peu exagéré, en disant qu'elle avoit cinquante pieds de chûte. Il n'est pas aisé de la mesurer au juste : mais avant pris avec des bâtons la hauteur du roc, autant qu'il nous fût possible de la prendre, je crus trouver à peu près quarante pieds. Le Nil, considérablement grossi par les pluies, formoit en tombant une nappe d'un pied d'épaisseur au moins, sur plus d'un demi-mille de large; & il faisoit tant de bruit, que j'en sus presque tout aussi étourdi que si j'avois eu des vertiges. Un épais brouillard couvroit la cataracte, & s'élevoit au loin en suivant le cours du fleuve à travers les arbres. Quoiqu'augmentées par les pluies, les eaux conservoient toute leur limpidité; & en tombant dans un vaste bassin de rocher, elles se divisoient en divers flots opposés, dont une partie revenoit en arrière avec fureur, & après avoir frappé les bords du roc, contournoit le bassin & alloit se mêler, en bouillonnant, aux courans écumeux du fleuve.

Le Jésuite Jérôme Lobo prétend qu'il s'est mis au dessous de l'arc que forme le Nil en se précipitant. Il raconte que non-seulement il s'y est assis avec tranquillité, mais qu'en regardant à travers la masse d'eau qui tomboit, il a vu la sumiere divisée comme par un prisme en une infinité de

cercles nuancés comme celui de l'arc-en-ciel. Mais j'ose, sans balancer, assurer que c'est un mensonge. Le bassin, qui reçoit la cascade, est, comme je l'ai dit, fort profond, & l'eau y est extrêmement agitée. Or, en supposant même qu'il y eût au milieu de ce bassin une élévation où l'on pût s'asseoir, il seroit impossible à un homme de s'y rendre. Quand j'allai voir la cataracte, j'étois robuste, j'étois dans toute la vigueur de l'âge, & exercé à nager dès l'enfance; malgré cela je suis bien sûr qu'il eût été au-dessus de mes forces d'atteindre l'endroit où Lobo dit s'être assis. Cependant, si ce Jésuite avoit été réellement où son imagination l'a placé, il auroit fallu qu'il eût affurément plus de courage, plus de fermeté qu'on n'est habitué à en avoir dans l'indolence d'une vie monastique, pour pouvoir philosopher & faire des observations sur les effets de l'optique, quand non-seulement tous les objets agités autour de lui auroient été capables de l'éblouir, mais que le seul bruit de la cascade, sem blable au bruit du tonnerre, en ébranlant le rocher jusqu'en ses fondemens. auroit occasionné une si forte commotion à tous ses nerfs. qu'il eût couru risque d'en perdre l'ouie.

La vue de cette cascade me parut si magnisique, si imposante, que quand je vivrois plusieurs siecles, elle ne s'essaceroit point de ma mémoire. Elle me plongea d'abord dans une
sorte de stupeur & dans l'oublitotal de ce qui m'environnoit, &
de moi-même. La nature ne peut offrir rien de plus frappant
aux regards d'un mortel; & les mensonges d'un fanatique
ignorant & grossier n'empêchent pas que ce ne soit un des
plus merveilleux chess-d'œuvre de la création.

Ppp 2

Je sus retiré de la rêverie prosonde où j'étois tombé par Mahomet, & par l'Arabe de Jidda, qui se mit à me saire cent questions impertinentes. C'est alors que j'essayai de mesurer la hauteur de la cascade, qui est, je crois, telle que je l'ai déja dit (1). Mais j'avoue que je n'ai jamais moins été en état de saire quelque chose avec précision. Mon imagination étoit domptée par la vue de la cascade; & tant que je la contemplai, je sus presque hors de moi-même. Il me sembloit que l'équilibre des élémens étoit rompu, & que la masse énorme d'eau qui se précipitoit à grand bruit, alloit engloutir le globe terrestre.

It étoit une heure & demie après midi. Le tems étoit trèsbeau, quoique nous eussions déja eu un peu de pluie, & que nous sussions menacés d'en avoir davantage dans la soirée. Je resusai de retourner à Alata avec le Shum, qui m'y engageoit beaucoup. Il nous donna même une raison qu'il crut être déterminante. Il nous dit qu'il avoit besoin d'envoyer au Roi l'argent du tribut de son canton, & qu'il seroir prêt à nous le consier le lendemain matin, aussi à bonne heure que nous le voudrions.

Le seul mot de lendemain me rappella tous mes engagemens & les dangers auxquels j'étois exposé; & je resusaile Shum avec un peu de mauvaise humeur. Bientôt après, je sus qu'il avoit sait ses arrangemens avec mon guide Mahomet. Mais je sus inébranlable dans ma résolution. Et, comme je venois de prendre congé du Shum, je sus joint

<sup>(1)</sup> D'environ 40 pieds.

par Seïde, son sils aîné, & par mon ami l'Arabe de Jidda. Ils étoient l'un & l'autre montés sur de bonnes mules, & accompagnés de deux domestiques à pied. Seïde me dit que son pere ne pouvoit pas nous donner plus de monde, parce que tous les habitans d'Alata, & du voisinage, se proposoient d'aller surprendre Guebra Mehedin à la premiere occassion favorable.

Quoique nous fissions beaucoup de diligence, nous n'arrivâmes à Alata qu'à cinq heures & demie. Netcho n'en avoit pas bougé; & Mahomet lui avoit donné une seconde vache, dont tous les soldats & les voyageurs eurent leur part. Je crois que Mahomet leur avoit persuadé, par amitié pour moi, qu'il étoit nécessaire qu'ils se chargeassent du tribut que se Shum d'Alata envoyoit au Roi: d'ailleurs, Netcho savoit fort bien que tous ceux qui portoient de l'argent au Ras Michael étoient sûrs d'en être bien reçus; & quoiqu'il eût envie de joindre l'armée du Roi, rien ne l'obligeoit à se hâter beaucoup.

Je trouvai, à mon arrivée, Strates, habillé de pied à cap, & je lui sis présent de la ceinture que je lui avois promise. Il assecta de paroître blessé de ce que je ne l'avois pas pris avec moi en allant à la cataracte. Cependant, à souper, je lui demandai, pour la premiere sois, des détails sur la maniere dont il avoit été dépouillé par Guebra-Mehedin.—
« Sûrement, Strates, lui dis-je, vous avez été autresois lié d'amitié avec cet Abyssinien? Je me souviens d'avoir dîné plusieurs sois avec vous & avec lui chez Engedan, & je vous ai vus souvent ensemble à Gondar.— « A Gondar!

répondit-il; il y a quatorze ans que je connois Guebra-Mehedin: je l'ai vu enfant chez le Bacha Eusebe son pere, & chez le Kasmati Esthé son oncle: il venoit jouer avec nous, il a été un de nos camarades les plus affidés, quoiqu'il n'ait pas encore vingt-six ans.

» Nous traversions la plaine au-dessous de Dara, poursuivit Strates, & ne nous souciant pas d'entrer, sans vous. dans la ville, nous nous assîmes à l'ombre d'un grand daroo pour nous reposer & vous attendre. Nous étions sur une petite éminence, & il nous fut aisé d'appercevoir un assez grand nombre de chevaux dans un endroit du lit de la riviere. où l'eau n'a point de courant. Ces cheyaux gagnerent le rivage, & les gens à qui ils appartenoient, les eurent bientôt montés. Je devinsi, tout de suite, que celui qui avoit une espece de bandeau rouge autour de la tête, étoit Guebra-Mehedin; & tout-à-coup je vis sortir, d'une espece de trou qui étoit auprès de nous, huit ou dix hommes nuds, & armés de lances & de boucliers. Etonné, comme vous pouvez l'imaginer, à la vue de ces gens-là, que je pris pour des voleurs, je mis un genou en terre, & je leur présentai le bout de mon mousquet : aussi-tôt ils prirent tous la fuite, & se jeterent à plat ventre dans leur trou: ils firent bien, car j'allois-les poivrer de la bonne maniere.»

« Certes, dis je, il n'y a pas de doute à cela. » = « Oh! reprit Strates, vous pouvez plaisanter tant qu'il vous plaira; mais en me retournant, je vis, auprès de moi, Confu & Guebra-Mehedin, l'un coëffé de blanc, & l'autre de rouge... Oh! oh! l'ami, me dit Guebra-Mehedin en me tendant la

main d'une maniere gaie & amicale, où est-ce donc que vous allez? - Je posai soudain mon fusil, & je m'avancai pour lui baiser la main. Vous savez que ce sont les neveux de la Reine, & je me figurai tout de suite que si leur maison étoit peu éloignée de là, ils pourroient nous accueillir. & nous bien régaler; mais pendant que j'étois auprès des maîtres, je vis un de leurs domestiques qui relevoit mon mousquet d'un air craintif, & d'autres personnes s'emparerent aussi-tôt des mulets, & de tout notre bagage. Je demandai à Guebra - Mehedin ce que cela signifioir? Il me répondit, par hasard sans doute, Ente, au lieu d'Entow. comme vous savez qu'on dit quand on parle à des personnes qui méritent de la considération. Il sit plus : il me donna aussi-tôt un coup de souet sur le visage. Un de ses gens se saisit de votre épée, que je portois en bandouliere; & il m'auroit, sans doute, étranglé avec le ceinturon, si je. n'étois pas tombé à la renverse. Quand je sus à terre, on se mit à me dépouiller; & je fus, en un instant, aussi nud que lorsque je sortis du ventre de ma mere; on ne me laissa. absolument rien que le bonnet de coton que vous m'avez vu sur la tête. Un grand drôle de Negre tira son coutelas, & proposa de me faire une opération qui me fait encore frémir toutes les fois que j'y pense. Certes, je ne sais pas ce qui seroit arrivé, si Consu n'avoit dit, avec un air de mépris: fi! c'est un blanc, qui n'est pas seulement digne d'une scarification. \_ Voyons, voyons où est son maître, reprit Gue-. bra-Mehedin: il doit, à cette heure, avoir passé le Gomara. il a toujours beaucoup d'or qu'il reçoit du Roi & de l'Iteghé; d'ailleurs, c'est un Franc; & à ce titre seul, ce seroit un. péché que de l'épargner ».

- a ILS se mirent alors à galopper dans la plaine. Je vis paroître de toutes parts des cavaliers, qui venoient se joindre à ces brigands; & tous ceux qui passoient à côté de moi me détachoient quelque coup. Aucun d'eux, à la vérité, ne me sit grand mal: mais n'importe, je puis avoir mon tour. Nous verrons, quelqu'un de ces jours, quelle sigure Guebra Mehedin sera devant l'Iteghé, ou, ce qui vaut encore mieux; devant le Ras Michael ».
- Non, vous ne verrez jamais cela, interrompit le Negadé Ras Mahomet, qui entroit en ce moment: il y a un homme devant la porte qui vient de m'apprendre que Guebra Mehedin est mort, ou du moins prêt à mourir. Un coup de fusil, tiré par l'un de vous au passage du Gomara, lui fracassa l'os de la joue. Le lendemain, il sut informé que le Kasmati Ayabdar alloit aux sources chaudes de Lebec, accompagné seulement de quelques domestiques; & le diable, qui ne le quitte jamais, lui suscita d'aller, tout blessé qu'il étoit, attaquer Ayabdar. Mais celui-ci, qui avoit à sa suite une troupe de braves soldats, tailla en pieces les gens de Guebra Mehedin; & Tecla Georgis, écuyer d'Ayabdar, en étant venu aux mains avec Mehedin lui-même, lui assena sur le crâne un grand coup de coutelas, qui le renversa dans la poussiere. Cependant on l'a depuis ramassé & porté dans une Eglise voisine; & l'on assure qu'il n'y a plus d'espoir pour sa vie ».

STRATES ne put pas y tenir plus long-tems. Il s'élança de sa chaise, & se mit à sauter & à danser comme s'il eût été sou. Tantôt il chantoit des chansons grecques, tantôt il vomissoit

## AUX SOURCES DU NIL.

489

vomissoit un torrent de malédictions contre Guebra Mehedin, dans l'espoir qu'elles l'atteindroient dans l'autre monde.

Pour moi, j'éprouvai des sentimens tout opposés. En considérant que Guebra Mehedin étoit neveu de l'Iteghé, j'aurois mieux aimé qu'il vésût, que non pas qu'on pût dire qu'il étoit mort après avoir reçu de ma main sa premiere blessure.

Tome III.

!

## CHAPITRE V.

Passage du Nil & halte à Tsoomwa. — Arrivée à Derdera. — Allarme à l'approche de l'armée royale. — Arrivée au camp du Roi à Karcagna.

Tous également satisfaits de nous remettre en ronte, nous partimes de Dara le 22 Mai, à six heures du matin. Nous montâmes d'abord quelques collines, qui, comme celles que nous avions vues la veille, étoient couvertes d'arbres & d'arbustes inconnus, mais d'une extrême beauté, & dont les sleurs exhaloient un parsum exquis. Après avoir fait trois milles, nous arrivâmes au sommet de la montagne la plus élevée, & nous jouimes à notre aise de la vue du lac Tzana. Il faut observer qu'à mesure que nous avions monté, nous avions trouvé le sol plus aride, & bien moins agréable.

Nous descendimes par un sentier, qui conduisoit vers le gué du Nil Tout cet endroit paroissoit avoir été couvert de halliers: mais l'armée les avoit écrasés & détruits; & la terre avoit été tellement soulée, que la pente en étoit devenue extrêmement glissante. Nous connûmes là l'avantage d'avoir avec nous les gens de Mahomet. Trois d'entr'eux entrerent dans le sleuve, en se tenant par la main, & sondant à chaque pas avec le bout de leurs lances la prosondeur du gué. Le Nil étoit sort haut, & de cinquante pas plus large que du côté de la cataracte, où j'étois allé la veille.

Mais le fond étoit uni de chaque côté, quoiqu'il y eût par-ci par-là quelques pierres noires qui embarrassoient le passage; & dans le milieu, où il y avoit beaucoup plus de profondeur, le courant étoit peu rapide, & tout nous annonçoit que nos chevaux pourroient le traverser aisément à la nage. J'avoue que les grosses pierres glissantes, qui étoient au fond, m'effrayoient; car si on étoit tombé entre ces pierres, on se seroit inévitablement noyé; & mon cheval étoit serré, ce qui n'est pas d'usage en Abyssinie. Je résolus donc de me jetter à la nage, dès que je ne trouverois plus le fond uni; je sis un paquet de mes hardes, que je donnai à porter à un domestique; & il les mit sur sa tête, pour ne pas les mouiller. En entrant dans l'eau, je la trouvai extrêmement froide. Mahomet alloit à côté de moi sur sa mule., tantôt marchant, tantôt nageant. J'essayai de sonder l'eau du côté du lac; mais je la trouvai bien plus-profonde. Alors je me retournai, & ne voulant pas faire des tentatives dangereuses, je m'élançai & nageai jusqu'au rivage, rassuré par la certitude que j'avois de ne point voir des crocodiles au dessus de la cataracte.

Nos chevaux, nos mulets traverserent aisément le sleuve; & nos gens les eurent bientôt suivis; de sorte qu'à midi tout sut de l'autre bord. Beaucoup de semmes, qui alloient joindre l'armée, passerent à la nage, en tenant la queue des chevaux, qui étoient un peu satigués du passage, à cause de la prosondeur des équorres, & de la difficulté qu'ils avoient à remonter sur le rivage. Je crus que nous ne devions pas tenter ce jourlà de gagner Tsoomwa: mais l'avis général l'emporta sur le mien. Tsoomwa est à douze milles du gué du Nil, & nous y atrivâmes à trois heures, ce qui sut très heureux pour nous;

car à peine eûmes-nous achevé de planter nos tentes, que nous fûmes affaillis par le plus violent orage. Le vent souffloit, le tonnerre grondoit d'une maniere épouvantable, & la pluie tomboit en abondance. Ma tente étoit dans un endroit assez plane, adossée à la montagne & à l'abri du vent; mais l'eau, qui forma bientôt un torrent, m'auroit inondé, si je ne m'étois hâté de lui opposer une digue, & d'en détourner le cours.

Quoiqu'il y eut à Tsoomwa une maison appartenante à Powussen, & bâtie par son pere, le Ras Michael n'avoit rien brûlé dans cette ville. Il est vrai que Powussen, continuant à dissimuler, avoit envoyé plusieurs sacs de farine pour l'un sage du Roi, du Ras, & de l'armée.

Des bords du Nil à Tsoomwa, nous n'avions trouvé qu'une campagne abandonnée. Les maisons étoient désertes, les champs dévastés & soulés par le passage de l'armée, & les pâturages sans aucune espece de bétail. Tout ce qui avoit eu la force de marcher s'étoit empressé de suir devant le terrible Michael; & quoique le sang & le seu n'eussent point signalé son passage dans ce canton, un silence morne & prosond y régnoit au loin. Nous eûmes soin de saire bonne garde toute la nuit au milieu de cette sombre solitude. Comme j'étois le moins satie ué de la troupe, je choisis l'heure de minuit pour celle de ma saction. Netcho avoit placé à environ un quart de mille de chaque côté de nos tentes, des sentinelles armées de susils, pour nous avertir en cas d'alarme.

A trois heures du matin nous entendîmes tirer un coup de

fusif du côté du chemin du fleuve. Nous sûmes en un moment tous sur pied: mais nous n'eûmes pas le tems de nous inquiéter beaucoup; car nous vîmes presqu'aussi tôt paroître Adigo, non le Shum de Karoota, dont j'ai parlé plus haut. & qui s'étoit séparé de nous au passage de la riviere de Gomara, mais un autre Adigo, jeune homme de la plus grande espérance, né d'une des premieres familles du Begemder. l'un des Chambellans du Roi, & conséquemment mon collegue. Il menoit au Roi quatre chevaux, dont un se noya, ou plutôt s'étrangle en passant le Nil, près de l'endroit où le fleuve sort du Lac. Deux serviteurs du Roi perirent aussi en cette occasion. Adigo avoit fait beaucoup de diligence; il nous répéta les détails de la conspiration du Gouverneur du Begemder, tels qu'on nous les avoit déja appris. Le Grec Sebastos, vieillard âgé de près de soixante-dix ans, & cuisinier du Roi, accompagnoit Adigo, & étoit tombé malade de fatigue. Adigo nous pria de le garder avec nous; & s'étant rafraîchi lui-même, il se hâta de reprendre sa route pour se rendre au camp du Roi.

Le 24, nous nous remîmes en chemin comme à notre ordinaire, dès que le soleil commença à être chaud. Nous marchions droit au midi, dans une plaine très-unie, où les eaux de la pluie avoient formé divers étangs, & qui sembloit ne devoir bientôt plus faire qu'un grand lac. Nous n'avions encore perdu aucuns de nos animaux de charge: mais nous étions alors si embarrassés par les courans d'eau, les ruisseaux, les sondrieres, que nous désespérions de pouvoir conduire un seul mulet au camp. Les chevaux & les bêtes de somme de l'armée avoient absolument dégradé les gués où ils avoient passé. Nous voyions de tous côtés des musers morts dans le chemin, des maisons entiérement ruinées; d'autres où le seu étoit encore, &t qui sumoient comme des sourneaux à briques ou à charbon. C'étoit la saison où l'avoine devoit être haute; &t on en avoit brûlé plusieurs champs de plus de cent acres chacun. L'herbe sauvage même n'avoit pas été épargnée; pas un seul être vivant n'étoit resté dans cette plaine séconde, &t naguère si bien peuplée: tout y portoit l'empreinte du passage désolateur de l'impitoyable Ras. Là, comme entre le Nil & Tsoomwa, le silence lugubre qui regnoit, n'étoit interrompu que par les éclairs du tonnerre, &t par le bruit des torrens passagers qui tomboient des montagnes à la suite des orages, &t qui ne duroient jamais plus d'une heure.

Le trouble & la terreur précèdent l'avant-garde, Et le deuil & la mort sont au loin sur ses pas.

Au milieu de ce sombre silence & de cette vaste scène de désolation, je me rappellai la maniere sublime dont M. Gray a peint le passage d'une armée, commandée par un Général tel que le Ras Michael.

QUAND nous fûmes à Derdera, nous remarquâmes d'autant mieux l'Eglise de saint Michel, que c'étoit le seul édifice que le Ras eût épargné, parce qu'il étoit dédié à son patron. Nous nous y logeâmes; car il étoit tombé beaucoup de pluie dans la nuit, & les prêtres avoient tous pris la suite, ou avoient été égorgés. Le soir le tems s'éclaircit, & nous vîmes aisément la montagne de Samseen.

En partant de l'Eglise de saint Michel à Derdera, nous devions nous rendre à Kascagna, petit village situé sur les

bords du Jemma, à environ deux mille de la montagne de Samseen. Nous savions que le Roi devoit brûler ce village, & nous nous attendions à chaque instant à voir des nuages de sumée qui nous annonceroient son incendie: mais le ciel resta très-pur; & cela nous surprit d'autant plus, qu'on avoit eu du tems de reste pour mettre le seu au village, & que nous n'ignorions point combien son armée étoit prompte à exécuter de pareils ordres. J'ai déja dit qu'à mesure que nous avancions, nous trouvions beaucoup de mulets & de chevaux morts. Des troupes d'hyenes étoient occupées à dévoirer les carcasses de ces animaux. Elles les quittoient à peine un instant pendant que nous passions auprès, & elles sembloient nous témoigner, en grinçant les dents, combien elles auroient voulu que nous devinssions aussi leur proie.

Depuis que j'avois passé le Nil, je me sentois plus triste & plus abattu qu'à l'ordinaire. Mon esprit étoit tombé dans un accablement inconcevable; & cependant il ne m'étoit arrivé rien de fâcheux. Le soir, quand je sus au lit, ma tristesse ne sit qu'augmenter. Je songeai à la temérité, à l'imprudence que j'avois eue de m'exposer à tant de dangers, sans nécessité; au peu d'espoir que j'avois d'y échapper, ou du moins, si je devois perdre la vie, de pouvoir m'assurer que ma patrie & mes amis recevroient ce que j'avois déja écrit de mon voyage; ensin à la présomption condamnable, qui m'avoit sait longtems espérer que je serois le seul qui pourroit réussir dans une entreprise où tant d'autres avoient échoué. Toutes ces réssexions m'accabloient à la sois; & lorsqu'ensin la fatigue me faisoit tomber à demi dans les bras du sommeil, j'éprouvois ce sentiment affreux, auquel on donne le nom d'horreur, qui

m'avoit été jusqu'alors étranger, & qui, je puis le dire, me jetta dans l'état le plus pénible, où l'ame humaine puisse être plongée.

valuis administra IMPATIENT de tant fouffrir, je sautai de mon lit, & j'allai me promener devant ma tente, où le grand air eut bientôt achevé de me réveillet & de me rendre toute ma force & mon courage. Un calme profond regnoit autour de moi; & j'apperçus plusieurs seux, mais bien plus bas, bien plus à ...a. droite, que je ne les croyois devoir être, ce qui me fit penser que je m'étois trompé sur la situation du village de Karcagna. Il étoit à peu près quatre heures du matin (1); & comme je désirois rejoindre le Roi ce jour-là, j'appellai mes compagnons de voyage, qui tous étoient plongés dans un sommeil tranquille. Nous nous mîmes soudain en marche, & au lever du soleil nous étions déja à trois ou quatre milles de Derdera. Il étoit tombé un peu de pluie pendant la nuit, de sorte que nous ne trouvâmes guère de torrens sur notre route: mais le chemin étoit glissant & difficile; & la terre avoit tellement été foulée par les pieds des soldats, qu'elle étoit comme de la pâte.

A sept heures du matin, nous entrâmes dans la vaste plaine du Maitsha, & nous nous éloignâmes des bords du Lac. L'à tout le terrein nous parut avoir été en culture, & on auroit dû y recueillir sans doute une abondante moisson: mais tout avoit été ravagé ou coupé pour servir de sourrage aux chevaux de l'armée, & on n'y voyoit plus un seul épi. Nous com-

<sup>(1) 25</sup> Mai 1770.

mençames alors à rencontrer en chemin quelques hommes, qui, à la vérité, n'étoient que les traineurs de l'armée. Ils marchoient par partis de trois ou quatre à-la-fois; & ils cherchoient avec soin dans tous les halliers, & sur les bords des rivieres, les malheureux paysans qui pouvoient s'y être cachés. Ils en avoient déja trouvé beaucoup. Plusieurs d'entre eux emmenoient des semmes, des silles, des enfans, qu'ils réduisoient en captivité, quoique chrétiens comme eux, & qu'ils se proposoient de vendre aux Turcs à très-bon marché.

Un peu avant neuf heures, nous entendîmes tirer un coup de fusil; ce qui nous sit grand plaisir, parce que nous crûmes que l'armée ne pouvoit pas être loin. Au bout de quelques minutes, on tira encore quelques coups, & avant un quart d'heure on sit une décharge générale de droite à gauche. Le silence succéda à ce bruit : mais bientôt le seu recommença avec plus de vivacité. Nous sûmes d'avis dissérens sur la cause de ces décharges.

NETCHO pensoit que Woodage Asahel étoit descendu de la montagne de Samseen, & avoit attaqué Michael pour l'empêcher de brûler Karcagna, & que Fasil avoit rensorcé la troupe de Woodage, asin qu'il sût en état de retarder l'armée royale. Mais moi, qui avois été insormé le matin par le Chambellan Adigo, qu'il étoit arrivé à Gondar des nouvelles, par lesquelles on annonçoit que Fasil avoit quitté son camp de Buré, & que Gusho & Powussen avoient choisi Derdera, pour y bloquer Michael avec l'arriere-garde de l'armée, je pensai que c'étoit Fasil lui-même, qui, sidèle à ses desseins,

Tome III. Rrr

avoit passé le Nil à Goutto, & attaquoit le Ras; ament qu'il eût le tems de brûler Samseen. Ensin, nous convînmes que nos opinions étoient également vraisemblables, & que Fasil & Woodage Asahel pouvoient sondre tous deux à-la-sois sur l'armée du Roi.

Le seu continuoit toujours, & quoiqu'il sût un peu moins vis, il sembloit se rapprocher de nous, signe presque certain que l'armée royale étoit battue, & saisoit retraite. Nous montâmes à cheval pour être prêts à combattre. Cependant nous ne pouvions guère concevoir que le Ras Michael se laissât battre si aisément par Fasil.

Nous n'eûmes pas beaucoup avancé dans la plaine, que nous découvrîmes; avec non moins de plaisir que d'étonnement, les ennemis auxquels on donnoit la chasse. C'étoit une multitude de daims, de buffles, de sangliers, & d'autres animaux, que la marche de l'armée avoit effrayés, & qui fuyoient en troupe. Le pays étoit couvert d'avoine sauvage & de halliers, & presque entiérement désert, depuis plus d'un an qu'on en avoir brûlé les villages; de sorte que les hommes y avoient été remplacés par ces bêtes féroces. Quand l'armée dirigea sa marche à gauche vers Karcagna, le silence qui regnoit de l'autre côté où le Nil sait un demi cercle, fut cause que tous les animaux s'y rendirent, en laissant le Jemma débordé derriere eux. Mais l'armée, au lieude continuer à aller vers Samseen, au sud quart d'est, avoit tourné du côté du nord-d'ouest, en face de Gondar, & avoit rencontré ces innombrables troupeaux de bêtes sauvages, qui, rensermées entre le Nil, le Jemma & le Lac, ne pouvoient sortir de la que par le même chemin qu'elles y étoient venues. Epouvantées alors du nombre d'hommes qu'elles voyoient de tous côtés, élles tomberent en grand nombre sous les coups des soldats, qui, enchantés de pouvoir si aisément se procurer de la viande, tuerent tout ce qu'ils pûrent approcher. Cette chasse dura environ une heure. Un grand troupeau de cers vint en suyant droit à nous. Ils avoient l'air si essarouché, qu'ils sembloient vouloir nous passer dessus. Quelques - uns traverserent même notre troupe, & le reste prit sa course vers la plaine.

Le Roi & le Ras Michael furent dans la plus grande inquiétude. Le bruit se répandit que Woodage Asahel attaquoit le côté de l'armée où l'on entendoit les coups de sus la terreur & le désordre s'emparerent de tous les soldats, qui étoient près de l'endroit où ils croyoient que l'engagement avoit lieu. Cependant le seu continuoit; les balles sissoient de tous côtés. Il y eut beaucoup d'hommes & de chevaux blessés, & quelques-uns de tués; & le Ras Michael, à la porte de sa tente, criant, jurant, menaçant & arrachant de colere ses cheveux gris, sut pendant quelques minutes sans pouvoir se faire obéss.

Dans le même instant nous nous approchions; & le Kasmati Netcho, dont le Fit Auraris venoit de se replier sur nous, donna ordre de battre ses timbales avant d'arriver en présence du Roi. Ce bruit occasionna dans l'armée une nouvelle épouvante. On crut que nous étions les Fits Auraris de Powussen & de Gusho, & que ces deux Généraux ne

Rrr 2

tarderoient pas à paroître pour exécuter leur projet de réunion avec Fasil. Le Roi donna soudain ordre de dresser sa tente, d'y planter son étendard, & de battre ses timbales, pour donner le signal de camper. Aussi tôt le seu cessa. Malgré cela, la plus grande partie de l'armée resta long-tems, sans vouloir croire que Woodage Asahel n'eût pas attaqué ce jour-là. Mais heureusement que ce partisan, qui peut-être étoit sort près de nous, ne prosita pas de cette occasion. Je suis convaincu que, s'il avoit paru du côté de Samseen, avec cinq cens chevaux seulement, toute l'armée royale eût pris la suite, sans saire la moindre résistance.

Je venois de me séparer du Kasmati Netcho, & je marchois droit à la tente du Roi, quand je sus abordé par un esclave de Kesla Yasous, Officier expérimenté, & brave à l'excès; mais plein de douceur & d'humanité, & celui de toute l'armée qui avoit sans contredit le plus d'esprit & de politesse. Il avoit commandé ce jour-là l'arriere-garde; & il me faisoit prier de venir le trouver seul, ou de lui envoyer un des Grecs de ma suite. Je le promis; & après avoir répondu à la plupart des questions qu'il avoit chargé son esclave de me faire, j'allai rejoindre Strates & Sebastos qui s'étoient trouvés un peu incommodés en chemin.

J'eus bientôt rencontré ces deux Grecs: mais quelle sut ma surprise, quand je les vis tous deux à terre! Strates avoit une large blessure sur le front, & couvroit la terre de son sang, en se plaignant en grec que sa jambe étoit cassée. Il tenoit en même tems ses deux mains jointes sur son genou, sans paroître songer à la blessure qu'il avoit à la tête; de sorte

que, quoique cette blessure me semblât très-dangereuse, je crus que sa jambe étoit encore en plus mauvais état.

Pour Sebastos, il étoit étendu tout de son long sur la terre, ne prononçant presque pas une seule parole, & soupirant prosondément. Je lui demandai ce qu'il avoit à se plaindre ainsi? & il me répondit d'une voix languissante, qu'il se mouroit, que ses bras, ses jambes, ses côtes étoient brisés. Je ne pouvois concevoir d'où pouvoit provenir tout cela, car il n'y avoit pas demi-heure que je les avois quittés pour par-ler à l'esclave de Kesta Yasous; & ce qui me paroissoit encore plus étrange, c'est que tous ceux qui les entouroient, poussoient de grands éclats de rire.

La seule personne que je vis un peu touchée de leur malheur, sur le valet d'Ali Mahomet. Je lui demandai qui les avoit mis dans cet état; & il me dit que tout cela venoit de ce que le Prince George avoit sait peur à leurs mules. J'ai déja dit que ce Prince étoit passionné pour l'équitation; qu'il montoit à cheval avec une selle, une bride & des étriers Arabes; & que, quoique sort jeune, il étoit déja le meilleur cavalier d'Abyssinie.

QUAND deux Arabes se rencontrent à cheval, voici comment ils se saluent. Celui qui est le plus jeune, ou d'un rang insérieur, charge son sussil à poudre, & le présentant à l'autre à plus de cinq cents pas de distance, il prend le galop avec toute la vîtesse possible, & dès qu'il est assez près, il avance le canon sous l'étrier de celui qu'il veut saluer, & fait partir le coup sous le ventre du cheval. Ils sont quelquesois vingt Arabes, qui rendent

tous ensemble le même honneur à celui qu'ils reconnoissent pour leur supérieur, & on croiroit qu'il va être écrasé ou brûlé.

J'Avois montré au Prince George cet exercice qui lui plaifoit infiniment. Il avoit une petite carabine, dont il se servoit
avec non moins d'habileté que de grâce. Le jour de mon arrivée, le jeune Prince étoit allé à la chasse des cers & des daims.
Dès qu'il sut que j'étois dans le camp, il s'empressa de me
chercher; & apperçevant les deux Grecs, il prit le galop
vers eux, en leur présentant son sus le ventre de la mule de
Strates; & tournant la bride de son cheval, disparut comme un
éclair, sans savoir quel étoit l'esset du coup qu'il venoit de
tirer.

Jamais salutation ne sut plus sâcheuse & ne sit moins de plaisir. La mule que montoit Strates, avoit deux paniers, dans chacun desquels il y avoit une grosse jarre d'hydromel pour le Roi. Sebastos avoit aussi des jarres, des pots & quatre douzaines de gobelets. Un grand tapis couvroit & les mules & les paniers qu'elles portoient, & Strates & Sebastos étoient juchés sur un bât entre les paniers. Ces mules, ainsi que leurs charges, appartenoient au Roi, & on n'avoit permis aux deux Grecs d'y monter, que parce qu'ils étoient malades. Strates alloit devant; & pour avoir moins d'embarras, Sebastos avoit sait attacher le licou de sa mule au bât de celle de son compagnon, & conséquemment le suivoit de très-près. Au bruit du susil du Prince George, la mule de Strates, qui n'étoit point accoutumée à ces honneurs, se mit à ruer, jetta son cavalier à terre,

le foula aux pieds; & en se tournant pour galoper d'un autre côté, entortilla son licou dans les jambes de Sebastos, qu'elle sit aussi tomber sur des pierres. Ces deux mules commencerent alors à se donner des coups de pieds l'une à l'autre, & à cabrioler jusqu'a ce qu'elles se sussent débarrassées de leurs paniers, & qu'elles eussent brisé tout ce qu'il y avoit dedans. Ce ne sut pas encore le tout; car en se débattant, elles tomberent sur la mule de l'Azage Tecla Haimanout, l'un des premiers Juges, qui étoit très-vieux, & qui en tombant se cassa un pied, de sorte qu'il sut plusieurs jours sans pouvoir marcher.

Je me hâtai de faire planter une tente pour mes Grecs, à qui je donnai les soins convenables. Je mis un appareil sur le pied de Tecla Haimanout; & ensuite je me rendis auprès de Kessa Yasous, pendant que les deux Masiomets alloient porter leur argent au Raz.

Dès que j'entrai dans la tente de Kessa Yasous, cet Officier se leva & vint m'embrasser. Je le trouvai seul, mais avec un air plutôt gai que triste. Il me dit qu'on avoit été fort en peine de moi, jusqu'à l'arrivée d'Ayto Adigo, parce qu'on avoit reçu une nouvelle de Gondar, par laquelle on disoit que j'en étois venu aux mains avec Guebra Mehedin, & que j'avois été tué. Je l'informai de tout ce j'avois appris en route; mais, à l'exception de ma propre aventure, il savoit mieux que moi tout ce qui s'étoit passé: cat on avoit reçu la nuit précédente des nouvelles très franches, par la voie de Delakus. Kessa Yasous me dit que la révolte de Gusho & de Powussen étoit certaine; que le Roi & le Ras en savoient

toutes les circonstances, & que les deux traîtres s'étoient accordés avec Fasil, pour couper la retraite à Michael entre
Court Ohha & le grand lac; qu'on n'avoit rien appris touchant la marche de Woodage Asahel, mais qu'il la croyoit
sûre; qu'il pensoit aussi que Fasil s'étoit avancé dans le Maitsha; & que quoiqu'il ne sût pas où il étoit, il ne doutoit pas
qu'il ne dût être à peu de distance du camp du Roi. Kesta Yasous se plaignit en même tems beaucoup & de la marche de
l'armée & du grand nombre de chevaux & de mulets qu'on
avoit perdu. Il m'ajouta qu'il souhaitoit ardemment que Fasil.
vînt livrer bataille dans l'endroit où nous étions campés, parce
que sa cavalerie ne lui seroit que d'un soible secours parmi les
torrens & les rivieres qui couvroient le pays, & que d'ailleurs elle ne pouvoit manquer de sousserir beaucoup en s'avançant jusques là.

Je demandai à Kesla Yasous où nous devions aller? Il me répondit que, dès qu'on avoit reçu la nouvelle de la conspiration de Gusho & de Powussen, on avoit tenu un Conseil, dont l'avis général avoit été de marcher soudain droit à Fassil, & de l'attaquer seul dans son camp de Buré; puis de se replier du côté de Gondar, pour sondre sur les deux autres traîtres. Mais qu'on avoit appris avec certitude qu'il avoit tombé si considérablement de pluie au sud, que les nombreuses rivieres qui traversent cette partie de l'Empire, n'étoient pas guéables, & qu'on avoit alors pensé qu'il pourroit y avoir beaucoup de danger à combattre contre un ennemi en bon état, avec une armée épuisée par une marche pénible; qu'on avoit donc conclu, & sur-tout d'après l'opinion du Ras, qu'il falloit soudain traverser le Nil, se replier sur Gon-

dar,

## Aux sources Du Nill

505

dar, & attendre une occasion plus savorable pour aller chercher Fasil; qu'en conséquence on revenoit sur ses pas, & que c'étoit le premier jour où l'armée avoit été interrompue dans sa marche, par les coups de suil qu'on avoit entendus.

KEFLA Yasous m'offrit toute sorte de rastraîchissemens. Je dînai avec lui; & il eut la bonté d'envoyer dans ma tente des provisions pour mes gens, de peur qu'on n'eût pas encore livré ce qui devoit m'être sourni par le Roi. Après dîné, me hâtai de me rendre dans ma tente, où mon bagage étoit bien arrivé sous le conduite de Francisque. Je me procurai des hardes, pour remplacer celles qui m'avoient été enlevées put Guebra Mehedin, puis j'allai rendre mes hommages au Roi, qui me retint sort long-tems, & me sit à peu près les mêmes questions que Kesla Yasous. En prenant congé du Monarque, j'allai chez le Ras Michael; mais je ne pus pas le voir, parce qu'il tenoit Conseil.

Tome III.

## CHAPITRE VI.

L'armée royale se retire vers Gondar: — Mémorable passage du Nil. — Dangereuse situation de l'armée. — Sages démarches de Kesla Yasous. — Bataille de Limjour. — Le Roi fait une paix imprévue avec Fasil. — Arrivée à Gondar.

LE 26 Mai (1), l'armée se mit de bonne heure en marche pour se rapprocher du Nil. Vers les deux heures & demie de l'après-midi, nous campâmes sur les bords du Koga, ayant alors, à un peu plus d'un demi-mille au nord-ouest de nous, l'Eglise d'Abbo.

Le 27, au matin, nous poursuivimes notre route, & bientôt nous passâmes devant l'Eglise de Mariam-Net (2). Il y avoit là un couvent, dont le Supérieur vint à la tête d'une cinquantaine de ses Moines complimenter le Ras Michael. Mais celui-ci qui, sans doute, étoit insormé des mauvais offices que les gens de ce canton avoient rendus aux Agows pour complaire à Fasil, livra le couvent au pillage, & retint prisonniers le Supérieur & deux autres des principaux Moines pour les conduire à Gondar. Il y eut plusieurs de ces misérables Prêtres tués ou blessés par des soldats à qui ils ne saisoient pas le moindre mal, & le reste se dispersa dans la campagne.

<sup>(1)</sup> En 1770.

<sup>(2)</sup> C'est ainsi que les Abyssiniens nomment l'Eglise de Sainte-Anne.

Le matin, le Prince George m'avoit envoyé prier de me souvenir que je lui avois promis à Lamgué, en présence du Roi,
de me joindre à son parti, quand nous serions dans le Maitsha.
Il commandoit environ deux cens cinquante cavaliers de
choix, & il marchoit à un demi-mille de distance de l'aîle
droite de l'armée. Je sis part au Roi du message du Prince:
mais il me dit un peu séchement: « Non, il ne saut point y
aller, jusqu'à ce que nous passions le Nil. Nous ne connoissons pas encore l'état du pays ». En même-tems il détacha la cavalerie du Siré & du Serawé, & il me donna ordre
de me mettre à la tête de ses gardes pour aller prendre possession du gué, où son Fit Auraris avoit passé, & pour empêcher que personne entrât dans le sleuve jusqu'à son
arrivée.

IL y avoit deux gués où l'armée pouvoit passer, l'un visà vis de l'Eglise de Boskon-Abbo, entre les rivieres de Kelti
& d'Aroossi, à l'ouest du Nil, & le Koga & l'Amlac Ohha à
l'est. Ce gué étoit, disoit-on, prosond, mais sûr, quoique
le fond sût d'argile très-molle. L'autre gué étoit plus haut,
près de la seconde cataracte, qu'on appelle la cataracte de
Kerr. On pensoit qu'il valoit beaucoup mieux choisir le dernier gué, parce que le Kelti, riviere large & prosonde, à
laquelle se joint le Branti, qui vient du côté de l'ouest de
Quaquera, charrie, en tems de pluie, une immense quantité
d'eau dans le Nil. Cependant les guides du Ras Michael
avoient conseillé de passer au-dessous du Kelti; & on trouva
ensuite qu'en effet le fond y étoit solide & assez peu prosond,
& les équorres unies des deux côtés. A quatre heures, nous

arrivâmes sur le bord du Nil, & nous plaçâmes vis-à-vis du gué un cordon de troupes, qui occupoit environ six cens pas le long du fleuve.

DEPUIS que nous étions partis des bords du Koga, il n'avoit pas cessé un seul instant de pleuvoir en abondance; & les coups de tonnerre & les éclairs étoient presque, continuels, & sembloient quelquesois couvrir la terre de slamme. Le jour étoit, d'ailleurs, aussi obscur que dans les momens d'une éclipse. Tous les chemins étoient remplis d'eau, & somoient autant de torrens, qui alloient se précipiter dans le Nil. Je me rappellai alors la maniere frappante dont M. Hume a peint un tableau pareil, en parlant d'une riviere de ma patrie.

Là le fleuve rougi précipite ses flots, Et ses mugissemens sont trembler les échos.

Les armées abyssiniennes passent le Nil dans toutes les faisons. Ce fleuve n'entraîne là ni pierres, ni arbres, ni autres embarras: mais l'immense volume d'eau qui remplissoit son lit m'épouvanta, & je crus qu'on devoit renoncer alors à le traverser. Tous ceux qui arriverent sur le rivage penserent qu'ils ne pouvoient manquer de se noyer. Un abattement extrême s'empara de tous les esprits; &, sans avoir vu un seul ennemi, les soldats étoient déja vaincus par le mauvais tems. Tous les Grecs vinrent autour de moi, s'abandonnant au plus triste désespoir, maudissant l'instant où ils étoient entrés en Abyssinie, & adressant au Ciel de serventes prieres, auxquelles la peur avoit plus de part que la dévotion. Il s'é-

leva alors un vent de nord-ouest très-froid, & le soleil éclaircit le tems; de sorte que quand le gros de l'armée arriva sur le bord du Nil, les torrens passagers avoient disparu, & la terre étoit déja séche.

NETCHO, Fit Auraris de Michael, avoit passé dès le matin à la tête de quatre cents hommes, & s'étoit placé au-dessus de nous. Ses gens étoient dans de petites hutes, semblables à des ruches d'abeilles, que les soldats, qui n'ont point de tentes, se construisent eux-mêmes avec beaucoup d'adresse & de célérité. Ils se servent pour cela de paille d'avoine sauvage, qui est aussi grosse que le petit doigt, & a au moins huit pieds de long.

NETCHO envoya un message au Roi, pour l'avertir que ses soldats avoient passé le fleuve à la nage, & avec beaucoup de peine, & qu'il doutoit que les chevaux & les mulets de charge pussent traverser: mais que si on vouloit l'essayer, il falloit se hâter avant que l'eau augmentât davantage. Il dit que les deux équorres étoient d'une espece de terre noire glissante & boueuse, & qu'elles deviendroient bien moins praticables lorsque les animaux les auroient pietinées. Il avertir, sur-tout, de gagner la droite en arrivant de l'autre bord, vis à vis de l'endroit où il avoit sait planter des bâtons, parce que le terrein y étoit solide & garni de cailloux ronds, qui empêcheroient les animaux de s'ensoncer, & même de glisser. D'après ces avis, on résolut de saire passer soudain la cavalerie.

Le premier qui entra dans le fleuve, étoit un jeune parent du Roi, frere de ce brave Ayamico, tué à la bataille de Banja. Il marchoit avec beaucoup de précaution, & indiquoit de la main le chemin que le Roi devoit suivre. Il trouva d'abord un fond solide; mais à peine eut-il été aussi loin que deux sois la longueur de son cheval, qu'il tomba dans un endroit très-profond, & gagna l'autre rive à la nage. Le Roi le suiyoit avec beaucoup de vîtesse, quoique le Ras Michael lui criât de prendre garde. Ensuite le vieux Ras passa sur sa mule. Plusieurs de ses amis, les uns à cheval, les autres sans leurs chevaux, nageoient à côté de lui d'une maniere vraiment étonnante. Michael sembloit avoir perdu quelque chose de son sang-froid ordinaire. Il étoit un tant soit peu agité; & avant d'entrer dans l'eau, il défendit, sous peine de mort, qu'on le suivit de près, ni qu'on se jettat à la nage pour passer le fleuve, en tenant la queue des mulets, jusqu'à ce qu'il eût lui-même achevé de passer. Lorsque le Roi & le Ras surent rendus de l'autre bord, la maison du Roi & la cavalerie noire avec laquelle j'étois, s'avança avec précaution, & nagea heureusement dans une eau prosonde qui couloit sans violence, & presque de niveau.

CHAQUE cavalier menoit derriere lui un mulet, sur lequel étoit sa cotte de maille & son casque. Pour moi j'avois chargé un de mes domessiques de conduire le mulet qui portoit mon armure; de sorte que, n'étant point embarrassé, & montant un cheval vigoureux, je sus bientôt de l'autre bord, & je gagnai sans peine le chemin de la droite, avec la plupart des cavaliers qui me suivoient. Cependant les équorres surent bientôt dégradées

AUX SOURCES DU NIL.

<111

par les pieds des chevaux, & il devint presqu'auss difficile de descendre d'un côté du sleuve, que de remonter de l'autre.

Quis cladem illius noctis, quis funera fando, Temperet à lacrymis. (Virg.)

COMMENT pourrois je décrire la confusion qui suivit notre passage. Il étoit déja tard; & la nuit en augmentant nos pertes, nous en déroba une partie. Il restoit encore plus de mille hommes de cavalerie à passer après nous. Plusieurs s'embourberent en abordant; & bientôt, reculant dans le sleuve, ils surent entraînés & noyés. Sur cent quatre-vingt cavaliers de la maison du Roi, il en périt sept. Ayto Aylo, vice-Chambellan de la Reine-Mere, & Tecla Mariam, oncle du Roi, & grand ami du Ras Michael, resterent ensevelis dans les stots. Ces deux Officiers étoient l'un & l'autre d'un âge avancé.

La rive occidentale du fleuve offroit un sol tout-à-sait disférent de l'autre. Il étoit solide, couvert d'une espece d'herbe courte, & ayant de loin en loin, comme nos dunes en Angleterre, de petites éminences, entre lesquelles l'eau de la pluie trouve sa pente vers le Nil. De tout le begage, on n'avoit passé que la tente du Roi & celle du Ras, encore avoientelles été mouillées dans le sleuve.

Le Fit Auraris avoit eu soin de laisser tout prêts deux radeaux pour passer Ozoro Esther & les deux dames de sa suite. Cette saçon de traverser le Nil, est sans doute été sûre & commode: mais le Ras voulut qu'Ozoro Esther passat de la même maniere que lui, c'est-à-dire sur une mule & avec plu-ssieurs personnes nageant à côté d'elle. Czoro Esther qui étoit enceinte, s'évanouit plusieurs sois, & souhaitoit demeurer sur la rive orientale: mais ce sut en vain. Le vieux Ras ne vou-lut jamais consentir qu'elle se séparât de lui jusqu'au lendemain, & elle arriva heureusement de l'autre bord, plus morte que vive. On dit que, si elle n'avoit pas voulu passer, il avoit résolu de la tuer, tant il craignoit, dans l'excès de sa jalousse, qu'elle ne tombât entre les mains de Fasil. Cependant je ne prétends pas garantir ce sait; je ne le crois pas moi-même.

La nuit étoit claire & froide. Le vent de nord - ouest avoit soufflé avec force toute l'après midi. Guebra Mascal, & plusieurs autres Officiers du Ras Michael étoient demeurés en arriere pour ramasser les traineurs. Vers minuit le sleuve eut beaucoup diminué, & soit pour cela, soit parce qu'ils avoient trouvé, comme ils le dirent, un meilleur gué, ils firent passer toute l'infanterie du Tigré, & beaucoup d'animaux de charge, avec plus de facilité que nous n'avions passé en plein jour. On passa sur-tout plusieurs charges de farine, Un peu avant l'aube, j'eus la satisfaction de voir arriver les mulets qui portoient mes deux tentes & le reste de mon bagage, Les soldats continuoient de passer; ceux qui savoient nager, s'en tirojent beaucoup mieux que les autres. J'étois extrêmement en peine du bon Ammonios, mon Lieutenant, qui ne parut que fort tard dans la matinée, Il avoit été occupé toute la nuit à chercher Ayto Aylo, Chambellan de la Reine, & Tecla Mariam, qui écoient l'un & l'autre ses intimes amis, & qui s'étant noyés le soir, ne surent jamais retrouvés.

CEPENDANT

CEPENDANT la plus grande partie de l'infanterie avoit traversé le fleuve pendant la nuit sans courir aucun danger. Plusieurs personnes penserent que nous avions manqué le gué, parce que nous avions pris trop haut, & que nous nous étions trop pressés. Les équorres étoient en esset si perpendiculaires, qu'il étoit impossible que des gens à cheval eussent accoutumé de passer en cet endroit. Avant jour toute l'avant-garde & le centre de l'armée eurent joint le Roi. On ne put savoir le nombre des noyés, parce que tous ceux qui manquerent, surent d'abord soupçonnés d'être demeurés avec Kesla Yasous. Cet Officier étoit avec l'arriere-garde & présque le tout bagage de l'armée, & il attendit sous ses tentes que le jour vînt éclairer son passage.

Au milieu de l'embarras & de la confusion qu'avoit occassonné le passage du Roi & du Ras, on n'avoit pas pris garde aux Moines du couvent de Mariam Net, qui étoient enchaînés ensemble par les bras, & qui resterent avec l'arriere garde. Ils prierent alors Kessa Yasous d'intercéder pour eux auprès du Ras, & de les faire renvoyer dans leur couvent. Kesta Yasous étoit, ainsi que je l'ai déja dit, un homme rempli d'humanité & de douceur, & il écoutoit avec patience tous ceux qui lui adressoient la parole. Les Moines de Mariam Ner, craignant avec raison que Michael, quand il seroit à Gondar, ne leur fît arracher les yeux, ou n'exerçât fur eux quelqu'autre de ses cruautés accoutumées, ne déguiserent point leurs terreurs à Kesta Yasous. Ils lui dirent en outre que, quoiqu'ils vécussent depuis long-tems dans ce canton, ils n'avoient jamais entendu dire qu'il y eût un gué, ni dans l'endroit où l'armée venoit de passer, ni à Kerr, près de la seconde cata-

Tome III. Ttt

deux étoient au service de Fasil, & vivoient dans les Maitsha.

KEFLA YASOUS fit amener le Kanitz Kitzera, c'est-à-dire le bourreau de l'armée, & ayant exhorté les deux guides à avouer la vérité, sans quoi ils seroient sévérement punis. & n'en pouvant tirer une réponse satisfaisante, il donna ordre qu'on arrachât les yeux au plus âgé, qui étoit le Galla. Mais celui-ci s'obstina à garder le silence, & alors Kesta Yasous le sit livrer aux soldats, qui le hacherent à coups de coutelas, en présence de son camarade. Les moines avoient déjà prêché l'Agow pour l'engager à confesser ce qu'il savoit : mais leurs sermons eurent moins d'effet que le supplice du Galla. Il déclara donc, à condition qu'on lui accorderoit la vie & la liberté, qu'il-avoit laissé Fasil à trois milles seulement, derrière une montagne, qu'il montra de la main, & qui étoit en face de l'armée du Roi, & qu'il étoit allé joindre Welleta Yasous, qui l'attendoit à Goutto, pour passer le Nil; que lui & les deux autres guides avoient été envoyés pour indiquer au Roi un mauvais gué, où l'on espéroit qu'une grande partie de l'armée périroit si elle tentoit le passage; que Fasil devoit attaquer l'avantgarde du Roi, dès qu'elle arriveroit derrière les collines qui bordoient le fleuve, mais que cependant il attendroit que le seu des mousquetades lui annonçat que Welleta Yasous avoit attaqué sur la rive orientale l'arrière-garde & toute la partie de l'armée qui n'auroit point encore passé; qu'ils n'avoient pu s'imaginer que le Ras Michael traverseroit le fleuve ce soir là; mais que le lendemain matin il seroit certainement attaqué par Fasil, & que le troissème guide qui

avoit suivi le Ras, devoit aller joindre Fasil immédiatement, pour l'informer du véritable état des choses.

KEFLA YASOUS dépêcha au Roi deux de ses principaux Officiers, pour lui saire part de tous les détails de cette affaire. Il saisoit sort obscur & ils eurent beaucoup plus de peine à traverser le sleuve que nous n'en avions eu, mais ensin ils aborderent. Le Roi & le Ras Michael tenoient conseil en ce moment; les deux Officiers surent introduits & délivrerent leur message. Ils dirent ensuite au Roi, que quoiqu'accablé de satigue & très-gêné par le bagage qu'il avoit avec lui, Kessa Yasous venoit d'abattre sa tente & de prendre la route de Delakus, parce qu'il croyoit que c'étoit le seul moyen de sauver l'armée; qu'il passeroit soudain le Nil, & qu'après avoir laissé une partie de son monde pour garder le bagage & les malades, il viendroit joindre l'armée avec le reste.

Michael sit aussi-tôt chercher le guide ou plutôt l'espion qui avoit passé le sleuve avec lui, mais le perside n'avoit pas perdu un moment; il étoit parti pour Boskon Abbo, où il étoit allé rendre compte de sa commission à Fasil.

Kesta Yasous ayant sait marcher en avant tout son bagage, sinit par une chose qui n'étoit peut-être pas trop juste; il sit pendre à un arbre le malheureux Agow, qui lui avoit révélé le complot des ennemis, asin que le matin à son arrivée, Welleta Yasous pût voir que son secret étoit découvert & que l'armée royale étoit sur ses gardes.

CEPENDANT Kesta Yasous (1) eut beaucoup de peine à passer l'Amlac Ohha, & il sut même obligé d'y abandonner plusieurs mulets de charge. S'avançant ensuite, avec toute la diligence possible, à Delakus, il y trouva un gué bien meilleur qu'il ne s'y attendoit. Il avoit planté sa tente sur le grand chemin de Gondar, avant que Welleta Yasous sût qu'il étoit décampé; & faisant rafraichir ses troupes pour qu'elles sussent en état de soutenir le choc de l'ennemi, s'il se présentoit, il se hâta d'informer Michael de son passage.

A deux heures après midi, Welleta Yasous se présenta de l'autre côté du Nil, à la tête de sa cavalerie, mais il étoit trop tard. Kessa Yasous s'étoit si avantageusement posté & avoit si bien garni de sussiliers les bords du sleuve, que Fasil lui-même, avec toute son armée, n'auroit pas osé en tenter le passage, ni même s'approcher des équorres.

Dès que Michael eut reçu le message de Kessa Yasous; il sit partir son Fit Auraris Netcho, pour aller s'emparer du gué du Kelti, grande riviere, mais plus large que prosonde, à trois milles de distance du camp. Bientôt il se mit luimême en marche, & ayant passé le Kelti au lever du soleil, il poursuivit sa route pour rejoindre Kessa Yasous. L'armée étoit épuisée de fatigue & les provisions manquoient; car on n'avoit pu saire passer la veille que quelques sacs de farine, & on les avoit déjà presqu'entierement consommés. On reconnut aussi que les soldats manquoient de poudre, parce

<sup>· (1)</sup> Le 28 Mai 1770.

qu'ils n'avoient pas eu soin d'en demander depuis qu'ils avoient tiré sur les bêtes sauves dans le canton de Karcagna: mais le peu qui leur restoit étoit en bon état, dans des cornes de bœus & dans des petites bouteilles de bois, bouchées de manière qu'il étoit impossible que l'eau pût y pénétrer. Kessa Yasous ayant donc avec lui les munitions de guerre & de bouche, avec tout le bagage de l'armée, il étoit indispensable de le rejoindre promptement, & on comptoit le trouver à Wainadega, éloigné de vingt milles de l'endroit où nous avions passé la nuit. Il y avoit quinze milles des bords du Kelti à ceux de l'Avolei; mais le chemin qui y conduisoit étoit d'un bout à l'autre dans un terrein serme & uni.

Le Ras Michael sit halte après avoir passé le Kelti, & envoya son Fit Auraris à environ cinq milles en avant de l'armée; ensuite il donna ordre qu'on distribuât aux soldats un peu de farine, & d'autres provisions qui restoient; & il leur donna une heure de repos, avant de se remettre en marche; car il croyoit ne pas tarder à en venir aux mains avec Fasil. La journée étoit belle & le soleil fort chaud; de sorte que ceux que le froid avoit incommodés la nuit, eurent bientôt repris toute leur vigueur & toute leur agilité; ils avoient bien séchéleurs vêtemens, & sans l'extrême satigue des deux jours précédens, & la médiocrité des rations, l'armée n'auroit jamais été mieux disposée à combattre. Débarrassée des rivieres dangereuses qui leur avoient donné tant de peine, replacés enfin sur un terrein solide qu'ils avoient souvent parcouru en vainqueurs, entourés des ruines des villages qui leur rappelloient leurs campagnes glorieuses, & sur-tout la bataille de Fagitta, récemment gagnée contre ce

même Fasil, les soldats se sentoient animés d'une ardeur nouvelle; d'ailleurs ils marchoient vers Gondar, qu'il regardoient comme le terme de leurs peines, le lieu où ils n'auroient qu'à se reposer & à se divertir pendant tout le reste de la saison des pluies.

Nous nous étions remis en marche, & il étoit déjà près d'une heure quand le Fit Auraris Netcho, qui étoit en avant. fut attaqué. Le feu fut d'abord très-vif des deux côtés : mais bientôt nous cessames de l'entendre. Michael donna soudain l'ordre de faire halte, & il se mit lui-même avec le Roi, & le Billetana Gueta Tecla à la tête de l'avant-garde. Welleta Michael & Ayto Tesfos de Siré eurent le commandement de l'arrière-garde. Bientôt, ayant marché un peu plus loin, Michael changea son ordre de bataille; il plaça le corps de troupes qu'il commandoit, sur une petite montagne, semblable à une plate-forme, & ayant de chaque côté une vallée qui lui servoit de tranchée. Par-derrière ces vallées, il y avoit deux chaînes de montagnes plus élevées que celle où il étoit, & à une demi-portée de fusil tout au plus. Le sol des vallées, quoiqu'un peu mou, pouvoit aisément porter de la cavalerie; & les deux chaînes de montagnes, que Michael avoit à droite & à gauche, dépassoient le front de l'armée d'environ cent pas. Le gros de ses divisions occupoit les hauteurs : mais un rang de soldats s'étendoit de chaque côté jusqu'au bas de la vallée; ce qui formoit précisément deux aîles. Le Ras avoit placé dans la plaine, à trois cens pas en avant de lui, toute sa cavalerie, à l'exception des gardes du Roi, & il en avoit donné le commandement à un ancien Officier de Mariam Barea. Comme le Prince George étoit attaché à

la cavalerie, il pria instamment Michael de le laisser combattre à la tête de ce corps: mais le Ras, considérant son extrême jeunesse & sa vivacité, ne voulut point consentir qu'il s'exposse trop, & il le sit mettre à mon côté devant le Roi. Nous vîmes bientôt paroître deux messagers du Fit Auraris, lesquels alloient avec autant de vîtesse que des cerss, en traversant la plaine, dont la pente étoit vers nous, & conséquemment favorisoit leur course.

Ils rapporterent que le Fit Auraris Netcho, ayant reacontré le Fit Auraris de Fasil, l'avoit attaqué; & que, quoique les ennemis sussent de beaucoup supérieurs, puisque son
détachement n'étoit composé que d'un peu de cavalerie & de
quelques sussiliers, il leur avoit tué quatre hommes. Le Ras
ayant d'abord écouté en particulier le rapport des messagers,
envoya un de ses gens pour en faire part au Roi. Après quoi il sit
partir deux cavaliers qui prirent le galop, en contournant la
montagne du côté de l'est, pour aller à Wainadega avertir Kessa
Yasous que Fasil s'approchoit. Il manda également à Netcho
de s'avancer avec précaution jusqu'à ce qu'il eût vu Fasil, &
de ne pas s'abandonner à la poursuite des détachemens qui
pourroient suir devant lui.

Le Roi, le Ras, toute l'armée enfin, commençoient à être fort en peine de Kefla Yasous; & nous aurions quitté notre poste pour aller au-devant de lui, si nous n'avions entendu les coups de sussi d'alarme du Fit Auraris Netcho, & que nous n'eussions pas vu au même instant cet Officier & tout son détachement revenir vers nous au galop. Le Ras Michael ayant achevé de donner ses ordres, vint se remettre au-

V v v

Tome III.

près du Roi. Il ne se mettoit point à la tête de la cavalerie; parce que la blessure qu'il avoit reçue dès long-tems à la cuisse; & qui le faisoit boîter, l'en empêchoit : mais il combattoit toujours sur sa mule au milieu de sa mousqueterie. En approchant le Roi, il ne lui dit que ces mots : « Ne » craignez rien, Sire. Soyez tranquille, Fasil est perdu s'il » vient nous attaquer dans ce poste. »

Au même instant Fasil parut sur la colline qui étoit devant nous. Je ne pus pas bien juger par moi-même du nombre de soldats qui le suivoient : mais des Officiers exercés à ces sortes de calculs, me dirent qu'il paroissoit avoir au moins trois mille hommes de cavalerie. Son armée nous offroit un très - beau coup d'œil, quoique la soirée commençat à être un peu sombre. Après nous avoir observés quelque tems, l'ennemi descendit de la colline, avec assez de lenteur & au bruit de ses tymbales. Il y avoit deux arbres au-devant de notre cavalerie. Fasil s'arrêta à mi-côte, & envoya un parti de ses gens pour commencer à escarmoucher. Aussi tôt un parei des nôtres s'avança. Les deux détachemens se rencontrant précisément auprès des deux arbres, se mêlerent & parurent d'abord décidés à combattre vivement : mais, soit qu'il sût effrayé de ce que l'ennemi étoit supérieur en nombre, soit que tels sussent ses ordres, le nôtre recula bientôt précipitamment jusqu'au pied de la montagne, & vint même si près, que nous craignîmes qu'il ne rompit le front de notre infanterie. Le Ras Michael fit tirer plusieurs coups de fusil sur ses propres cavaliers, en criant avec une ironie amere: « Qu'on ôte ces chevaux de-là, & qu'on les envoie au mou-Lin. » Cependant cette troupe se retira dans les vallées, à

droite & à gauche, sous le couvert de la mousqueterie; & quelques cavaliers de Fasil, entrainés avec les nôtres, surent tués par les soldats qui formoient nos aîles. Dans ce premier engagement nous ne perdîmes pas un seul homme de marque, & on ne nous prit que Welleta Michael, neveu du Ras. Son cheval s'étant abattu, les gens de Fasil l'emmenerent.

Au bout de quelques minutes, un messager vint de la part de Fasil. C'étoit un nain, nommé Doho, qu'on avoit coutume d'employer dans ces sortes d'occasions. Ces messagers sont, comme je l'ai déja observé, non-seulement protégés, mais récompensés; & on a la bisarre attention de ne choisir que des bouffons, des nains, tels que Doho. Il dit au Ras qu'il n'avoit qu'à se tenir prêt à combattre, parce que Fasil se proposoit de l'attaquer dès que son infanterie seroit arrivée. Puis il ajouta que Fasil croyoit qu'il étoit de son devoir de prier le Roi de ne point quitter ses habits royaux, parce que si ce Monarque changeoit de vêtemens, & que par hafard il tombât entre les mains de quelques Gallas qui ne le reconnoîtroient pas, il seroit très-exposé. Je ne pus pas entendre la réponse du Ras, car il étoit alors fort loin en avant de nous; mais je sus bientôt que, riant de ce compliment, il avoit dit à Doho: « Dis à Fasil de rester encore quelques » minutes là où il est, & je lui promets que le Roi s'habil-» lera comme il le desire. »

Quand le message de Fasti sur rapporté au Roi, il envoya soudain dire au Ras Michael.; « Chargez le nain Doho » de dire à Fasti que, si j'avois su que les deux arbres que » je vois devant nous, étoient là, je lui aurois amené Wel-

Vvv 2

» leta Gabriel, le maître d'hôtel d'Ozoro Esther». —Le Monarque faisoit malicieusement allusion à la bataille de Fagitta, où cet ivrogne de Welleta Gabriel, tirant des coups de fusil de derriere un arbre, & tuant un Galla, sit prendre la suite à tous les autres épouvantés du zibib (1).

Dès que le Ras eut congédié Doho, toute l'armée s'avança d'un pas rapide, en poussant des hurlemens horribles, suivant la coutume de ce peuple lorsqu'il va à la charge, & criant de toute sa force, Hazzé Ali! Michael Ali! Mais Fassil qui ne se soucioit pas de combattre, & qui vit bien que s'il attendoit plus long-teme, il seroit sorcé de risquer la bataille, sit prendre le trot à sa cavalerie, & regagna le chemin de Boskon Abbo.

Nous apprîmes depuis que Fasil n'ayant reçu aucune nouvelle de Welleta Yasous, en étoit fort inquiet, comme nous l'étions nous-même de Kesla Yasous. Ce ne sut qu'après avoir sait prisonnier Welleta Michael, que l'ennemi sut informé par lui d'une partie de ce qui s'étoit passé. N'ayant pas entendu tirer, il ignoroit si Kesla Yasous avoit passé le Nil avec le Ras, ou non. Dans cette incertitude, il étoit sorti de son camp avec sa cavalerie pour observer Michael, mais non pour lui liver bataille; & il étoit irrité contre Gusho & Powussen, parce qu'il voyoit bien qu'ils Pavoient trahi.

<sup>(1)</sup> Il faut se rappeller que zizib fignifie, dans la langue des Gallas, des grains de raifin, se qu'ils se servent de ce mot pour désigner des balles de fusil.

L'ACTION que je viens de décrire, est ce qu'on appelle la bataille de Limjour, d'après un village de ce nom, qui avoit existé dans l'endroit même où étoient les deux arbres dont j'ai parlé plus haut, village que le Ras Michael avoit brûlé la campagne précédente. Mais cette action, il faut l'avouer, ne mérite guère le nom d'une bataille; & cependant si Fassil avoit eu la moitié de la bonne volonté du Ras Michael, c'en eût été une très-décisive.

Le Ras voyant que Fasil ne vouloit pas combattre, en devina aisément la raison. Quand l'ennemi se sut éloigné, & que le bruit de ses tymballes ne se six plus entendre, nous en distinguâmes une autre, que nous reconnûmes pour celle de Kesta Yasous. Ce Général ayant campé sur les bords de l'Avoley, laissa son bagage sous une garde sûre, & se hâta de venir, avec la meilleure partie de ses troupes, joindre Michael. A son arrivée, la joie sut universelle; les soldats se réunirent, en célébrant des deux côtés la valeur & le mérite de leurs Chess. Ils avoient d'autant plus raison de leur rendre cette justice, que tant que le Nil les avoit séparés, la situation du Roi & celle de l'armée étoient vraiment terribles, & qu'ils ne surent sauvés que par la résolution que prit Kesta Yasous, d'aller traverser le sleuve au gué de Delakus, & par la célérité qu'il mit à exécuter ce projet.

QUOIQU'UNE partie des foldats de Kessa Yasous sût demeurée sur les bords de l'Avoley, le Ras, voulant donner à ce Général une marque de consiance, le chargea du commandement de l'arriere-garde. Nous nous retirions devant l'ennemi, & c'étoit conséquemment la place d'honneur;

place que le Ras auroit réservée pour lui-même, si Kefla Yasous n'étoit pas venu nous joindre. Nous sîmes rapidement les cinq milles qu'il y a de Limjour aux bords de l'Avoley. où nous arrivâmes au coucher du soleil. Les coureurs nous rapporterent que Welleta Yasous s'étoit retiré à Goutto avec Woodage Asahel. L'armée sentit une nouvelle joie, en retrouvant son bagage & ses provisions. Plusieurs soldats revirent-là des amis qu'ils avoient cru perdus pour jamais au passage du Nil, & chacun songea à préparer son souper. Quoique accablé par l'âge & les infirmités, le Ras Michael étoit sans doute le seul qui ne songeat pas à prendre du repos. A peine eut-on planté sa tente, qu'il donna ordre de battre les tymballes pour assembler un conseil. J'ignore ce qu'on y traita, mais je crois qu'on n'y parla guère que des circonstances qui avoient engagé Kesla Yasous à marcher à Delakus; car, après que le Roi eut soupé, & au moment qu'il alloit se mettre au lit, un Officier conduisit dans la tente du Monarque les quatre Moines de Mariam Net, qui avoient servi de guides à notre arriere-garde. Le Roi donna ordre qu'on leur servit à manger; mais ils avoient déja soupé avec Kessa Yasous, & ils se bornerent à prendre une bouchée de pain & une coupe de bouza, parce qu'en mangeant devant le Roi, ils étoient sûrs de leur pardon, & de leur liberté. On leur donna alors à chacun cinq onces d'or & plusieurs habillemens. Le Roi les mena à Gondar, pour les mettre à l'abri de la vengeance de de Fasil, & ils surent employés dans l'Eglise de Hamar Noh (1).

Secretary to a feet of

<sup>(1)</sup> C'est une grande Eglise dépendante du palais, & désignée sous le nom singulier de l'arche de Noé.

Le lendemain l'armée se rendit au Dingleber, haute montagne, ou plutôt rocher, situé si près du lac, qu'à peine laisset-il un passage sur le bord de l'eau. Le Roi avoit une maison sur le sommet du Dingleber. Comme nous y arrivâmes de bonne heure, & que nous n'étions plus sur le territoire de Fasil, le Roi voulut absolument traiter le Ras Michael. & tous les principaux Officiers de l'armée. On lui avoit amené beaucoup de bétail du Dembea; & il donna dix bœufs au Ras, dix à Kessa Yasous, ainsi qu'à quelques autres, & un à moi, avec deux onces d'or, pour aider Strates & Sebastos à acheter des mulets. Mais ces deux Grecs s'en étoient déja procuré; car indépendamment de ceux que je leur avois prêtés, eux & mes domestiques en avoient quatre autres qu'ils avoient pris en chemin, & dont les maîtres avoient probablement péri dans le Nil, car jamais ces animaux ne furent réclamés.

Le lendemain, au moment où le Roi se mettoit à table pour dîner, il survint un accident, qui jetta l'allarme parmi les gens de sa maison. Un aigle noir (1), poursuivi par quelques-uns des oiseaux de proie qui suivoient le camp, vint se résugier dans la tente du Monarque; & d'après cela on dit de toutes parts que le Roi seroit détrôné par un homme d'une naissance obscure. Chacun jetta les yeux sur Fasil: mais quoique le présage sût en partie véritable, ce n'étoit point Fasil qu'il regardoit. Le Gouverneur du Begemder, Powussen, né dans un rang aussi abject que Fasil, étoit pour le moins aussi traître, & réussit mieux dans ses projets. C'étoit lui à

<sup>(1)</sup> Voyez la figure de cet oiseau dans l'Appendix.

qui on auroit dû appliquer l'augure de l'aigle; car on le vit bientôt le vérisser, quoique ce ne sût sans doute que l'esset du hasard.

Dans la soirée du 29 Mai, nous vîmes arriver à Dingleber deux hommes à cheval, vêtus d'habits de paix, & ne portant point d'armes. On les reconnut bientôt pour deux des principaux domestiques de la maison de Fasil. Ils étoient l'un & l'autre graves, doux & dans la maturité de l'âge. Aussi leur message n'avoit-il rien de commun avec la bouffonnerie de Doho. A leur arrivée ils obtinrent une audience du Ras, puis une du Roi. Ils dirent, & ils dirent avec vérité, que Fasil avoit repassé le Kelti & campoit audelà de cette riviere, où Wellera Yasous ne l'étoit pas encore venu joindre. Leur mission avoit pour objet de prévenir Michael, de ne pas fatiguer son armée, en se pressant trop de regagner Gondar, parce qu'il pouvoit être sûr de ne point être attaqué, Fasil ayant repris le chemin de Buré. Ils apprirent alors au Ras tous les détails du complot formé contre lui, par Powussen & Gusho, qui étoient convenus avec Fasil de l'envelopper à Derdera; ils lui dirent combien Fasil étoit irrité contr'eux, depuis qu'ils l'avoient laissé seul marcher contre l'armée royale, lorsqu'ils ne pouvoient ignorer que la plupart de ses Gallas s'étoient retirés au-delà du Nil, & ne pouvoient être rassemblés qu'avec la plus grande difficulté; que si le Ras, au lieu de s'embarrasser au milieu de toutes les rivieres du Maitsha, & de passer le Nil près d'Amlac Ohha, dans un endroit où jusqu'alors on ne l'avoit jamais tenté dans la saison des pluies, avoit été par hasard le passer à Delakus, comme Kesla Yasous, Fasil auroit été obligé

ou de combattre une armée très-supérieure à la sienne, ou de se retirer à Metchakel, & de laisser toute sa province exposée aux ravages de ses ennemis. Les envoyés de Fasil déclarerent donc qu'il étoit résolu à ne plus porter les armes contre le Roi, mais à se maintenir tranquille dans son gouvernement, & à payer exactement le tribut; qu'il promettoit en outre de renoncer désormais à toute alliance avec Gusho & Powussen, & qu'il marcheroit même contre eux l'année suivante avec toutes ses sorces, si le Roi le lui ordonnoit. Après cela, ils conclurent par demander au Ras Welleta Selassé, sa petite sille, en mariage pour Fasil, assurant que, si on la lui accordoit, il viendroit avec consiance à Gondar.

MAIS, si tel sur le langage que les envoyés tinrent au Ras, ils parlerent un peu différemment quand ils se trouverent devant le Roi. Ils dirent que le Ras Michael avoit tant de sois manqué à sa parole, & savoit si bien le moyen d'éluder ses promesses, que Fasil ne pourroit pas s'y sier.

CEPENDANT, quoique le Ras ne crût pas tout ce que les envoyés lui exposerent, il consentit à leurs demandes. Il promit sa petite fille; & pour prouver qu'il ne doutoit pas de la sincérité de Fasil, & qu'il étoit lui-même de bonne soi, il sit venir les deux Nagareets à la porte de la tente; & au grand étonnement de toute l'armée, on entendit ces mots: « Fasil est Gouverneur du pays des Agows, du Mait» sha, du Gojam & du Damot. Puisse-t-il être heureux, & vivre long-tems sidele sujet du Roi, notre maître. »

Tome III. Xxx

Un changement si soudain étoit bien extraordinaire sans doute. A peine y avoit-il quarante-trois jours que Fasil avoit formé le projet de faire noyer dans le Nil la plus grande partie de l'armée, & d'exterminer le reste. Il ne s'étoit écoulé que vingt-quatre heures depuis qu'il étoit venu combattre son maître, & tout-à-coup il devient Lieutenant général du Roi dans quatre des plus opulentes provinces d'Abyssinie. Mais tel étoit l'effet nécessaire des circonstances. On jouoit des deux côtés à qui se tromperoit le mieux. Les messagers de Fasil surent revêtus d'habillemens magnisiques; & on se décida d'abord à les renvoyer à leur Maître: mais après y avoir réstechi, on songea qu'il valoit mieux; lui envoyer un autre émissaire avec l'investiture de ses nouveaux gouvernemens. Le Roi retint les deux Ossiciers pour lui servir d'ôtages, & tout le camp s'abandonna à la joie.

Ozozo Esther vint le soir fort tard dans la tente du Roi. Elle avoit eu avec raison beaucoup de peur au passage du Nil, elle en avoit même été malade, ce qui lui donnoit l'air encore plus intéressant qu'à l'ordinaire. Elle étoit vêtue de blanc des pieds jusqu'à la tête; & je crois que je n'ai jamais vu de plus belle semme. Le Roi avoit, comme je l'ai déjà dit, sait présent de dix bœuss au Ras Michael; mais il en avoit envoyé vingt à Ozozo Esther, & c'étoit pour remercier le monarque de cette marque de faveur extraordinaire qu'elle venoit dans sa tente. J'avois cru jusques-là qu'ils étoient insensibles au mérite l'un de l'autre, mais cette entrevue me prouva le contraire. Quand elle rendit grace au Roi de la distinction avec laquelle il venoit de la traiter: a Madame, lui répondit-il, le Ras Michael, votre époux, sait employer pour mon service, les

foldats de l'armée tant qu'il sont en état de combattre, & vous, je ne l'ignore point, vous daignez prendre soin de ceux qui sont malades ou blessés, & grace à vos bontés, ils sont bientôt en état de reprendre les armes. Les guerriers qui se portent bien se nourriront des bœuss du Ras, mais les malades retrouveront la santé avec le secours des vôtres; c'est pourquoi je vous en ai envoyé deux sois autant qu'à lui, asin que vous pussiez saire deux sois plus de bien ».

En achevant ces mots, le Roi sit signe que tout le monde sortit de l'appartement, & Ozozo Esther eut une audience particulière d'environ une demi-heure. Je doute beaucoup qu'alors le Ras Michael sût l'objet de la conversation. Quand le Roi s'alla coucher, il avoit l'air extrêmement content. Le Ras aimoit beaucoup Ozozo Esther, mais il ne lui témoignoit point de jalousse.

Je m'étois senti des mouvemens de sièvre, & j'allai me mettre au lit, l'esprit rempli de tous les événemens extraordinaires qui s'étoient succédés en si peu de temps. J'avois donné ce soir-là rendez-vous dans ma tente aux envoyés de Fasil, parce que je savois qu'il s'étoit tenu un conseil auquel on avoit appelé Welleta Kyrillos, historiographe du Roi, pour lui donner des instructions sur la maniere dont il devoit décrire la campagne du Maitsha, le passage du Nil, & la bataille de Limjour. L'historiographe avoit eu ordre en même temps de tracer en lettres d'or la marche de Kesta Yasous, & son passage au gué de Delakus, ainsi que la promotion de Fasil au gouvernement du Maitsha & du Damot. C'est d'après la relation authentique de Kyrillos,

& d'après ce que j'avois observé moi-même, que je sis mes notes sur cette campagne.

Le jour suivant il n'y eut rien d'extraordinaire. Nous prîmes le chemin de Gondar, où nous arrivâmes bientôt. La veille de notre entrée dans cette capitale, nous étions campés au bord de la riviere de Kemona, quand il parut deux exprès de Gusho & de Powussen, qui s'excusoient sous divers prétextes, de n'avoir pas joint l'armée. Les exprès surent sort malreçus du Ras, & ils ne purent obtenir audience du Roi. L'usage est de faire présent de quelques beaux vêtemens neuss à ces sortes de messagers; mais on sit l'affront à ceux-ci de ne leur donner qu'une pièce de toile bleue de Surate de la valeur, d'environ un demi-ducat; & sans permettre qu'ils couchassent dans le camp, on les expédia à Fasil, auprès de qui ils avoient intention de se rendre.

Le 3 de Juin, l'armée campa au-dessous de Gondar, sur les rives du Kahha. Depuis que nous étions partis de Dingleber, il ne s'étoit pas passé de jour sans que quelque ami du Ras ne sût venu au-devant de lui. Plusieurs grands Officiers de l'Etat nous joignirent près du Kemona, d'autres à Abba Samuel. Je ne m'apperçus point que les nouvelles qu'ils apportoient flattassent beaucoup le Ras ni le Roi. Tous les soldats paroissoient contens, parce qu'ils rentroient dans leurs soyers: mais il en étoit autrement de leurs chess, & sur-tout de ceux de l'Amhara, qui voyoient les choses de bien plus soin.

<sup>(1) 30</sup> Mai.

Pour moi, sur-tout, je n'avois nullement raison d'être satisfait. Après une suite continuelle de fatigues, de dangers, de dépenses, je revenois à Gondar sans avoir pu exécuter mon projet de visiter les sources du Nil, & ne rapportant pour tout fruit de mon expédition qu'une sièvre violente; l'endroit où le Nil jaillit du sein de terre, demeuroit encore aussi caché qu'il l'avoit été depuis la chûte de Phaëton.

Nilus in extremum fugit perterritus orbem, Occuluitque caput, quod adhuc latet.

Ovid. Metam, lib. 2.

## CHAPITRE VII.

Le Roi se retire en Tigré à la tête de son armée. — Evenemens intéressans qui suivent cette retraite. — On trouve le corps de Joas. — Le parti du Roi a l'avantage. — Les rebelles font proclamer Socinios Roi à Gondar.

Le Roi avoit été informé que Gusho & Powussen à la tête de toutes les forces du Begemder & du Damot, & Ayto Aylo avec celles du Gojam, du Belessen & du Lasta, s'apprêtoient à l'assiéger dans sa capitale, dès que les pluies auroient fait déborder le Tacazzé & sermeroient à son armée le chemin du Tigré. Il y avoit même d'autant plus lieu de croire qu'on ne tarderoit pas à voir paroître les rébelles, que la paix avec Fasil, & sur-tout le don que le Roi venoit de lui faire du gouvernement du Gojam, n'avoit fait que les irriter davantage. D'après cela, le jour même que le Roi entra dans Gondar, on renouvella la proclamation par laquelle on nommoit Fasil gouverneur du Gojam, du Damot, du pays des Agows & du Maitsha; après quoi ses deux serviteurs surent de nouveau magnisiquement vêtus & renvoyés avec honneur.

CEPENDANT comme je n'avois jamais désespéré de parvenir un jour jusques aux sources du Nil, dont je ne m'étois trouvé éloigné que de cinquante milles à Karcagna, je ne négligeois rien de ce qui pouvois me faciliter les moyens d'accomplir enfin ce projet. Je sis tout ce qui étoit en mon pouvoir pour rendre service aux envoyés de Fasil, tant qu'ils resterent au camp. Je leur parlai souvent de leur maître, &c à leur départ, non-seulement je les chargeai d'un petit présent pour lui, mais je leur en offris un autre à chacun d'eux en particulier. Ils m'avoient en outre souvent prié de leur donner des remedes pour un cancer que Welleta Yasous, premier lieutenant de Fasil, avoit à la levre.

J'AI déjà observé qu'à mon départ pour l'Abyssinie, quelques médecins de mes amis m'avoient conseillé de la ciguë, préparée suivant la méthode du docteur Stork (1); & j'en sis venir de France une grande quantité avec des instructions sur la maniere de l'employer. J'en envoyai donc à Welleta Yasous, en lui faisant dire d'en prendre de très-petites doses, parce que j'aimois mieux me mettre à l'abri de tout reproche, que de courir des risques en voulant le guérir trop précipitament. Je lui recommandai en même-temps de ne plus manger de viande crue, de se mettre au lait pout toute nourriture, & de boire beaucoup de petit lait, les jours qu'il prendroit de la ciguë.

LES envoyés furent enchantés de moi, & ils déclarerent en présence du Roi, que Fasil seroit plus sensible au plaisir de recevoir un remede, qui pourroit guérir Welleta Yasous, qu'à tous les honneurs dont la munissence du Prince venoit de le combler. — « S'il en est ainsi, dis-je, je veux dans ce jour de grace, demander deux saveurs ». —

<sup>(1)</sup> Médecin de Vienne.

« Voilà qui n'est pas ordinaire, répondit le Roi, mais n'importe, parlez. Je doute que personneici ait envie de vous refuser. Je ne l'ai certainement pas, moi', à moins que vous ne retombiez dans votre découragement, & que vous ne parliez encore de vous en retourner en Europe ». --- « Eh! bien, repliquai-je, Sire, je vous obéirai; ce n'est point cela que je vous demande; mais bien deux autres choses. Les voici : la premiere, c'est que vous me donniez, & que Fasil ratifie ce don, le village de Geesh, dans le territoire duquel le Nil prend sa source. Cet endroit me fournira du beurre & du miel pour moi & pour ma maison, & il me tiendra lieu du village de Tangouri, près d'Emfras, quoique ce dernier vaille beaucoup mieux. La seconde chose que j'ai à demander, c'est que quand Fasil pourra me faire conduire à Geesh & me montrer les sources, il le fasse, sans exiger aucune récompense, & sans chercher à s'en défendre».

L'on rit beaucoup de ce que les grâces que je demandois se bornoient à cela. Les Envoyés assurerent que ce n'étoit presque rien, & qu'ils désiroient de faire pour moi dix sois davantage. Le Roi leur dit gaiement: « Dites à Fasil que je donne à Yagoubé & à sa postérité le village de Geesh, & les sources auxquelles il est si attaché; que je ne veux pas que ces lieux paroissent jamais sous un autre nom que sous le sien dans le Destar, ni qu'on les lui ôte, soit en paix, soit en guerre; & jurez-le-lui au nom de votre Maître. » Aussi-tôt ils mirent, l'un après l'autre, les deux premiers doigts de leur main droite en croix sur les deux premiers doigts de la mienne, & ils la baisserent. C'est une maniere de jurer dans ces contrées.

contrées, en usage parmi ceux qui s'appellent Chrétiens.

L'Azage Kyrillos, secrétaire & historiographe du Roi, étoit présent à cette cérémonie; & le Monarque lui ordonna d'enregistrer le don qu'il venoit de me faire dans le Destar, c'est-à-dire dans le livre du Trésor. « Je veux l'écrire en lettres d'or, dit le vieillard; & quoique je sois pauvre, si Yagoubé veut prendre une semme & demeurer prami nous, au moins jusqu'à ce que mes yeux soient sermés, je lui serai pour ma part présent d'un village, qui vaudra quatre sois plus que Geesh & Tangouri. »

On imagine bien que cela dut rendre la conversation fort gaie. Les envoyés de Fasil, satisfaits d'avoir réussi au-delà de leurs espérances, prirent congé du Roi, & allerent se préparer à partir le lendemain; & aussi-tôt que le Roi sut couché, je me retirai chez moi.

Mais des pensées bien dissérentes occupoient en ce moment Michael & ses Officiers. Ils ne croyoient point à la sincérité de Fasil, qui, d'ailleurs, ne pouvoit en ce moment leur être d'aucune utilité, puisqu'il s'étoit retiré dans sa province, & que les pluies l'empêchoient de venir à leur secours. Tout le Woggora étoit en armes, impatient de se venger des cruautés qui avoient signalé le passage de Michael, la première sois que ce Général s'étoit rendu à Gondar. Le Tacazzé, qui sépare le Tigré du Woggora, & qui coule au pied des hautes montagues du Samen, est un des sieuves les plus considérables & les plus rapides d'A-

Tome III. Yyy

byssinie, & quoiqu'il ne soit pas ordinairement un des premiers qui débordent, il étoit alors si haut, & il charrioit tant d'arbres & des pierres si énormes, qu'il ne paroissoit guéable ni pour la cavalerie ni pour l'infanterie. Cependant quelque périlleux qu'en sût le passage, il n'y avoit pour Michael d'autre espoir que de le tenter. Ce général & tous les guerriers qui l'accompagnoient, croyoient que s'il falloit périr, il valoit bien mieux pour eux trouver la mort dans un sleuve qui arrosoit les frontieres de leur Province, que de tomber vivans entre les mains de leurs ennemis, en Amhara. On s'occupa donc nuit & jour des moyens de prendre cette route, dès l'instant que le Ras Michael sut à Gondar, & peut-être même s'en étoit on occupé avant qu'il y arrivât.

Un Officier, nommé Adero, & son fils Zor Woldo, avoient leurs terres dans le Belessen, précisément sur la route de Gondar, au gué du Tacazzé, le plus proche & le plus facile. C'est à eux que le Ras Michael avoit coutume de consier le gouvernement de Gondar, lorsqu'il étoit obligé d'entrer en campagne. Ils étoient remplis d'activité & d'intelligence; mais ils venoient de manquer de sidélité, & de s'unir à Gusho & à Powussen, à qui ils avoient donné des conseils. Toute-sois à son arrivée à Gondar, le Ras seignant d'ignorer leur trahison, leur envoya ordre de faire préparer des farines pour l'approvisionnement des troupes qui devoient passer sur leur territoire, de ramasser aussi autant de chevaux qu'ils pour-roient, & de lui faire dire comment étoit le gué du Tacazzé. Il leur demanda en même tems si Powussen s'étoit mis en marche, & si Ayto Tessos, gouverneur du Samen, avoit

fait des dispositions pour empêcher l'armée royale de traverser les terres du Woggora.

Soudain le perfide Adero fit répondre au Ras que le Tacazzé étoit encore guéable; que le bruit s'étoit répandu que Powussen marchoit vers le Maitsha; qu'Ayto Tessos demeuroit tranquille sur le haut du rocher où étoit le siege de son gouvernement; qu'il n'y avoit point de tems à perdre, parce qu'il croyoit avoir déja assez de farine pour l'armée, & qu'on ne pourroit guère essayer d'en ramasser davantage, sans répandre l'allarme dans le pays. Tout cela sur reçu par Michael, comme s'il l'avoit cru sincere, & il renvoya soudain le messager pour dire à Zor Woldo de saire mettre la farine dans de petits sacs, & de la déposer à Ebenaat, puis d'aller dans quatre jours avec son pere & toute sa cavalerie, attendre le Ras au bord du Tacazzé.

Le lendemain matin toute l'armée se mit en marche. J'avois pris la veille congé du Roi; & j'avoue qu'un des momens les plus tristes de ma vie, sut celui où je me séparai de ce Prince. Mais j'étois malade, & je n'avois pu saire aucun préparatif pour le suivre en Tigré. En outre, je ne pouvois perdre de vue le dessein qui m'avoit conduit en Abyssinie, & sans l'accomplissement duquel je n'aurois jamais pu reparoître dans ma patrie qu'avec une sorte de deshonneur. J'espérois qu'en considération du Roi, Fasil pourroit me saire parvenir où tendoient mes vœux; ou que, si j'étois trompé de ce côté-là, le Roi revenant bientôt me procureroit quelqu'autre moyen de réussir. Ensin, je croyois que

si j'allois en Tigre, je n'aurois jamais le courage de revenir à Gondar.

LE jeune Monarque parut s'animer en voyant l'air de confiance avec lequel je parlois de son retour. Puis il me dit, d'un ton trisse & plaintif: « Yagoubé, vous pourriez, si vous le vouliez, m'apprendre si je reviendrai, ou non, & cout ce qui doit m'arriver. Ces instrumens avec lesquels vous êtes sans cesse occupé à observer les astres, ne peuvent avoir aucune utilité, s'ils ne vous servent pas à lire dans l'avenir. » --- « Certes, lui répondis-je, Prince, ces instrumens nous servent à diriger nos vaisseaux à travers le vaste Océan, & à marquer les routes que nous devons suivre, quand nous voyageons par terre. Ils apprennent aux premieres personnes qui passent dans un pays à en reconnoître la situation; & quand elle est une fois tracée, tous ceux qui viennent après, la retrouvent aisément. Mais quant aux déerers de la Providence, soit pour ce qui vous concerne. soit pour ce qui me regarde moi-même, croyez que je n'en fais pas plus que la mule que vous montez. »

« Mais dites-moi donc, je vous prie, répliqua le Prince, dites-moi donc pourquoi vous parlez de mon retour comme d'une chose certaine. » — « J'en parle, répondis-je, d'après des réflexions, des observations, qui sont bien plus certaines que toutes les prophéties & les divinations qu'on pourroit vous faire par le moyen des étoiles. La premiere campagne que vous avez saite, lorsque vous vous repositez à Fagitta sur les savantes dispositions du Ras, un ivrogne, avec un seul coup de susit, mit en déroute la nombreuse armée de vos enne-

mis. La derniere sois que vous êtes parti de Gondar, vous pensiez que Powussen & Gusho vous étoient sidèles, & cependant ils avoient dès-lors formé le complot de vous maffacrer à Derdera, & il n'auroit fallu rien moins qu'un miracle pour vous sauver, si vous aviez été une sois renfermé entre les deux lacs. Ce n'est ni vous, ni Michael, qui avez empêché l'exécution de ce barbare projet. Vous vouliez brûler Samseen, tandis que Woodage Asahel étoit en embuscade avec des forces considérables, connoissant tous les gués des rivieres voisines. & étant sûr de tous les habitans de la Province. Rappellez-vous comment vous avez passé ces rivieres, tous les soldats de l'armée se tenant par la main, & se traînant à la suite l'un de l'autre. Auriez-vous pu le faire, si vous aviez eu derriere vous un ennemi, & sur-tout un ennemi tel que Woodage Asahel? Il vous eût poursuivi, il vous eût harcelé jusqu'à ce que vous sussiez arrivé au gué de Goutto, & là Welleta Yasous, à la tête de six mille hommes, vous attendoit sur la rive opposée du Nil, pour vous en disputer le passage. Quand le Ras Michael passa près de l'Eglise de Mariam Net, il trouva les Prêtres tranquilles chez eux. Avoit-il vu personne dans aucune des autres Eglises qu'il avoit rencontrées sur la route? Non. Par-tout ailleurs on s'enfuyoit à l'approche de Michael; cependant les Prêtres de Mariam Net étoient plus coupables que d'autres, d'après leurs rapports avec Fasil: mais ils resterent sans savoir pourquoi. Une main invisible les retint pour vous sauver. Le salut de l'armée dépendoit du passage du Nil, de ce passage si terrible, si dangereux, qu'il semble presque incroyable qu'on l'ait tenté & exécuté pendant la nuit. Cependant, si les Prêtres de Mariam Net avoient passé des

premiers, l'infanterie n'auroit point été chercher le gué de Delakus. Ces Prêtres, prisonniers de Michael, n'auroient jamais ouvert la bouche devant leur redoutable vainqueur. La Providence les sit donc rester près de Kesla Yasous. Tout sut découvert, & l'armée sauvée par sa retraite, & par la célérité avec laquelle elle passa à Delakus.

» Mais que seroit-il encore arrivé si Fasil avoit marché droit à Kesta Yasous avant ou après son passage? Kesta Yasous eût été exterminé avant que Michael eût passé le Kelti. Toutesois votre ennemi sut retenu dans une sorte d'yvresse, battant ses tymbales derriere Boskon Abbo, pendant que le Ras, guidant votre armée, la faisoit traverser le Kelti à la nage, & que la plupart d'entre nous étoient nuds, fans tentes, sans provisions & même sans poudre. Fasil n'essaya même de se présenter devant nous, que lorsque ranimés par un beau jour & une marche aisée nous fûmes supérieurs à lui, & que Kesta Yasous étoit prêt à tomber sur son arriere-garde. C'est donc d'après tous ces signes éclatans des faveurs de la Providence, que je ne puis croire que Dieu laisse son ouvrage imparfait. C'est ce Dieu qui gouverne l'Univers & s'est spécialement reservé le sort des combats; c'est lui qui s'est nommé lui-même le Dieu des batailles.

Le Roi parut singulièrement ému, & en même-temps persuadé de ce que je lui disois, — « Oh! Yagoubé, reprit-il, venez avec moi en Tigré, & soyez sûr que je serai pour vous tout ce que vous souhaiterez. » — « Vous en avez sait déjà davantage, lui répondis-je, Sire, Je vous

ai expliqué les raisons qui m'empêchent de vous accompagner: souffrez donc que j'attende ici votre retour, qui sera sûrement dans quelques mois ». — Ce monarque me recommanda de vivre à Koscam, auprès de l'Iteghé, & de n'en point sortir, à moins que Fasil ne vînt à Gondar. Il m'enjoignit aussi de lui mander exactement de quelle maniere je serois traité. Alors nous nous séparâmes également affligés. Le jeune Roi étoit plein d'esprit & digne de régner sur un peuple moins barbare; & mon cœur étoit pénétré des marques de bonté dont ce Prince me combloit depuis le premier instant que j'étois entré dans son palais.

CEPENDANT, le 5 de Juin il se mit en marche; & tandis que Powussen, Adero & leurs complices l'attendoient dans le Belessen, c'est-à-dire, au sud-ouest de Gondar, il se rendît à Koscam avec toute son armée, & franchissant la montagne de Debra Tzai, il prit la route du Wal-Kayt, & des provinces ensoncées & brulantes qui sont au nord-est. Ainsi chaque jour il se trouvoit plus éloigné de ses ennemis.

L'ITEGHÉ ordonna qu'on fermât les portes de son palais de Koscam. Un peu avant que le Ras montât sur sa mule, Ozoro Esther s'étoit résugiée avec tous ses domestiques auprès de sa mere. Gondar ressembloit à une ville qui avoit éte prise par l'ennemi. Quiconque avoit des armes s'en servoit pour se saire craindre, & saisoit tout ce qu'il vouloit.

L'on dit que la nuit qui précéda le départ de l'armée il arriva deux choses très-remarquables. Michael prétendoit que toutes les fois qu'il étoit à la veille d'entreprendre quelqu'expédition, une personne on un esprit lui apparoissoit & lui révéloit les suites de ce qu'il alloit entreprendre. s'imaginoit que cet esprit n'étoit autre que l'archange Michel, & il s'enorgueillissoit beaucoup d'un pareil commerce. Dans un conseil tenu avec ses plus intimes amis, il leur dit que quelques nuits auparavant, l'esprit lui étoit apparu & lui avoit commandé de passer par la montagne de Wechné, & d'égorges tous les princes qui y écoient emprisonnés, ou de les emmener avec lui en Tigré. Le Nebrit Tecla, gouverneur d'Axum, & ses deux fils qui tous trois avoient eu part au meurtre du dernier Roi, appuyerent beaucoup ce conseil; mais Kesla Yasous. tous les hommes vertueux, & Michael lui-même, sans doute déjà rassassé de sang royal, surent d'un avis différent. L'on convint de cacher cette délibération; & l'on résolut de prendre la route du Walkayt, au lieu de celle de Wechné.

Le Ras dit ensuite, que l'esprit, l'ange ou le démon, qui s'étoit présenté à lui, sui avoit dit de mettre le seu à la ville de Gondar, & de la brûler jusqu'en ses sondemens, sans quoi la fortune l'abandonneroit. Il paroissoit en même-temps pencher pour cet avis, qui trouva aussitôt grand nombre de partisans. Mais quand on en sit part au Roi, ce jeune prince dit qu'il ne le soussirioit absolument pas; & il déclara qu'il aimeroit mieux rester dans Gondar

dar & tomber entre les mains de ses ennemis, que de leur échapper & même de les vaincre, au prix d'un si énorme forsait. Cette réponse du roi sût bientôt connue, & elle toucha tous les cœurs; aussi en éprouva-t-il les essets, lorsqu'en revenant depuis à Gondar, il sut vain-cu & sait prisonnier ainsi que le Ras Michael.

CEPENDANT l'armée s'avança avec célérité du côté du Walkayt. Dès qu'elle fut près du Tacazzé, elle tourna tout-à-coup vers le Mai-Lumi, c'est-à dire la riviere des Limons. J'ai raconté comment le Shum de ce canton, à mon arrivée en Abyssinie, m'avoit détenu plusieurs jours à Addergey, dans l'intention de me voler, parce qu'il croyoit que Michael avoit été désait à Fagitta. Le Roi s'empara de ce perside, & après avoir livré sa maison aux slammes & au pillage, il le conduisit en Tigré asin qu'il lui répondît des sommes que les villages de son gouvernement avoient promis de payer, pour qu'on ne les brûlât pas.

HEUREUSEMENT, rendu sur les bords du Tacazzé, audelà duquel est la province de Siré, Michael sit partir Ayto Tessos, gouverneur de cette province & chéri de tous les habitans, pour rassembler tout ce qui pouvoit saciliter à l'armée le passage du sleuve. Tous les Siréens accoururent au-devant de leur Roi. L'eau étoit prosonde & le courant rapide; aussi le bagage sut-il mouillé: mais le sonds étoit serme, & l'armée ayant passé avec non moins de promptitude que de sécurité, sut accueillie dans

Tome III.

le Siré & dans le Tigré avec tous les témoignages de sa joie la plus vive.

Des que Michael se revit dans son gouvernement, il s'occupa sérieusement à le remettre tout entier sous sa puissance. On étoit au fort des pluies; il n'étoit pas possible d'entrer en campagne; cependant deux districts s'étoient révoltés. Les fils du Kasmati Woldo, dont Michael avoit fait mourir le pere, avoient déclaré qu'ils se maintiendroient par la force dans le canton d'Enderta, où Woldo commandoit autrefois; & Netcho, gendre de Michael., s'étoit emparé de la montagne d'Aromata, appellée communément Haramat. Cette montagne est une forteresse naturelle, que Michael, jeune encore, avoit usurpée sur le pere de Netcho, après en avoir fait le siege pendant quinze ans de suite. Netcho s'étoit en même temps ligué avec Za Mensus Kedus, qui avoit de très-grandes possessions dans le voisinage de l'Haramat. Le district d'Enderta, situé au sud est de l'Abyssinie & dépendant du Tigré, est plane & très - fertile, & le mont Aromata, se trouve précisément au milieu de cette province. Avant de se mettre en marche, Michael fit affassiner les deux jeunes Woldo dans une sête qu'on donnoit dans l'Enderta; & leur parti sut soudain dispersé.

Mais la montagne d'Aromata sit meilleure contenance, & parut devoir long-temps occuper le Ras. La garnison étoit composée de vétérans intrépides qui avoient porté les armes sous Michael lui même. Netchoétoit sils de l'ennemi de Michael, de l'ancien gouverneur de cette montagne;

& quoique Michael lui est donné sa sille en mariage pour se reconcilier avec lui, il s'étoit révolté à l'instant où le Ras avoit marché dans le Maitsha contre Fasil. Gusho & Powussen l'avoient entraîné dans leur parti, parce qu'ils espéroient de pouvoir, par ce moyen, faire une diversion en Tigré. Aussi Netcho n'avoit-il aucun espoir de pardon, si jamais il tomboit entre les mains du Ras Michael. Je l'ai vû souvent; je l'ai beaucoup connu. C'étoit un homme d'une haute taille, fort mince, d'un caractère doux, mais n'ayant point d'esprit & étant très facile à tromper.

Pour Za Mensus Kedus, qui partageoit avec Netcho, le commandement du mont Aromata, il étoit vigilant, résolu, intrépide, & le Ras Michael le redoutoit avec raison. Possédant, comme je l'ai déja observé, beaucoup de terres autour de la montagne, il avoit été quelque temps tenu dans les sers par Michael, & il s'étoit échappé. Il avoit en outre, assassiné le pere de Guebra Mascal, mari d'une nièce de Michael & commandant en chef de la mousquererie du Tigré. Aussi Za Mensus Kedus ne craignoit rien tant, que de retomber au pouvoir de Michael.

Le Ras sentit tout le danger de laisser derriere lui, un ennemi tel que Za Mensus & dans une position si avantageuse. Aussi avant la cessation des pluies, il sit construire tout au tour de la montagne des barraques, ou plutôt des hûtes, pour y loger des soldats, avec une maison pour le Roi, une pour lui & une pour ses principaux officiers. On sit venir des paysans pour labourer & ensemencer les terres des

environs; de sorte qu'il étoit aisé de voir que le Ras n'a-voir pas envie de quitter la place qu'il n'eût conquis pour la seconde sois cette même montagne d'Aromata, qui ne s'étoit jadis rendue à lui qu'après un siège de quinze ans. Mais laissons-là Michael, & retournons à Gondar.

Le 10 juin, c'est-à-dire, cinq jours apres que le Roi eut abandonné sa capitale, Gusho & Pówussen y entrerent en vainqueurs. Le lendemain ils rendirent visite à l'Iteghé & la prierent de quitter Koscam & de venir à Gondar pour prendre les rênes du gouvernement. Mais elle resusa d'y consentir, à moins que ceux qui l'y invitoient ne sissent auparavant leur paix avec Fasil. Elle dit que Fasil étoit le seul qui eût essayé de venger le meurtre de Joas, son maître; qu'il paroissoit toujours les armes à la main dans ce dessein, & que, telle chose dont elle sût menacée, elle ne vouloit se mêler de rien tant qu'on seroit en guerre avec lui.

Fasil la prévint en même-tems, par un message, qu'elle ne devoit se sier ni à Gusho; ni à Powussen, parce qu'ils avoient manqué à leur promesse de poursuivre & de combattre le Ras Michael dans le Maitsha, & qu'ils avoient exprès demeuré chez eux, pour qu'une armée supérieure en nombre tombât sur lui seul, & ravageât sa province; qu'ils lui avoient encore manqué de parole une seconde sois, en entrant dans Gondar sans lui; car leur convention étoit de s'y rendre tous trois à la sois, & de n'établir un nouveau gouvernement que d'après ce qu'ils résoudroient unanimement entr'eux. Plusieurs jours se passerent dans ces négociations, Fasil promettant toujours de venir, tantôt sous une

condition, tantôt sous une autre; & cependant il ne vint point. Il ne quitta pas même son camp de Buré.

Le 20 Juin, les Officiers de l'Iteghé, qui étoient allés' proposer une réconciliation à Fasil de la part de Gusho & de Powussen, revinrent à Koscam. Le même jour, Fasil sit proclamer, dans la place du marché de Gondar, qu'Ayto Tesfos étoit Gouverneur du Samen, & que quiconque vo. leroit, ou commettroit la moindre violence sur les chemins. seroit puni de mort. Cet acte d'autorité n'étoit que pour braver Powussen & Gusho, & sembloit en même-temps ouvrir une communication entre Fasil & le Ras Michael: mais Fasil montroit par-là, sur-tout, qu'en méprisant Gusho, Powussen & leur parti, il séparoit sa cause de la leur; car Tesfos avoit pris les armes avec Fasil, du vivant du dernier Roi, pour soutenir la même cause que lui. Il ne les avoit pas quittées depuis ; il n'avoit point fait la paix avec Michael, & il s'étoit au contraire maintenu dans son gouvernement malgré le Ras.

COMME je ne voulois donner de l'ombrage à personne, j'allai le 24, à Gondar, rendre visite à Gusho & à Powussen. Je les trouvai ensemble dans le même appartement que Michael avoit coutume d'occuper. Ils étoient assis sur le parquet recouvert d'un tapis, & jouant aux dames sur une espece de damier qu'on avoit crayonné avec de la chaux. Ils ne me sirent pas beaucoup de politesses; ils se contenterent de me serrer la main, puis ils continuerent leur partie, sans lever seulement les yeux sur moi.

CEPENDANT Gusho m'adressant la parole: « N'auriez vous pas mieux fait, me dit-il, de venir en Amhara, comme ie vous y avois invité la derniere fois que je vous vis à Gondar? Vous vous seriez épargné toutes les fatigues & les dangers auxquels vous avez été exposé dans le Maitsha ». ---« Je lui répondis; il m'est bien difficile, à moi qui suis étranger, de savoir ce qu'il y a de mieux à faire dans ce pays-ci. J'étois, comme vous le savez, l'étranger du Roi, qui me combloit de bontés. Mon devoir m'ordonnoit donc de rester auprès de lui, sur-tout quand il le désiroit. J'ai, d'ailleurs, toujours entendu dire que c'étoit l'usage de ces contrées; & de plus, le Ras Michael m'avoit enjoint de suivre le Monarque ». .... « A ces mots Powussen secouant la tête, dit: « Vous voyez bien qu'il ne peut encore oublier ni Michael, ni le Tigré ». - C'est fort naturel, reprit Gusho, puisqu'il a été bien traité par Michael & par le Roi. Ils l'avoient élevé aux honneurs, ils lui donnoient beaucoup d'argent, qu'il dépensoit avec les gardes du Roi, dont il a eu le commandement après l'Arménien. Yagouhé a enseigné au Roi & à son frere George, à monter à cheval, à la manière des Francs, & à faire beaucoup de tours d'adresse à cheval, tant avec des fusils qu'avec des lances, mais ce ne sont que des badinages. Je n'ai jamais entendu dire qu'il se mêlât d'affaires sérieuses, ni qu'il parlât mal de personne, encore moins qu'il fit aucun mal, comme faisoient ces coquins de Grecs, quand ils étoient en crédit sous le regne de Joas : car. dieu merci, ce n'a pas été leur faute s'ils n'ont pas été à la tête de tout ».

« Oui, j'espère que je n'ai nui à personne, répliquai-je.

Je n'en ai jamais eu l'intention, ni je n'y ai été excité. J'ai reçu des marques de bienveillance de tout le monde, & ce que je n'oublierai jamais, ajoutai-je, en me tournant vers Gusho, j'ai reçu de vous beaucoup de témoignages d'amitié ». — Gusho hésita un moment, puis il me répondit d'un air fier: « oui, oui, nous sommes, je crois toujours amis ». — « Nous avons eu, dit Powussen, bien de diables de ventres affamés depuis que nous avons quitté Gondar ». - « Pardonnez-moi, répondis-je, je ne me suis jamais apperçu d'aucune différence à cet égard ». - « Par Saint-Demetrius, répondit Gusho, en s'adressant à Powussen, voilà une vérité pour vous. L'on ne vous en dit pas souvent dans le Begemder; je veux mourir tout-à-l'heure, si vous donnez jamais une jarre de miel à aucun blanc ». - « Bon, dit Powussen en quittant le jeu, Yagoubé, je veux vous faire un présent qui vaut mieux que toutes les jarres de miel de Gusho. J'ai rapporté votre fusil à deux coups, & votre sabre, que vous avoit dérobé ce fils de P....de Guébra Mehedin. Par Saint-Michel, si j'avois attrappé ce maraud, je l'aurois fait pendre à un arbre, pour avoir osé dire qu'il servoit dans mon armée quand il vola si indignement vos gens. Hier, l'Iteghé, votre amie, vouloit me donner deux charges de bled pour ravoir votre fusil, parce qu'elle croit qu'au lieu de vous le rendre, je veux le remporter dans le Begemder. Mais, venez demain matin dans ma tente, je vous le donnerai» -Je devinai aisément la cause de ce retard ; je vis qu'il vouloit un présent; mais je me croyois heureux de pouvoir ravoir mon fusil à quelque prix que ce fût.

Comme cette conversation ne me plaisoit pas beaucoup,

je me levai pour m'en aller. Il est bon d'observer qu'avant la retraite du Roi, Gusho ne s'asseyoit jamais devant moi, qu'en se découvrant le corps jusqu'à la ceinture, pour me témoigner son respect, & qu'il m'envoyoit souvent en présent des vaches, des moutons & des jarres de miel. Mais ma dignité s'en étoit allée avec le Roi; j'étois tombé, & je vis bien qu'on avoit intention de me le faire sentir. A mon retour à Koscam, je sis part à l'Ireghé de la maniere dont les choses s'étoient passées. — « Ce sont deux brutaux, me dit-elle, mais Gusho auroit dû se comporter mieux avec yous ».

Le lendemain matin (1), vers les huit heures, je me rendis dans latente de Powussen. Il campoit sur les bords du Kahha, près de l'église de Ledata, c'est-à-dire, de la Nativité. On me fit attendre une heure avant de m'introduire. Powussen étoit assis entre deux semmes qui n'étoient ni jolies, ni propres; & il me rendit mon fusil & mon sabre, après quoi je lui sis un léger présent. - « Voilà, dit-il, en s'adressant aux deux femmes, voilà un homme qui sait tout ce qui doit arriver. Il sait qui doit mourir & qui doit vivre; qui doit aller au diable ou qui n'y doit pas aller; qui aime son mari ou qui le fait cocu ». - « Eh! bien, Yagoubé, me dit l'une des femmes, Tecla Haimanout & Michael reviendront ils jamais à Gondar? » --- « J'ignore, madame, repondis-je, de qui vous voulez parler, est-ce du Roi & du Ras?» -« Dites le Roi, dit tout bas l'autre femme à sa compagne, Yagoubé aime le Roi». - «Eh! bien, allons, reprit la premiere,

<sup>(1)</sup> Le 21 Juin.

qu'il soit donc le Roi. Le Roi & le Ras Michael retourneront-ils à Gondar? » — « Certes, repondis-je, le Roi est
toujours Roi & il est maître d'aller dans quelle partie de
ses états qu'il voudra; n'avez-vous pas entendu dire qu'il
étoit déjà en route? » — » Oh! oh! par-dieu, dit Powussen,
n'ayez pas peur. L'on disoit qu'il revenoit pour se venger,
lorsque j'étois encore dans le Begemder: » — Alors il quitta
son siège en haussant les épaules, & je pris congé de lui.
Il me laissa debout pendant tout le temps que je sus dans sa
tente. Je rendis compte de ma visite à l'Iteghé, qui en rit
beaucoup, quoique la prédiction du retour du Roi, dus être
une affaire très-sérieuse pour elle.

CE même jour-là, il arriva le soir un envoyé du Ras Michael, chargé de reproches & de menaces terribles pour la Reine, pour Gusho & pour Powussen. Michael disoit a qu'il alloit ramener incessamment le Roi à Gondar; & que lui étant vieux, il se proposoit de passer le reste de ses jours dans le Tigré; qu'il esperoit donc qu'ils voudroient bien attendre le Monarque dans sa capitale, & choisir parmi eux un autre Ras, parce qu'il savoit qu'ils étoient tous amis, & qu'ils s'accorderoient aisément, sut-tout lotsqu'il s'agiroit de lui saire plaisir à lui.»

LE 27, Gusho & Powussen vinrent prendre congé de l'Iteghé. Ils déclarerent qu'ils n'avoient point envie de demeurer à Gondar, pour être l'objet des railleries de Michael & de Fasil. En esset, ils se hâterent de décamper sans tambour ni trompette, & ils reprirent le chemin de leurs gouvernemens respectifs.

Tome III.

Peu après leur départ, l'Iteghé reçut un autre envoyé; venant de la part de Fasil, qui désiroit que Gusho & Powussensitéen sissent halte à Emsras, parce que lui venoit de quitter son camp de Buré, & promettoit d'être sous peu de jours à Gondar. En conséquence, Gusho & l'owussen s'arrêterent à Emsras, & y resterent au moins six semaines, continuellement amusés par des messages & des promesses vaines. Ce séjour étoit sort incommode. Aussi tous les soldats désolés par la faim & accablés par la pluie, déserterent l'un après l'autre, & reprirent le chemin de leurs soyers.

A u commencement du mois d'Août, l'Iteghé se rendit à Gondar, & siégea sur le trône durant tout un jour. Il y avoit trois ans qu'elle n'avoit pas mis le pied dans la capitale; & ce jour-là même, elle n'y vint qu'avec répugnance. Il s'agissoit de choisir un nouveau Roi. Elle sut présente au conseil qu'on tint pour cela; & son intention étoit de faire écheoir la couronne à un fils d'Aylo, frere du dernier Roi Joas, lequel n'étoit encore qu'un foible ensant. Tous ceux qui redoutoient Michael, & qui étoient en grand nombre, s'opposoient à ce qu'on élevât un ensant sur le trône dans un tems aussi critique; mais l'Iteghé, quoique très-avancée en âge, désiroit encore de regner.

Lorsque cette Princesse sur retournée à Koscam, Sanuda assembla tous les principaux Officiers qui étoient restés à Gondar; & ils résolurent de couronner un certain Welleta Girgis, âgé d'environ vingt-quatre ans, lequel avoit bien passé pour le sils d'Yasous, mais que la vie obscure qu'il menoit, avoit engagé Michael à le mépriser au point qu'il sui avoit laissé la

liberté. La mere de ce Prince étoit d'une famille noble: mais elle étoit si pauvre, qu'elle charrioit des jarres d'eau pour gagner sa vie. Elle juroit que Yasous lui avoit fait cet enfant; & comme on savoit bien que ce Monarque n'étoit ni délicat dans le choix de ses maîtresses, ni borné dans leur nombre, on crut qu'il pouvoit en esset être le pere de Welleta Girgis.

Welleta Girgis prit le nom de Socinios. Le lendemain matin il vint à Koscam accompagné de Sanuda, de ses partisans & d'une troupe de gardes, & portant toutes les marques de la royauté. Il se jetta aux pieds de l'Iteghé, en lui demandant pardon d'avoir vengé les droits de sa naissance sans sa participation. Il lui dit qu'il étoit résolu à ne se conduire que par ses conseils, & il la pria de venir à Gondar reprendre les rênes du gouvernement.

Le 10 Août, il survint un accident qui sit généralement croire que Fasil sé détermineroit ensin à venir à Gondar. Une semme du peuple, mariée à un Galla de Tchelga, ville située sur les frontieres du Sennaar, étant en querelle avec son époux, lui reprocha d'avoir assassiné le Roi Joas. Ce Galla sut soudain arrêté & conduit à Gondar, & on l'interrogea en présence de la Reine mere, dans un conseil où j'assistai. Il déclara, sans presque hésiter, qu'une nuit après la bataille d'Azazo, le Ras Michael l'ayant envoyé chercher, lui donna de l'argent, & lui sit beaucoup de promesses, à condition qu'il se résoudroit à aller assassiner tout de suite le Roi; que ces offres lui surent saites en présence de Laéca Netcho & de ses deux fils, du Nebrit Tecla & de ses deux fils, du Shalaka Becro, parent du

Roi Tecla Haimanout, & de Woldo Hawaryat, Moine Tigréen.

LE Galla die qu'il craignit qu'on ne le tuât, s'il refusoit ces offres, pour en enfevelir le fecret avec lui. Il ajouta que ceux qui le sollicitoient, l'avoient sait boire jusqu'à ce qu'il sût ivre, & qu'ensuite l'accompagnant tous au palais, ils lui avoient remis les cless de l'appartement, où Joas étoit renfermé; qu'ils avoient trouvé l'infortuné Monarque seul, se promenant d'un air pensif, & encore tout habillé quoiqu'il sût déja minuit; que les deux fils de Laéca Netcho avoient essayé de lui passer une corde autour du cou: mais que le Roi étant jeune & vigoureux, s'étoit défendu & avoit arraché la corde des mains des meurtriers; qu'alors lui, Zor Woldo, avoit assené sur la tête du Roi un coup de bâton, qui l'avoit jetté à terre; qu'aussi tôt les autres l'avoient étranglé avec la corde, tandis que le Moine Woldo Hawaryat leur crioit de se dépêcher; qu'après cela on avoit soudain porté le corps du Roi dans l'Eglise de S. Raphaël, où une sosse étoit déja toute prête, & qu'on l'y avoit jetté avec ses habits. Le Galla dit encore que, lorsqu'ils sortirent du palais pour porter le corps du Roi dans le cimeriere, où ils l'entrerent par une brêche qu'on avoit faite à la muraille, quelqu'un qu'ils rencontrerent leur demanda ce qu'ils faisoient, & qu'ils répondirent qu'ils alloient enterrer un étranger mort d'une fievre pestilentielle.

Dis que le Galla, Zor Woldo, ent fait cet aveu, on le pendit à l'arbre qui est devant la porte du palais du Roi. Quelques personnes blâmerent cette prompte exécution; mais d'autres la crurent prudente : car l'assassin avoit déja nommé

une parvie des gens qui vivoient auprès de la Reine, comme complices de la mort de son fils.

Zor Woldo étoit de la race des Gallas Tolumas, qui vivent sur les frontieres de l'Amhara. Il avoit été d'abord au service du Kasmati Becro. Il étoit d'une petite taille, mince et délié. Il avoit le teint d'un jaune soncé, et il étoit singuliérement laid. Quand il sur sous le Daroo, auquel on le pendit, il renouvella l'aveu de son crime d'un air très-indissérent, sans demander grâce, sans paroître craindre la mort.

On fit soudain part à Fasil de la déposition de Zor Woldo, & ce Général ne manqua pas de promettre à son ordinaire qu'il se rendroit à Gondar. Le corps de Joas sut déterré; on le trouva avec tous ses habits royaux, & on l'exposa dans l'Eglise sur un peu de paille. Ses traits étoient encore aisés à distinguer, quoique quelque bête eût déja rongé une partie de sa joue.

Le lendemain j'allai de Koscam à Gondar, sans en prévenir l'Iteghé; & ayant pris avec moi un Grec, nommé Petros, qui avoit été Chambellan de Joas, je me rendis vers les onze heures du matin dans l'Eglise de Saint Raphael. Nous comptions y trouver, mon camarade & moi, beaucoup de curieux comme nous; mais, soit à cause de l'atrocité du meurtre qu'on venoit de révéler pour la premiere sois, soit parce que le Ras Michael menaçoit tous les jours Gondar, il n'y avoit personne dans l'Eglise, à l'exception du Moine qui en gardoit les cless. Il sembloit que c'étoit un crime que de connoître ce que Michael avoit voulu cacher.

Petros ne vit pas plutôt le visage de son Maître, qu'il s'écria: Ah! c'est lui! & il s'en éloigna avec toute la promptitude possible. Pour moi, je sus en quelque sorte plus choqué de la maniere indécente dont on avoit exposé le corps du Roi, que du meurtre même. On l'avoit jetté à terre sans lui arranger ni les bras, ni les jambes, ni la tête, & on lui avoit laissé une partie de la hanche & de la cuisse découverte. Je priai le Moine de fermer la porte de l'Eglise, & de venir avec moi chez Petros. Petros vendoit des tapis qu'il tiroit du Caire. avec d'autres marchandises à l'usage du pays. Nous le trouvâmes si affecté, qu'il en extravaguoit, & nous fûmes au moins une heure avant de pouvoir nous faire livrer une piece de grosse mousseline, avec un de ces tapis sur lequel les Mahométans s'agenouillent pour faire leurs prieres, & qui ont environ cinq pieds de long sur quatre de large. Je voulus engager Petros à retourner à l'Eglise, mais il resusa absolument; & alors je dis au Moine d'arranger le corps du Roi sur le tapis, & de le couvrir avec la mousseline, qu'on souleveroit lorsqu'il se présenteroit quelque personne pour voir le corps.

Le Moine reçut le tapis avec les marques de la plus grande satissaction. Il me dit en même tems que c'étoit lui qui avoit interrogé les meurtriers, lorsqu'après avoir commis leur assassinat, ils étoient entrés dans le cimetiere par une brêche; qu'il les avoit reconnus; qu'il se doutoit bien qu'ils saisoient quelque mauvaise action; & qu'en apprenant le lendemain que le Roi avoit disparu, il étoit demeuré persuadé que c'étoit ce Prince qu'on avoit enterré la nuit. Il m'ajouta qu'étant allé le matin dans le cimetiere, il s'étoit apperçu que les meurtriers avoient laissé découverte une partie du pied du

Monarque, tant, sans doute, ils s'étoient hâtés; qu'il l'avoit couverte lui-même, & qu'il avoit toujours eu depuis les yeux sur la tombe, pour qu'on n'y touchât pas en voulant enterrer quelqu'autre personne.

VERS le commencement d'Octobre, Guebra Selassé, l'un des portiers du palais, fut chargé d'un message du Roi pour l'Iteghé. Co message étoit laconique, mais facile à entendre. Enterrez votre fils, puisque vous l'avez retrouvé; sinon, » quand je viendrai, je l'enterrai moi - même, ainsi que quel-» ques-uns de ses parens avec lui. » — Alors on enterra secrètement le corps de Joas. Comme j'aimois ce Selassé, qui prenoit soin de garder mes souliers, lorsque je les ôtois pour entrer chez le Roi, je ne doutai point qu'il ne vînt chez moi. Je'l'attendis avec impatience, mais il ne vint que le soir fort tard. J'étois seul; & il entra si doucement que je ne l'entendis pas. Mais quand il eut fermé la porte, il fit deux ou trois fauts; & tirant une longue corne : « A boire! à boire! Par » Dieu (1)! » s'écria-t-il, en brandissant sa corne en l'air. « Selassé, lui dis-je, êtes-vous fou, ou êtes-vous ivre. Je vous ai toujours vu de sang-froid. » — « Et je le suis encore, me répondit-il. Je n'ai rien pris depuis midi. Je suis fatigué de courir pour mes affaires, & je viens vous demander à souper; parce que je suis persuadé que ne sût-ce que par rapport à mon Maître, vous ne m'empoisonnerez pas. J'ai dejà assez d'ennemis dans Gondar. »

JE lui demandai alors des nouvelles du Roi. - « Ne m'a-

<sup>(1)</sup> God damn! Dieu me damne.

vez-vous pas entendu? me répondit-il. A boire! — Voilà ce que le Roi m'a recommandé de vous dire, pour que vous puissiez être sûr que je n'étois pas un faux messager. » — Un de mes domestiques Irlandois ouvrir en même tems la porte, croyant que c'étoit moi qui demandois à boire. — Selassé continua sin ment: « Le Roi sait que vous êtes curieux de belles cornes, & il m'a chargé de vous remettre celle-ci, en me recommandant de la remplir de bon vin rouge chez l'Ite-ghé; ce que je n'ai pas manqué de faire. Or maintenant, à boire! Anglois! » — Quand le domestique eut refermé la porte, Guebra Selassé me dit: « Lorsque nous aurons soupé & que nous serons tranquilles, je vous apprendrai tout; car je passerai la nuit chez vous, & demain à la pointe du jour je reprendrai le chemin du Tigré. »

Quand nous eûmes donc achevé de louper, Selaffé me raconta que le Ras Michael & Fasil avoient fait la paix; que Welleta Michael, néveu du Ras, fait prisonnier par Fasil à la bataille de Limjour, avoit été médiateur entre les deux Généraux; que le Roi & Michael avoient, par leur sage conduite, fait rentrer le Tigré dans l'ordre; & que cette province, en récompense de sa sidélité, étoit exempte de tout impôt, à compter depuis le jour que le Roi avoit passé le Tacazzé, jusqu'à pareil jour de l'année suivante; ce qui avoit été proclamé en divers lieux au son des tymballes. Le Ras avoit déclaré en outre qu'il se chargeoit seul des frais de la guerre jusqu'à ce qu'il eût remis le Roi sur son trône, dans sa capitale. L'enthousiasme s'étoit emparé des esprits. Tous les Tigréens vouloient suivre leur Prince. La montagne d'Haramat n'étoit pas encore soumise; tous les principaux

cipaux amis de Za Mensus & de Netcho étoient allés les trouver pour leur offrir la paix, & pour les engager à ne pas être un obstacle au retour du Roi; & cependant ces deux chess avoient resusé : « Mais, ajouta Selassé, en clignant un » œil, vous connoissez le Ras aussi bien que moi. Quelqu'un » de ces jours, il leur jouera quelque tour ». Puis il s'écria encore: à boire!

Je lui demandai si on savoit que j'avois donné un tapis pour mettre le corps de Joas; & je lui ajoutai que j'espérois que cela n'avoit point donné d'ombrage. « Non, non; aucun, me répondit-il. Au contraire, le Roi a dit une foule de choses honnêtes sur cela. J'étois présent aussi lorsqu'un prêtre raconta la chose au Ras Michael, qui dit : Yagoubé; étranger parmi nous, est blessé de voir qu'on retire un homme du sein de la tombe, & qu'on le pose à terre comme un chien ». — « Voilà les propres paroles du Ras, & il n'en a pas reparlé depuis ». — Ni ce général, ni le Roi ne m'en dirent jamais un seul mot, à moi-même, quand je les revis à Gondar.

L'ITEGHÉ & toute la noblesse avoient bien plus loué mon action qu'elle ne le méritoit. Assurément l'humanité seule l'avoit dictée; & si d'autres personnes ne m'avoient pas prévenu, c'est que la crainte du Ras Michael les en avoit empêché, & moi je ne pouvois le craindre pour cela. Ozoro Esther conservant le souvenir du meurtre de Mariam Barea, son époux, étoit comme on sait l'ennemie de Joas; malgré cela, le dimanche que je la suivis de l'église chez l'Iteghé, où il y avoit cercle, elle m'appella à haute voix, après qu'elle

Tome III.

Bbbb.

se fur assis à la tête des dames de la premiere distinction; & comme je passois derriere, elle me dit en montrant du doigt une place d'honneur: « Asseyez-vous là, Yagoubé, Dieu vous a élevé au-dessus de tous les sujets de cet empire, quand il vous a donné le pouvoir quoiqu'étranger, de signaler votre charité envers son prince ». Tout le monde applaudit, & sur-tout les semmes; aussi puis-je dire que je n'ai jamais de ma vie été autant aimé qu'alors.

Je chargeai Guebra Selassé d'un message pour le Roi. Je mandois au Monarque que j'étois résolu de tenter encore une sois de parvenir aux sources du Nil; que je croyois avoir le temps d'y aller & revenir à Gondar avant que le Tacazzé sût guéable, que j'espérois que dès qu'on pourroit passer ce sleuve, il le passeroit, & qu'alors il n'y avoit que la maladie qui put m'empêcher de le rejoindre dans le Belessen, ou plutôt si j'en avois l'occasion.

QUAND j'eus pris ma derniere résolution, j'aliai trouver la Reine. Elle répugnoit beaucoup à me voir partir. Elle me rappella tout ce que m'avoit coûté ma premiere tentative, & me pria de ne point partir que Fasil ne sut venu à Gondar, parce qu'alors elle me remettroit elle-même entre ses mains; & qu'il me procureroit de bons guides, & me garantiroit de tout accident. Elle me dit de prendre garde sur-tout aux Gallas idolâtres, dont les troupes passent & repassent continuellement dans ces cantons, & qui me massacreroient indubitablement si je me rencontrois dans leur chemin. Elle ajouta que tous les prêtres du Gojam & du Damot, ennemis mortels des gens de ma couleur, pourroient d'un seul mot soulever contre moi les paysans.

Tour cela étoit vrai; mais plusieurs raisons que j'avois mûrement pesées, prouvoient que ce moment, quelque dangereux qu'il parut, étoit le seul peut-être où mon entreprise sût praticable; car je savois que quand le Roi seroit de retour à Gondar, une nouvelle rupture ne tarderoit pas à éclater entre Fasil & Michael. Je me décidai donc à me mettre en route sans perdre de temps.

## CHAPITRE VIII.

Seconde tentative pour découvrir les sources du Nil. — Le Roi reprend l'avantage dans le Tigré. — Rencontre de l'armée de Fasil à Bamba.

Quoique l'Iteghé parut très-fâchée de me voir repartir; en ce moment, pour les sources du Nil, elle ne me le désendit pas positivement. Ainsi je me préparai à sortir de Gondar le 27 Octobre 1770. Je ne voulois aller ce jour-là qu'à quelques milles: mais le lendemain je me proposois de saire beaucoup de chemin. J'avois reçu mon quart de cercle, ma montre marine & mes telescopes, de l'Isle de Mitraha, où je les avois sait déposer lors de la rencontre de Guebra Mehedin, & je les remis parsaitement en ordre.

CEPENDANT vers midi, j'appris qu'on avoit reçu un message du Ras Michael, qui annonçoit de grandes nouvelles. Je montai soudain à cheval, & je me rendis au galop à Koscam, où je trouvai que Guebra Christos, celui qui avoit coutume de charier les jarres de Bouza pour les repas du Ras, étoit le porteur du message. L'on n'emploie jamais pour ces sortes de commissions, que des gens de basse extraction, asin qu'ils ne puissent pas donner l'envie à ceux à qui on les envoie de se venger sur eux.

GUEBRA Christos étoit venu ordonner de la part du Ras; qu'on apprêtât du pain & de la bierre pour trente mille hom-

mes, qui étoient en marche avec le Roi, depuis que ce Prince avoit pris la montagne d'Haramat & passé au sil de l'épée Za Mensus & tous ses partisans. Ce message plongea la Reine dans une telle consternation, qu'elle ne sut pas visible de toute la journée.

JE demandai à Guebra Christos, si le Roi l'avoit chargé de me dire quelque chose. « Oui, répondit - il. Le Roi m'a ordonné de vous dire qu'il viendroit par le Bellessen. & qu'il vous enverroit chercher quand il seroit à Mariam Ohha ». Il m'apprit ensuite que le Roi m'apportoit une pierre sur laquelle étoient écrits des caracteres antiques; qu'on l'avoit trouvée dans la terre, à Auxum, qu'elle étoit au pied du lit du Roi, mais que le monarque ne l'avoit point chargé de me dire cela; qu'il le savoit seulement par des domestiques. Je sus alors très-curieux de savoir ce que pouvoit être cette pierre: mais je vis bientôt que Guebra Christos ne pouvoit pas me l'apprendre. Il répondit affirmativement à touses mes questions. Si je lui demandois est-elle bleue? Il me disoit elle est bleue; est-elle noire? elle est noire; enfin il la faisoit ronde, quarrée, oblongue, suivant que je l'interrogeois. Tout ce qu'il savoit de mieux, c'est qu'elle guérissoit toutes fortes de maladies, & que si un homme savoit s'en servir, elle le rendroit invulnérable. Il ne prétendoit pas garantir cela d'après lui-même, mais il me jura qu'il le tenoit d'un prêtre d'Auxum, qu'il le savoit bien.

JE m'apperçus qu'il étoit inutile de faire plus de questions à Guebra Christos. Il avoit déja bu beaucoup de bouza avec ses amis, & il songeoit à en boire encore : ainsi je lui sis un petit

présent pour les bonnes nouvelles, qu'il venoit de me donner, & je le quittai. Mon cœur étoit pénétré de reconnoissance envers le Roi. Je ne pouvois assez admirer sa bonté, en songeant qu'après une longue absence, & au milieu des périls, des satigues de la guerre, il daignoit se souvenir des moindres choses, dont il savoit que je m'occupois.

L'APRÈS-MIDI, Ozoro Esther m'envoya un détail de ce que le Ras Michael lui avoit mandé. Le voici; la remise que le Roi avoit sait de tous les impôts aux habitans du Tigré, les avoit enstammés d'une telle ardeur pour les intérêts du Prince, qu'ils étoient résolus de vaincre tous les obstacles qui pouvoient s'opposer à son retour. Quand Michael offrit la paix aux rébelles, avec un pardon général de tout ce qui s'étoit passé, tous les amis de Netcho & de Za mensus, essayerent alors de persuader à ces deux chess d'accepter ces conditions, & les prêtres, les hermites les plus recommandables par la sainteté de leur vie, devinrent médiateurs entr'eux & Michael. Mais quoique toutes ces consérences ne pussent ébran-ler Za Mensus, elles séduisirent Netcho & ouvrirent un chemin à la trahison.

Tandis qu'elles duroient encore, Kessa Yasous à la tête d'une troupe d'hommes choisis, prosita d'une nuit très-orageuse, escalada la montagne par un côté qui étoit sous la garde de Netcho, & étant introduit par le traître, il trouva presque toute la garnison endormie. L'ayant ainsi surprise, il l'a força de se rendre sans avoir besoin de verser beaucoup de sang. Za Mensus sut sait prisonnier, & pendant que Kessa Yasous le conduisoit au camp, il rencontra Guebra;

Mascal, qui voulant venger sur lui, la mort de son pere, le perça d'un coup de lance. Netcho & le reste des rébelles ayant reçu leur pardon se joignirent à l'armée du Ras Michael.

Je regardai ces nouvelles comme un heureux présage; & je me sentis animé d'une consiance, à laquelle mon ame étoit depuis long-temps étrangere. Aussi je passai la nuit fort tranquillement, je me réveillai si tard, que je ne sus prêt à partir le lendemain matin qu'à neuf heures.

Le soir, j'avois essayé d'engager Strates de m'accompagner dans cette seconde entreprise comme il m'avoit accompagné dans la premiere: mais le souvenir des satigues & du péril, n'étoir point encore essacé de sa mémoire, & quand je lui dis qu'il seroit bien de venir contempler la tête de ce sleuve sameux, il me répondit dans son stile ordinaire: « Je veux que le diable m'emporte, si je cherche encore à voir la tête ni la queue de votre Nil.

LE 28 Octobre, à neuf heures & demi du matin, je partis de Gondar avec ma suire, & nous passames la riviere Kahha, qui coule au pied de la montagne, sur laquelle est placée la ville. Nous marchions droit à l'Ouest-sud Ouest. Le chemin que nous suivions sur le stanc de la montagne, étoit raboteux, mais nous en étions dédommagés par un beau jour, & par une petite brise du Nord, qui s'étoit levée avec le soleil & qui rendoit la température extrêmement agréable. Nous vîmes l'église de Ledeta environ un mille de distance à notre droite, & nous passames à côté de plusieurs pauvres villages, connus sous le

nom d'Abba Samuel. Delà nous vînmes à la petite riviere de Shimfa, puis à celle de Dumaza, un peu plus considérable que l'autre. Sur les bords de cette riviere, & dans une situation délicieuse est bâti Azazo, maison de plaisance du roi Yasous II, qui s'y retiroit souvent avec ses amis. La maison est environnée ou plutôt couverte d'orangers, de maniere qu'on a peine à la voir. Ces arbres sont très-grands & plantés sans aucune symétrie. Yasous n'avoit eu d'autres iutention en les plantant que de se procurer de l'ombre. A peu de distance de la maison du Roi, on voit le village d'Azazo, destiné d'abord à loger les domestiques du monarque, & maintenant presqu'entièrement habité par des moines attachés à l'Eglise de Tecla Haimanout, qui est fur une montagne voisine; quoique petit, le village d'Azazo est un des plus jolis de Gondar. Les citroniers semblent encore mieux croître à Azazo que les orangers. Il est bon d'observer qu'on laisse tomber en ruine la maison de Yasous, parce que les rois d'Abyssinie ont tous une aversion invincible pour les maisons bâties par leurs prédécesseurs.

Le Dumaza est une jolie petite riviere, courant avec rapidité sur un lit de cailloux; elle vient, ainsi que celle de Shimsa, des montagues du Woggora, qui sont au nordouest; elles passent l'une & l'autre sur la colliue de Debra Tzaï, où est bâti le palais de Koscam; elles se réunissent au-dessous d'Azazo; & traversant la plaine de Dembea, elles se jettent dans l'Agrab, qui passe à Gondar, & vont grossir avec lui les eaux du Tacazzé.

A midy, nous traversames le ruisseau d'Azzargiha, & bientôt

bientôt après le Chergué, auprès duquel nous sûmes sur pris par la pluie, qui tomboit si violemment, qu'elle nous sorça de chercher un asyle dans le village voisin, l'un des plus misérables que j'aie jamais vus. Il n'est composé que de hutes, saites avec quelques branches d'arbres & couvertes de paille. Ces pluies, qui tombent dans l'arriere saison, sont celles sur lesquelles les gens du pays comptent le plus pour semer leurs grains; car quoiqu'il pleuve en abondance depuis le mois de Mai, jusqu'au commencement de Septembre, la terre est déjà si desséchée, si brûlée à la sin d'octobre, que sans de nouvelles ondées, on ne pourroit pas la cultiver.

Nous étions si mal dans le village, qu'il nous tardoit d'en parretir: mais après nous être mis en route, nous trou. vâmes tant d'eau que nous sûmes obligés de revenir sur nos pas. Le Chergué n'a point sa source dans les hauteurs; il sort de plusieurs grands bassins, ou réservoirs, qui sont entre les rochers, au pied des montagnes, & qui se débordant dans les temps de pluie, forment tout-à-coup ce torrent éphémere du Chergué, qu'il est impossible alors de traverser, mais dont le cours cesse bientôt.

QUAND nous eûmes attendu une demi heure, on nous indiqua un gué à une centaine de pas au-dessus du village. Mais le courant étoit encore si rapide, que nous ne le traversames qu'avec dissiculté, & avec le secours de quatre paysans, qui se prêterent à nous aider avec tout le zele possible. Rien ne pouvoit modérer notre impatience. Nous voulions nous hâter d'exécuter notre projet avant qu'il sur-

Tome III. Cccc

vînt quelque nouvelle révolution. A peine y avoit il quelques minutes que nous avions passé le Chergué, que nous rencontrâmes deux autres rivieres, l'une desquelles étoit assez grande. Toutes ces eaux viennent du nord-ouest, &z sortent des montagnes du Woggora, qui ne sont qu'à quelques misses. Après avoir traversé les collines où nous étions alors, elles descendent dans les plaines du Dembea; & vont se précipiter dans le lac Tzana.

Nous continuâmes notre route dans un pays où nous ne trouvâmes que peu d'habitans, parce que comme c'est là que passe ordinairement l'armée quand elle sort de Gondar, les paysans s'en éloignent le plus qu'ils peuvent. A chaque instant nous avions des rivieres à traverser; il n'y a peut-être pas de pays au monde, où dans le même espace on puisse en trouver autant. Bientôt nous arrivâmes sur les bords du Derma, la riviere la plus large & la plus rapide de toutes celles que nous avions rencontrées depuis Gondar. Après avoir traversé la Derma, nous traversames le Ghelghel Derma, riviere bien moins considérable que la première.

A trois heures un quart de l'après-midi, nous passames le Gavi - Corra. Toutes ces rivieres semblent sormer autant de rayons, dont le lac est le centre. Un peu avant quatre heures, nous campames sur les bords du Kemona. De l'autre côté de cette riviere, nous voyions sur une colline le village du même nom. Nous n'avions rencontré jusqu'alors que sort peu de bétail : mais là nous en vîmes beaucoup. Quoique nous marchassions ce jour-là

six heures un quart, nous ne sîmes que quatorze mille. Nous étions retardés par mon quart de cercle, qui quoique divisé en deux, ne pouvoit être charrié que par quatre hommes, qui le portoient avec des bambous, à peu pres de la même maniere qu'on porte une chaise à porteurs: la monttre marine & les deux télescopes exigeoient deux hommes de moins. Nous plantâmes notre tente vis-à-vis du village, & nous y passames la nuit.

Le lendemain à sept heures du matin, nous nous remîmes en route, marchant toujours à l'ouest-sud-ouest. Après une heure de marche nous vînmes a l'église d'Abba Abraham, auprès de laquelle est un village qui porte le même nom, & qui est à gauche sur le bord du chemin. Un mille plus loin, on trouve dix ou douze villages, tous désignés sous le nom de Ghendi & appartenant à l'Abuna, Plusieurs prédécesseurs de ce prélat ont été enterrés dans ces villages. La partie basse de l'Abyssinie, cette partie couverte de bois, brulante, malsaine, qui est connue sous le nom de Kolla, & la stérile province de Walkayt, où la sievre regne sans cesse, étoient à notre droite à quinze ou seize mille de distance. Nous avions jusqu'alors monté sans beaucoup de peine, dans un pays qui n'est ni désagréable, ni très-intéressant. Le flanc des collines est garni tout le long d'arbres d'une espèce petite & crochue, & arrosé par divers ruisseaux qui vont se réunir dans le Walkayt.

Nous vîmes un peu au sud-ouest devant nous, la petite

<sup>(1) 29</sup> Octobre.

montagne de Guarré; & à dix heures & demi nous sîmes halte au pied de cette montagne. Elle s'éleve seule, en sorme de pain de sucre, au milieu de la plaine, & elle est aussi réguliérement taillée que si elle étoit l'ouvrage de l'art. Après trois quarts d'heure de repos, nous nous remîmes en chemin, sans changer de direction. Nous passames le petit vilage de Bowiha, qui est à environ un mille de la route; & nous vîmes, à six mille à notre gauche, la peninsule de Goragora, qui s'étend très-avant dans le lac Tzana.

C'est à Gorgora, que les jésuites portugais bâtirent leur premier & leur plus magnisque couvent, quand ils entreprirent la conversion de l'Abyssinie. Socinios, qui regnoit alors, leur donna le terrein & leur fournit de l'argent. Ils bâtirent le couvent & l'église de leurs propres mains, & ils y firent une boiserie de cedre tres-bien sculptée. Le Mongrque, zélé pour l'église catholique, voulut en suite avoir une maison de plaisance dans le même endroit. Les ésuites la lui bâtirent; & il les en récompensa magnisquement. C'est un des plus beaux sites du monde. Au devant s'étend le vaste lac Tzana. Les plaines riches & sertiles du Dembea, du Gojam, du Maitsha l'environnent, & la vue n'y est bornée que par les sommets des hautes montagnes du Begemder & du Woggora.

L'on m'a assuré que le lac étoit très-poissoneux auprès de Gorgora; ce qui n'est pas de même ailleurs. Les poissons sont de deux especes dissérentes, mais se rapprochant toutes deux de celles que les anglois appellent Bream (1). Je

<sup>(1)</sup> On le nomme en françois Bremine.

ne pus jamais m'accourumer au goût de ces poissons, ce que j'attribuai à l'appât dont on se sert pour les pêcher. Il est fait avec une espece de noix vomique, qu'on pile dans un mortier, & qu'on jette dans les rivieres, qui le charient dans le lac. Les poissons en sont très-gourmands, mais il les enivre, & on les prends ensuite facilement. Cependant je doute que ce soit, comme on le dit, à cause de cet appât que le poisson ne fait pas le moindre mal à la Reine & aux Grands qui en mangent pendant tout le Carême.

L'ELEVATION de la péninsule de Gorgora, la rend un des endroits les plus propices à la santé, comme les plus agréables, tandis que dans les plaines qui l'environnent, il regne en divers tems de l'année des sievres très-dangereuses. De Gondar jusques-là, nous avions toujours été directement vers le lac.

A onze heures trois quarts nous sîmes halte sur les bords de la petite riviere de Baha. La campagne des environs nous parut sertile & bien cultivée, quoiqui'il y en eût une partie en pâturage, où paissoit une immense quantité de bétail. A une heure après midi nous décampâmes, dirigeant toujours notre route à l'ouest-sud-ouest. A l'extrémité nord du lac, nous savions qu'il nous falloit tourner très-court droit au sud, & en face du pays des Agows: mais à deux heures trois quarts nous plantâmes nostentes à Bab Baha. Il y avoit cinq jours & trois quarts que nous étions en marche; & nous estimâmes que nous avions fait douze milles par jour. Cette derniere journée n'avoit pas été comme les précédentes. Le chemin étoit, il est vrai, raboteux, mais il traversoit des vallées & des collines charmantes.

• Enfin, quoique nos montées eussent été assez insensibles, il nous sembloit que nous étions rendus dans une région bien plus élevée que celle de Gondar.

Le pays de Bab Baha est un des plus riches de toute l'Abyssinie. Il est le grenier du midi, comme le Waggora l'est du nord; & c'est de ces deux contrées que le reste de l'Empire tire sa substituance. Bab Baha, situé non loin du lac, forme un groupe de petits villages mieux peuplés & plus forts que ceux de Kemona. L'Iteghé & plusieurs personnes de sa famille y avoient des maisons & des terres. Aussi le Ras Michael avoit respecté Bab-Baha, & ce pays ne se sentoit point des malheurs de la guerre. Tous les villages de Bab-Baha sont environnés de Kolqualls, aussi grands peut-être que ceux qui croissent sur le mont Taranta, mais qui n'ont pourtant pas la même beauté. Leurs branches sont plus rares, moins épineuses, moins tousfues, ce qui semble prouver que ce climat convient moins à ces arbres que le climat du Tigré.

Le 30 Octobre, nous nous remîmes en route à six heures du matin, contournant le lac & cotoyant ses bords, toujours vers l'ouest-sud-ouest. Là on ne voit que de vastes prairies, dont le sol est noir, gras & prosond; l'herbe y vient très-haute, & les prairies sont arrosées par la riviere de Sar Ohha, dont le nom signifie en abyssinien, la riviere de l'herbe. Cette riviere, de quarante pas de large, n'a guère plus de deux pieds de prosondeur. Elle coule du nord au sud, dans un lit mou & argilleux, & va se jetter dans le lac Tzana.

Nous quittâmes le chemin que nous avions suivi jusques

alors, & nous tournâmes à gauche de Bab-Baha, pour gagner une colline. Un quart d'heure après nous fûmes dans le
chemin élevé qui conduit à Mescala Christos. A sept heures
nous prîmes encore davantage vers le sud. Nous allions droit
au sud-ouest. Nous laissâmes à trois milles sur la droite, le
village de Tenkel, & à quatre milles & demi celui de Tshemmera, dans le nord nord-ouest. Nous marchions alors trèsprès du lac, dont le sond me parut d'un sable très-sin. La peur
des crocodiles & des autres monstres, qui peuplent les eaux
du Tzana, ne m'empêcha point de m'y jetter à la nage pour
me baigner quelques minutes. Quoique le soleil sût sort chaud,
je trouvai l'eau extrêmement froide, ce que je ne pus attribuer
qu'aux rivieres qui s'y précipitent en si grand nombre.

La campagne que nous trouvâmes, étoit couverte de dora, c'est-à-dire de maiz, & d'une autre espece de plante, semblable pour la hauteur, la forme & le seuillage, à notre souci, mais qui n'est pourtant pas la même chose. Les Abyssiniens la nomment Nook (1), & ils sont avec la graine de l'huile, qui leur sert non-seulement pour préparer leur manger, mais pour divers autres usages.

A neuf heures un quart, nous nous reposâmes à Delghi Mariam. Le village qui porte seulement le nom de Delghi, & est joint à l'autre est beaucoup plus petit. Au sud-ouest est la montagne de Goy Mariam, où l'Iteghé avoit une maison. Quand Michael revint à Gondar après la bataille de Fagitta, il brûla toutes les habitations du district de Delghi. Nous dis-

<sup>(1)</sup> Polymmia frondoza.

tinguâmes de Delghi la montagne de Debra Tzaï, où est bâzi le palais de Koscam, rétidence de l'Iteghé. Debra Tzaï étoic au nord-est quart d'est de nous.

A dix heures un quart, nous nous remîmes en route. Nous marchions alors droit au sud-ouest. A onze heures, nous vîmes le petit village d'Arrico, qui étoit à environ deux milles à notre droite. Un quart d'heure après nous fîmes halte, pour laisser reposer les gens qui portoient mes instrumens; mais nous ne tardâmes pas à reprendre notre chemin. Nous vîmes d'abord à notre droite l'Eglise de S. Michel; & à une heure un quart nous sûmes vis-à-vis des deux Iles de Kedami Aret, qui sont dans le lac Tzana. Un quart d'heure après ayant traversé une petite riviere, nous arrivâmes à Mescala Christos, grand village situé sur une haute montagne, dont il occupe entièrement le sommet. Il est entre deux rivieres; & le sentier par où l'on y monte, est très-roide & très-dangereux. Nous nous proposions de passer la nuit dans ce village: mais après avoir eu beaucoup de peine à escalader la montagne, nous trouvâmes toutes les maisons abandonnées. Les habitans s'étoient enfuis, parce qu'ils avoient appris que Waragna Fasil marchoit vers Gondar, & ne tarderoit pas à passer par leur village.

CETTE nouvelle nous ôta l'envie de dormir cette nuit-là. Nous descendîmes la montagne de Mescala Christos le plus vîte que nous pûmes, & avec beaucoup de peine, & nous arrivames sur les bords du Kemon, petite riviere claire & limpide, qui coule au pied de la montagne sur un lit de grosses pierres. Le Kemon vient du nord-ouest, & se précipite dans

Le lac. Nous nous reposâmes-là pendant une demi-heure, car il faisoit excessivement chaud. Nous pouvions alors voir distinctement le Nil, qui, après avoir traversé le lac, en sort près de Dara, théâtre de nos premieres infortunes. Je l'observai soigneusement avec la boussole, & je vis qu'il portoir presqu'au sud-ouest.

Nous nous remîmes en marche à deux heures trois quarts; : & à trois heures & demie nous passames une riviere dont j'ai oublié le nom. Cette riviere étoit claire & limpide, & charrioit fort peu d'eau. Cependant, à en juger par la largeur de son lit, dont le fond est de petits cailloux; elle devroit être trèsconsidérable en hiver. Nous vîmes-là une multitude de payfans, fuyant devant l'armée de Fasil. Plusieurs de ces malheureux nous appercevant, se détournerent de leur chemin pour venir vers nous. L'un d'entr'eux, qui appartenoit à Guebra Ehud, frere d'Ayto Aylo, le plus intime de mes amis, nous dit qu'il étoit possible que Fasil passat cette nuit même dans l'endroit où nous étions alors. Il nous conseilla en même tems de ne pas nous amuser à attendre le front de l'armée; mais de faire ensorte de joindre le plutôt possible le Fit Auraris, de préférence à tout autre parti. Ce paysan alloit à Gondar porter un message au frere de son Maîtte. Je lui dis que j'aimois mieux rencontrer le front de l'armée, que l'arriere-garde, & que je serois très-fâché d'être retenu long-tems, même au quartier général; que je me proposois seulement de saluer Fasil, & d'obtenir de lui une permission de passer à Agow Midre.

J'A vois avec moi un domestique d'Ayto Aylo, qui eut bientôt sait connoissance avec le messager du frere de son Tome III. D d d d

Maître. Je le chargeai de lui demander tout ce qu'il pouvoit savoir sur ce qui regardoit Hasil. Le messager nous dit que Fasil
annonçoit qu'il étoit extrêmement pressé, sans qu'on en sût le
motif; & que cependant, tout en tenant ce langage, il saisoit,
contre son ordinaire, marcher son armée sort lentement; que
ses discours & sa conduite annonçoient des intentions pacisiques; qu'il n'avoit sait encore du mal à personne, & qu'il faisoit proclamer sans cesse que tous les habitans des campagnes
& villages qu'il traversoit, pouvoient rester sans crainte dans
leurs maisons.

Woldo du Maisha, voleur fameux, étoit Fit Auraris de Fafil, & ne marchoit jamais à plus de trois milles en avant du
Général; que les troupes des Agows, du Maisha, du Damot,
& quelques Gallas du Gojam & du Metchakel, composoient
l'avant - garde & le centre de l'armée, & que l'arriere-garde
étoit formée des sauvages Gallas du Bizamo, patrie de Fasil,
lesquels étoient commandés par Ayto Wellera Yasous, consident du Général; que ces Gallas étoient sort en arriere de
l'armée, & qu'il y avoit à croire que ce jour la même, ou le lendemain, Fasil les congédieroit; qu'il marchoit comme s'il
craignoit d'être surpris, s'emparant constamment des postes
les plus sûrs; & qu'ensin il recevoit avec affabilité toutes les
personnes qui venoient à lui, soit de Gondar, soit d'ailleurs,
mais que ses desseins restoient absolument impénétrables.

A quatre heures & demie, nous rencontrâmes le Fit Auraris Woldo, que je n'avois jamais vu; mais le domestique d'Ayto

<sup>(1)</sup> De l'autre côté du Nil.

Aylo le connoissoit. Je lui sis quelques questions sur Fasil, auxquelles il répondit d'un air tout à-la-sois plein de franchise & de discrétion. Pour lui, il ne nous interrogea point, il ne nous témoigna pasila moindre curiosité sur ce qui nous concernoir. Il avoit dejà planté ses tentes pour passer la nuit. En prenant congé de cet Officier, je lui sis un léger présent, dont il parut étonné: & ce qui m'étonna beaucoup moi-même, c'est qu'il sit des dissicultés pour le recevoir, disant qu'il n'avoit rien à m'offrir en retour; qu'il n'étoit qu'un soldat, n'ayant que la lance qu'il portoit à la main, & la peau de chevre qui couvroit ses épaules, & qu'il n'étoit pas sûr de posséder peut-être encore vingt-quatre heures.

CE Fit Auraris me dit alors qu'en ce même moment l'afil campoit à Bamba, à un mille d'où nous étions; & que ce Général alloit renvoyer chez eux les fauvages Gallas du Bizamo. Il nous donna un de ses gens pour nous accompagner, en nous priant de ne pas le congédier que nous n'eussions vu le Général, & nous conseillant de ne pas plantes notre tente, mais d'aller loger à Bamba, dans que sque que que des maisons dont les maîtres avoient sui à l'approche de l'armée. Nous nous séparâmes alors, également satisfaits des deux côtés. Nous avions reste un peu plus d'une demi l'heure avec Woldo. A peine l'ennes nous quitté, que nous nous apperçunes qu'il expédioit un messager, qui passa sapidement à côté de nous, & qui alloit, sans doute, donner avis à Fasil de notre arrivée.

## CHAPITRE IX.

Entrevue avec Fastil: - Séjour dans le camp.

Bamba est un groupe de villages situés dans une vallée, que nous trouvâmes remplie de soldats. Notre guide nous mena du côté gauche de la vallée, & nous logeâmes dans une maison assez commode, mais dont on avoit ôté la porte. La tente de Fasil, plantée un peu au-dessous de nous, étoit plus grande que les autres; mais d'ailleurs peu différente d'elles. On la reconnoissoit facilement pour celle du général, à la quantité de slambeaux qui l'environnoient, & au nagareet qu'on battoit à la porte.

Fasil descendoit alors de cheval. Je chargeai soudain se domestique d'Ayto Aylo, d'aller lui présenter mes complimens, & le prévenir que j'étois en chemin pour aller lui rendre visite. Je crus alors n'avoir, plus d'obstacles à vaincre pour exécuter mon projet de visiter ensin les sources du Nil, parce que je savois qu'il étoit au pouvoir de Fasil, de me faire conduire en sûreté à ces sources, & que ses envoyés, que j'avois vu à Gondar, lorsque le roi lui conféra ses gouvernemens, m'avoient assuré non seulement de la protection de ce général, mais encore d'un accueil très-distingué, si par hasard je le rencontrois dans le Maitsha.

Cependant, il étoit déja huit heures du soir, quand je reçus un message de Fasil, qui m'annonçoit que je pouvois me présenter. Je me rendis soudain dans sa tente. On m'annonça; mais on me sit encore attendre un quart-d'heure avant de m'introduire. Fasil étoit assis sur un coussin couvert d'une peau de lion, & il avoit une autre peau de lion étendue sous ses pieds. Il avoit roulé autour de sa tête une piece de toile de coton, qui avoit l'air d'un torchon sale; & il s'étoit enveloppé dans son manteau, de manière qu'il en étoit entiérement couvert.

Je m'inclinai & je m'avançai pour baiser la main du général, mais cette main étoit si bien cachée que je ne pus baiser que le manteau. Cependant il faut observer que Fasil sit cela, comme s'il ne s'étoit pas attendu que je lui rendrois cet hommage, dont je me serois certainement dispensé, si le roi avoit été à Gondar. Peut-être aussi vou-loit-il me faire une espèce d'affront, & le reste de sa conduite envers moi le prouve assez.

Il n'y avoit dans la tente ni coussin, ni tapis. On s'étoit contenté d'y étendre un peu de paille. Je m'assis donc sur cette paille, sans savoir tout ce que cela signissioit, & m'imaginant que Fasil pouvoit être malade. Il me regardoit sixement, & il me dit à voix basse: « Endett nawi? Bogo nawi? qui en amharic signisse, comment vous portezvous? vous portez vous bien? — Je lui sis la réponse d'u-sage: fort bien, dieu merci. Alors il s'arrêta, comme pour

<sup>(1) 30</sup> Sepembre 1770.

me laisser continuer à parler. Il y avoit dans la tente un vieillard qui étoit assis à terre, & qui raccommodoit une bride. Je pris d'abord cet homme pour un domestique de Fasil. Puis voyant qu'un esclave ayant la tête nue tenoit une lumiere pour l'éclairer, je crus que c'étoit un officier Galla: mais je sus bientôt détrompé, quand j'observai qu'il avoit autour du cou une soie bleue, marque dont se décorent tous les chrétiens d'Abyssinie, & que les Gallas ne portent jamais. Ensin, il me sur impossible de deviner ce qu'étoit cet homme, qui avoit l'air d'un mauvais ravaudeur & qui ne prît seulement pas garde à nous.

Le domestique d'Ayto Aylo se tenoit derriere moi, & me toucha avec son genou, pour m'avertir que je serois bien de parler. Je pris donc la parole, quoiqu'avec répugnance. - « Je suis venu dans votre gouvernement, dis-je à Fasil, à votre invitation, & avec l'agrément du Roi, pour vous présenter mon respect, & vous prier de m'aider à satisfaire la curiosité que j'ai de voir le pays des Agows, & l'endroit où prend sa source l'Abay, ou le Nil, ce fleuve fameux, dont j'ai admiré le cours en Egypte. » - La source de l'Absy! s'écria Fasil avec une surprise affectée. Savez-vous bien ce que vous dites? Eh! quoi! Dieu sait où elle est cachée, dans le pays des Gallas, peuple sauvage & terrible. La source de l'Abay! répéta-t-il. Quelle témérité! Savez - vous qu'il vous faudroit un an & plus pour vous y rendre ». — « Seigneur, lui dis je; le Roi m'a affuré que c'étoit pres de Sacala, & plus près encore de Geesh, villages du pays des Agows, & compris tous deux dans votre gouvernement. » - « Et

vous connoissez donc les villages de Sacala & de Geesh? ». dit-il en sissant & d'un air mécontent (1). — « Je repete des noms, que j'ai entendu prononcer, répondis-je. Toute l'Abyssinie connoît les sources du Nil ». — « Oui, reprit-il, en imitant le son de ma voix & ma maniere de parler. Mais toute l'Abyssinie ne pourroit pas vous y conduire, je vous en assure » — « si vous vous y opposez, Seigneur, lui dis-je, je sais bien que cela ne se peut pas. Mais je voudrois que vous en eussiez prévenu le Roi dans le temps, & je n'aurois pas entrepris d'y aller. C'est parce que je comptois sur vous seul, que je suis venu si loin. J'espérois que si toute l'Abyssinie ne pouvoit pas sans vous me conduire où tendent mes vœux, votre parole suffiroit pour m'y saire parvenir ».

Il prit alors un air plus honnête: « Oui, Yagoubé, ditil, il est certain, que je puis ce que vous dites; & je veux bien le faire par rapport au Roi, qui me l'a recommandé. Mais l'Acab Saat (2), Abba Salama, m'a envoyé un message pour me prier de ne pas vous laisser passer plus soin. Il dit qu'il est contre nos soix de laisser voyager un franc comme vous dans nos contrées; & qu'il a fait un rêve qui lui annonce qu'il m'arrivera quelqu'accident, si vous allez dans le Maitsha.

<sup>(!)</sup> Fasil assectoit, sans doute, d'ignorer que je connusse ces noms, pour m'engager à lui parler du don que le Roi m'avoit sait de Gersh, don qui lui déplaisoit, & qu'il me rendit absolument inutile.

<sup>(2)</sup> Le gardien du seu sacré.

A ce discours je me sentis une violente indignation contre l'Abba Salama. « Ainsi donc, dis-je, le temps des prêtres, des prophêtes, & des rêveurs est revenu». —» Je vous entends, répondit Fasil, en riant pour la premiere sois. Je ne sais pas plus de cas que Michael, des prêtres & des prophêtes. Mais je vous prie de considérer que les gens de ce pays - ci ne ressemblent pas à ceux du vôtre. Un ensant des Gallas ne croiroit pas saire le moindre mal en tuant un homme comme vous. Vous autres, peuple de blancs, vous êtes tous trop délicats, vous êtes semblables à des semmes, vous n'êtes pas saits, ensin, pour voyager dans une province en état de guerre, & dont les habitans ne respirent dès le berceau que le sang & le carnage.

Je vis bien que Fasil cherchoit à m'irriter; & il y réussit si bien que je crois que je serois mort de dépit, si je ne lui avois pas sait connoître ma saçon de penser, toute imprudente qu'elle étoit. — Seigneur, lui dis-je, j'ai voyagé chez plusieurs des plus barbares nations de la terre. Toutes, excepté la vôtre, ont des hommes puissants, qui regardent comme au-dessous d'eux, de nuire à un pauvre étranger, sans désense; & le dernier des individus du peuple le moins civilisé, ne m'a jamais parlé aussi indignement, comme vous venez de me parler sous votre propre tente, où je suis venu de si loin demander protection ».

✓ Comment donc? me dit-il. — 

✓ Vous avez commencé, repris-je, par m'appeller franc, titre le plus odieux qu'on puisse donner dans ces contrées, & qui suffiroit pour me faire lapider sans autre cérémonie, par toutes les classes d'Abyssiniens.

d'Abyssiniens. Par franc, vous entendez un homme de la religion catholique, à laquelle les gens de ma nation, sont aussi opposés que vous; & ensuite sans avoir jamais vu aucun de mes compatriotes, vous jugez d'après moi seul, qu'ils font tous des poltrons & des gens efféminés, semblables & même inférieurs à vos femmes & à vos enfans. Prenez y garde, Seigneur; vous n'avez jamais entendu dire que je me donnasse pour un homme, plus fort ni plus brave que les hommes ordinaires de mon pays, ni que je pusse servir d'exemple de ce qu'il y a de mieux. Je ne suis point un soldat : mais je connois assez la guerre pour voir que votre nation est bien peu expérimentée dans cet art. Il est des guerriers, mes compatriotes & mes amis, l'un desquels (1) sur-tout, est en ce moment présent à ma mémoire, & qui avec cinq cents hommes seulement passeroient sur le corps à cette foule immense de sauvages nuds, qui composent votre armée, sans qu'ils crussent devoir se vanter d'une pareille victoire.

A ces mots, Fasil s'efforça de rire pour avoir l'air de ne pas désapprouver ma franchise. J'avoue que j'étois emporté par la colere, & que je parlois d'une maniere très-imprudente. Cependant je continuai. « Pour moi, qui ne suis point habitué à la guerre, quelles qu'en puissent être les consequences, je veux vous assurer une chose; c'est que si je montois à cheval, & que je susse armé à la maniere de mon pays, comme je l'étois hier, je me serois sort de valncre les deux meilleurs

<sup>(1)</sup> C'est avec une extrême satisfaction que je confesse ici que l'homme auquel je songeois étoit alors mon brave ami Sir William Erskine.

Tome III.

cavaliers, de ces hommes qui peuplent votre camp, & qui sont accoutumés à combattre dès le berceau; & si, au retour du Roi, vous n'êtes point rentré dans le devoir, & que vous en veniez aux mains, comme à Limjour, je vous garantis, qu'avec l'agrément de ce Monarque, je vous rappellerai tout ce que je vous dis ici ».

Tout cela ne me rendoit pas Fasil plus savorable. Il répéta le mot de devoir, & il m'auroit sans doute repliqué. Mais tout-à-coup le sang me coula du nez en abondance; & le domestique d'Aylo me prit par-dessous le bras ponr me conduire hors de la tente. Fasil parut fâché de voir que mon sang tombât ainsi sur mes habits; & le vieillard, quittant alors la bride qu'il raccommodoit, s'empressa de me soutenir. J'appris alors que ce vieillard étoit le frere de mon ami Ayto Aylo, ce même Guebra Ehud dont nous avions rencontré le messager en route. Je m'en retournai chez moi; & m'étant lavé le vissage avec de l'eau fraîche, mon sang sut bientôt arrêté.

CEPENDANT je m'assis alors pour résident à ce qui venoit de se passer; & plus je devenois calme, plus j'étois assigé de m'être laissé emporter hors de moi-même. Mais il faut s'être trouvé dans une pareille situation pour concevoir quel avoit été l'excès de ma colere. J'ai souvent senti combien l'amour des lieux, où l'on a pris naissance, s'augmente par l'éloignement, & combien on est indigné des comparaisons que sont au désavantage de nos compatriotes des gens incapables de les égaler. Je dois confesser aussi que j'ai été dès l'ensance ardent, irascible, & sur tout extrêmement sensible à l'injure. Mais les réslexions que j'ai été obligé de saire de bonne heure,

l'habitude de souffrir dans mes longs & périlleux voyages, où la patience m'étoit si nécessaire, m'ont, j'espere, assez appris ce que le bon sens sussaire pour m'apprendre; c'est que je ne devois point répondre à des insultes, dont je ne pouvois me venger que sur moi-même.

CEPENDANT, après m'être beaucoup examiné moi-même, je m'apperçus qu'une chose avoit singuliérement contribué à me faire livrer, vis-à-vis de Fasil, à un emportement que j'avois su réprimer dans des circonstances plus outrageantes. Fasil m'avoit, à ce que je crus, enlevé pour jamais l'espérance de parvenir aux sources du Nil. Mes soins, mes dépenses, mon tems, les sousfirances que j'avois éndurées plusieurs années, tout ensin étoit perdu pour moi, tout m'étoit ravi par le caprice d'un barbare, dont je croyois m'être assuré d'avance la honne volonté; &, ce qu'il y avoit de plus cruel, c'est que je n'étois pas alors à plus de quarante milles du lieu que je desirois si ardemment de voir, & que je venois de me briser précisément contre l'écueil le plus près du port & le plus inattendu.

J'érois à même de me mettre dans mon lit, quand je vis entrer dans ma tente le neveu du Ras ce Welleta Michael, pris à la baraille de Limjour, & qui, quoique libre, étoit encore resté dans le camp de Fasil. Il est inutile que je répete tout ce qu'il me dit. Il sit tout ce qu'il put pour me consoler du mauvais accueil que je venois d'éprouver. Non seulement il blâma Fasil, binais il le maudit; il lui donna cent épithetes injurieuses, & il me dit que quelque jour le Ras Michael mo seroit voir, au bout d'un piquet, la tête de ce traître. Il me

fit entendre en même-temps que Fasil vouloit que je sui sisse un présent, & qu'il m'avoit mal reçu, parce qu'il avoit cru que, sier de la recommandation du Roi; je me proposois de passer sans lui rien donner. L'ai un présent pour sui, disje, & même un très beau présent. Mais je ne croyois pas que, tandis que son Nagareet battoit encore, qu'à peine sa tente étoit plantée, qu'il étoit fatigué, & que je l'étois aussi, ce suit l'instant de sui offrin quelque choses s'il s'étoit donné la peine d'attendre jusqu'à demain matin, il ausoit vu que je l'aurois satissait.

Port bien! fort bien! répondin Welleta Michael. Je puis vous répondre de votre voyage; car j'ai entendu Fasil donner des ordres pour cela, au moment que je, sortois de sa tente, quoique cependant! il ne compte sur aucun présent de vous. Et que lui en coûte-t-il, en effet, pour satissaire votre curiosité? Il auroit honte de vous resuser la permission que vous demandez. Sa vanité seule l'en empêcheroit ».

Cette assurance eut bien plus d'esser pour me tranquilliser & me rendre à moi-même, que n'auroient pu en avoir tous les juleps les plus calmans. Je me couchai & je tombai bientôt dans un sommeil prosond. Mais à minuit je sus réveillé par deux domestiques de Fasil, qui m'apportoient chaquin un mouton en vie & sort maigre; ils me dirent qu'ils étoient chargés de m'ossrir ces moutons de la part de leur maître, de me demander comment je me trouvois, & de veiller à ma porte toute la nuit pour empêcher que je ne susse suis me voir de grand matin, parce que son intention étoit de me voir de grand matin, parce que son intention étoit de me saire partir pour

les sources du Nil, avant de congédier les Gallas. Tout cela acheva de me rendre mes espérences & m'enflamma tellement, que dans l'impatience où j'étois de voir arriver le jour, je ne dormis presque plus du reste de la muit.

Nous étions dans une faison où il ne faisoit grand jour qu'à près de six heures. Dès que je sus levé j'allai au camp, où je rencontrai d'abord Guebia Ehud, qui me confirma ce que Welleta Michael m'avoit dit la veille. Il m'apprit aussi que Fasil avoit donné ordre qu'on lui amenat ses chevaux, asin de choisir ceux qu'il vouloit me présenter. En effet, je vis bientôt paroître une douzaine de chevaux sellés & bridés, conduits par un palfrenier. Ces chevaux m'intéressoient fort peu, parce que j'avois le mien, qui étoit excellent, & qu'aucun de ceux de Fasiln'étoit au dessus de la valeur de sept guinées. Le palfrenier qui sembloit fort officieux, me montra comme le meilleur un bidet bai clair, plus gras à la vérité, que tous les autres, mais ne me paroissant pourtant pas assez fort pour me porter. Il m'assura que ce cheval avoit un bon pas & que Fasil l'aimoit beaucoup, mais qu'il lui trouvoit trop peu de vivacité pour lui. Il m'invita en même temps à le monter, quoiqu'il n'eût, au lieu de selle, qu'un bât couyert d'un cuir noir, font mince, & des anneaux de fer-pour étriers. Tous les abyssiniens montent à cheval, les pieds & les jambes nues, & ils ne passent que l'orteil dans ces anneaux afin que leur pied ne s'y embarrasse pas, si par hasard leur cheval s'abat ou qu'ils tombent.

Je consentis volontiers à prendre le cheval, que le passirénier de Fasil m'avoit indiqué. Le long séjour que j'avois sais en

45.

Barbarie, m'avoit accoutumé à ne pas craindre un cheval quelque vicieux qu'il pût être; & je n'avois aucune raison de croire que celui-ci eût des défauts. En outre je montois toujours avec une bride arabe, & avec de larges étriers à courroies courtes, à la maniere des Maures. La bride arabe est connue des moindres écoliers en équitation, & conviendroit très-bien à la cavalerie légere ou aux dragons d'Europe; car il n'y a point de cheval qu'elle n'empêche d'avancer si elle est tenue par une main ferme. J'avois une paire d'excellens éperons, & j'ordonnai au seis, c'est-à-dire, au palfrenier, de mettre ma selle & ma bride sur le cheval bai. Ce cheval parut impatient du mors; mais cela ne m'étonna pas, ma selle étoit une selle de guerre, rehaussée en avant & en arrière, de sorte qu'il étoix impossible de tomber, à moins que le cheval ne s'abattit. Enfin, je tenois à la main, au lieu de fouet, un bâton noueux, d'environ trois pieds de long; & bien me valut d'être ainsi préparé.

Dès que je sus à cheval, je sus au moins deux minutes sans savoir si j'étois à terre, ou si j'étois en l'air. Il rua, il se cabra, il sauta les quatre pieds en l'air avec la légereté d'un cerf, puis il prit le mors aux dents & se mit à galoper de toute sa force. Je lui donnai alors une sacade, qui l'ébran-la, mais qui ne l'empêcha pourtant pas d'aller toujours. Quand je vis cela, je lui lachai la bride & il redoubla de vîsesse, en lançant des ruades de dix en dix pas, le terrein lui étoit savorable, car il étoit uni, mou & alloit en montant. Je passai comme un éclair devant le poste du Fit Auraris, qui sur extrêmement surpris de me voir courir si vîte, avec un cheval de Fasil. Cet Officier se rendoit en ce moment au quartier

général, mais il me laissa passer sans me rien dire. Il me fallut descendre une colline & le cheval ralentit son pas; puis je gagnai la plaine & il seroit allé seulement au trot ou au pas, mais je n'eus qu'à lui secouer la bride pour lui faire reprendre le grand galop, & quand il s'arrêta il étoit tout tremblant. J'étois résolu à gagner une nouvelle victoire. Je voulois appendre mon manteau à un arbre; il fallut donc combattre encore: mais à la fin le cheval sut obligé de se soumettre, je le poussai alors si bien entre les deux collines & tantôt sur l'autre, qu'il avoit de la peine à respirer, & que je crus qu'il ne pourroit pas me rapporter au camp.

Le cheval alloit alors d'un pas fort doux, & s'animoit seulement quand je lui saisois sentir l'éperon, mais sans avoir la sorce
ni l'envie de se remettre au galop, sans chercher à ruer ni à
se cabrer. Je mis alors mon manteau sur mes épaules, comme
s'il n'avoit pas été dérangé par les mouvemens du cheval;
æ repassant en bon ordre devant le poste du Fit Auraris, je
reparus à la vue du camp, au-devant duquel étoit un grand
champ de Test, nouvellement arrosé. Je quittai le grand chemin, æ j'entrai dans ce champ de Test, dont le terrein mou
s'ensonçoit un peu sous les pieds du cheval & conséquemment m'étoit savorable. Lorsque je sus près de la tente de
Fasil, je tirai la bride; & le cheval s'arrêta comme auroit pu
le saire le cheval le mieux dressé. Je mis pied à terre, &
mon domestique reprenant ma bride & ma selle, rendit au
palsrenier de Fasil les harnois qui lui appartenoient.

Le pauvre cheval faisoit une triste figure, il avoit les slancs tout déchirés & la bouche en sang. Aussi le coquin de seis, ou de palfrenier, qui m'avoit conseillé de le monter, le voyant dans cet état, leva les mains au ciel en se récriant sur le prétendu mal que j'avois sait. Je sis semblant de ne pas prendre garde à ses exclamations, & je me contentai de lui dire; a remene ce cheval à ton maître. Il peut à-présent hasarder de le monter, ce qu'il n'auroit sûrement pas osé saire ce matin, non plus que toi »,

Mon cheval Mirza étoit alors sellé & bridé, & je le montai pour faire un tour de promenade & me calmer avant d'avoir une seconde entrevue avec Fasil; car j'étois indigné contre lui. Je trouvois queletour qu'il avoit voulu me jouer & qui pouvoit me couter un bras ou une jambe, étoit pire que tout ce qui s'étoit passé dans sa tente, Il sembloit que le perside en vouloit à ma vie, pour mettre plus sûrement un terme à mon yoyage. Mon domestique avoit à la main un petit susil à deux coups, chargé à plomb, dont j'avois intention de tuer quelqu'oiseau si j'en rencontrois en route. Je pris ce susil, & je gagnai la colline, où me tenant à la vue du camp, mais à une assez grande distance, je sis faire à mon cheval tout ce qu'il étoit en état de faire. Il étoit bien manegé & parfait dans ses mouvemens; aussi tous les Gallas de Fasille contemploient avec non moins d'étonnement que de plaisir, car ce peuple aime singulierement les chevaux, & connoît assez bien la partie utile de l'équitation, pour être sensible à tout ce que cet art peut avoir d'agréable,

IL y atoujours à la suite de camps abyssiniens, un grand nombre d'épetviers qui mangent les chatognes des animaux qui meurent dans l'armée & qui semblent être tout-à-sait apprivoisés, voisés. En voyant deux, qui voloient non loin de moi, je leu tirai mes deux coups de fusil, & l'un tomba à ma droite l'autre à ma gauche. Aussi-tôt tous les spectateurs sirent entendre un cri d'applaudissement; mais je seignis de n'y pas saire attention, voulant prouver par cette indissérence que je ne croyois pas avoir sait une chose extraordinaire.

JE mis alors pied à terre; & donnant mon cheval & mon fusil à tenir à mon domestique, je m'assis sur une grosse pierre, pour mettre un morceau de papier sur une petite écorchure que le cheval de Fasil m'avoit fait faire à la jambe, en me pressant contre un arbre épineux. Je portois des culottes longues, qui étoient pleines de sang, à cause des coups d'éperon que j'avois donnés à ce cheval, & d'après cela on me croyoit dangereusement blessé.

FASIL, qui avoit passé la nuit en débauche, & qui s'étoit réveillé tard, me sit dire alors de venir soudain lui parler. Il étoit à la porte de sa tente quand je montois mon cheval; il m'avoit vu tirer mes deux coups de sussil, & il avoit ordonné qu'on lui portât les deux éperviers que j'avois tués. Ses gens chercherent en vain dans les corps de ces oiseaux, l'endroit où avoient passé les balles; car aucun d'eux n'ayant jamais vu de petit plomb, ils croyoient que j'avois tiré à balle, & je ne voulois pas les dissuader.

A peine entrai-je dans la tente de Fasil, qu'il me demanda avec empressement de lui montrer où les balles avoient frappé les éperviers. Je ne répondis point à cela; mais je lui dis:

Si vous avez réellement envie de me tuer, vous serez bien

Tome III.

F fff

de me tuer ici, où j'ai mes domestiques pour m'enterrer. Puis vous direz au Roi & à l'Iteghé le bon accueil que vous faites aux Etrangers qui vous sont recommandés par eux. » — Il me demanda ce que significit ce discours, & de quoi il s'agissoit? — J'allois lui répondre: mais Welleta Michael prenant la parole, lui raconta à mon avantage tout ce qui s'étoit passé, & lui parla avec beaucoup de franchise du tour qu'on avoit voulu me jouer à l'occasion du cheval. Le Fit Auraris Woldo lui dit quelque chose en galla, qui le rendit surieux. Il ne répondit que trois mots, dans la même langue, au Fit Auraris, qui soudain sortit de la tente. Mes domestiques me dirent ensuite que cet Officier avoit envoyé chercher le seis ou palfrenier qui m'avoit mené le cheval bai, & qu'au premier abord il lui avoit assené un coup de bâton sur la tête qu'il l'avoit jetté à terre; après quoi il lui en avoit donné encore une douzaine; & l'ayant fait mettre aux fers, il étoit rentré dans la tente.

FASIL, qui apprit que j'étois blessé, & qui vit mes culottes longues remplies de sang, leva les mains au ciel avec un air d'intérêt & de compassion, qui n'avoit rien d'affecté. Il protesta, en jurant, qu'il n'avoit eu aucune part à cette aventure, & qu'il dormoit lorsqu'elle avoit eu lieu. Il me dit qu'il n'avoit point de chevaux dignes de moi, excepté peut-être celui qu'il montoit lui même: mais qu'un de ses chevaux, quel qu'il sût, qu'on meneroit devant moi, me serviroit de passe-port, & m'attireroit le respect des peuples sauvages chez qui j'allois; & que c'étoit-là la seule raison qui l'avoit fait songer à m'en donner un. Il me répéta encore qu'il avoit ignoré le tour qu'on m'avoit joué, & qu'il en étoit très-sâché; ce que je

n'eus point de peine à croire. Puis il me dit qu'avant peu d'heures le palfrenier seroit mis à mort : mais j'étois sacissait de la sincérité de Fasil, & je désirois qu'il mît un terme à cette conversation. « Seigneur, lui dis-je, si votre seis 2 voulu m'ôter la vie, c'est, je crois, à moi à ordonner son châtiment. . . . . . Cela est vrai, Yagoubé, répondit Fasil. Prenez donc ce misérable, faites-le tailler en pieces, & donnez-le à manger aux éperviers. » - « Parlez-vous sincérement? repris - je, & ne vous dédirez - vous pas? » --- « Il me jura que non. » - « Eh bien! ajoutai-je, je suis chrétien. La seule maniere dont ma religion m'apprend à punir mes ennemis. c'est de leur rendre le bien pour le mal. Ainsi je m'en tiens au serment que vous venez de faire, & j'exige que mon ami le Fit Auraris mette votre palfrenier en liberté, & lui rende même la place qu'il occupoit auparavant, parce que ce n'est point à vous qu'il a manqué. »

J'IGNORE quels furent alors les sentimens de ceux qui m'écoutoient; mais ils me parurent très-favorables. Le vieux Guebra Ehud ne put pas se contenir; & sortant de son coin obscur, il vint vers moi & pressa mes mains dans les siennes. Puis se tournant du côté de Fasil, il lui dit: « Ne vous avoisje pas sait part de ce que mon frere Aylo pensoit de cet homme »— Welleta Michael reprit: « Il s'est toujours comporté avec la même magnanimité dans tout le Tigré. »

— Fasil répondit à voix basse: « Un homme qui sait agir ainsi peut voyager dans tous les pays du monde.»

Alors ils me prierent tous de prendre soin de ma blessure, dont ils jugeoient par le sang qu'ils voyoient à mes culottes F fff 2 longues. Je leur dis que le sang s'étoit arrêté; ensuite j'ajoutai, en parlant à Fasil: « Vous le voyez, nous autres blancs, nous ne sommes pas si effrayés de voir couler notre sang, que vous supposiez que nous l'étions. » — Fasil, sans répondre à cette apostrophe, me pria de ne pas trouver mauvais qu'il restât un moment seul, & aussi tôt nous sortimes tous.

Dix minutes après, je sus rappellé pour partager un grand déjeûner qu'on venoit de servir. Il y avoit du miel, du beurre, du bœuf crud en abondance, avec quelques plats de viandes cuites à l'étuvée, qui étoient excellentes. J'étois très-affamé, car je n'avois rien mangé depuis mon dîner de la veille, & j'avois fait beaucoup d'exercice tant de corps que d'esprit. Tous les convives étoient fort gais. On parla beaucoup & des Agows & du Nil; & Fasil déclara que si nous avions été dans un tems de paix, il m'auroit fait voir son pays au-delà du Nil, & m'auroit mené lui-même jusqu'au royaume de Narea. Je le remerciai, en disant : « Vous êtes en paix avec le Roi & le Ras, & vous allez les trouver à Gondar. » - A Gondar? Non, répondit-il. J'espere que ce ne sera pas à présent. Le Ras a assez d'ouvrage à faire pour le reste de ses jours.» - « Quel ouvrage? dis-je.» - « La montagne, répliqua-t-il. - La montagne d'Aromata? » - « Précisément: Vous n'avez jamais vu un pareil endroit. Le Lamalmon n'est rien auprès. Dans sa jeunesse, il a été quinze ans à en faire le siège, avant de l'enlever au pere de Netcho. » - « Mais il a été plus heureux cette fois-ci, repliquai je. Il a été quatorze ans de moins. » - « Comment? dit Fasil, d'un air étonné. » - Pardonnezmoi, lui répondis-je, si je vous ai étourdiment donné une nouvelle désagréable. La montagne d'Aromata est conquise,

la garnison passée au sil de l'épée, & Za Mensus, après s'être rendu, tué de sang-froid par Guebra Mascal, qui a voulu venger la mort de son pere. » — « Fasil tenoit alors à la main un gobelet de verre bleu, dont les bords étoient dorés. C'étoit moi qui l'avois acheté au Caire, avec beaucoup d'autres articles de la même espece, d'un marchand qui les avoit fait venir de Trieste. J'en avois fait présent au Roi d'Abyssinie, qui s'en étoit servi long-tems lui-même, & l'avoit ensuite envoyé à Fasil, comme une marque de sa bienveillance, lors de la paix qui suivit la bataille de Limjour.

Des qu'il eut entendu ce que je venois de raconter, Fassil lança ce gobelet contre terre, & le brisa en mille morceaux. - a Prenez-garde, dit-il, à ce que vous avancez, Yagoubé. Prenez-garde que ce ne soit pas un mensonge, & redites-lemoi. - Je lui détaillai alors toutes les circonstances de la prise du mont Aromata; je lui dis comment la nouvelle en étoit parvenue à l'Iteghé; comment le Ras l'avoit aussi mandée à Ozoro Esther; comment Kesla Yasous avoit surpris la garnison endormie, pendant qu'on berçoit Za Mensus d'une négociation, & qu'on lui proposoit la médiation des Prêtres & des Hermites. Fasil observa aussi - tôt que Michael s'étoit servi des mêmes moyens pour la prendre la premiere fois; & se mordant lui-même le doigt avec beaucoup de force, il s'écria, « Le fou!le fou! n'étoit-il pas averti? » → Nous fûmes alors tous priés de sortir de la tente, & on ne nous rappella qu'au bout d'un quart d'heure.

J'avoue que je jouis avec grand plaisir de la frayeur que je venois d'occasionner à Fasil. Il me sembla que Guebra Ehud,

frere d'Ayto Aylo, avoit été le seul consulté par le Général. car, en rentrant dans la tente, nous les trouvâmes tous les deux tête à tête. Fasil avoit changé de vêtemens; il avoit passé négligemment autour de ses reins une piece de belle mousseline, qui lui couvroit les jambes & les pieds, & le reste de son corps étoit nud. Un de ses esclaves peignoit ses cheveux & les parsumoit. Dès que j'entrai, il se leva de son siege, & me sit asseoir sur un coussin vis-à-vis de lui. Puis il s'apprêtoit à me parler; mais moi, qui voulois prévenir de nouvelles discussions, je me hâtai de prendre la parole, & je lui dis: « Vos grandes affaires, les embarras continuels où je vous ai vu toures les fois que je suis venu dans votre tente, m'ont empêché jusqu'à présent de vous offrir les présens d'usage, lorsque des étrangers voyagent chez des hommes puissans, & leur demandent leur protection. » - « Je pris alors une serviette que j'ouvris devant lui. Fasil paroissoit avoir oublié que je lui devois un présent; mais, dès cet instant, je le vis changer de ton. Il sembloit un tout autre homme. » - a O Yagoubé! s'écria-t-il. Un présent à moi? Vous devriez bien penser qu'il est absolument inutile. Vous m'êtes recommandé par le Roi & par le Ras; vous savez que nous sommes amis; & indépendamment de cette recommandation, je voudrois pouvoir faire pour vous vingt fois plus que vous n'avez besoin que je fasse. D'ailleurs, je ne me suis pas conduit avec vous comme avec un inférieur. »

It ne me fut pas difficile de vaincre les scrupules de Fasil. Il prit l'une après l'autre toutes les choses qui composoient mon présent, & les examina avec beaucoup d'attention. Il y avoit une ceinture de soie cramoisse, d'environ cinq aunes de

long, faite à Tunis, ornée d'un léger dessin, & garnie d'une frange de la même couleur. C'étoit en son genre un des plus beaux ouvrages que j'aie jamais vus. Il y avoit ensuite une autre ceinture jaune, garnie d'une bordure rouge & d'une frange d'argent: mais elle n'étoit ni si longue ni si large que la premiere. Après cela venoient deux ceintures faites en Chypre; elles étoient mélangées de soie & de coton, & avoient une bordure de satin. L'une étoit plus large que l'autre; mais elles avoient toutes deux cinq pieds de long. J'ossris encore à Fasil une pipe persanne, saite d'un morceau d'ambre, avec un long tuyau pliant & recouvert de maroquin, ayant un vase de crystal, pour saire passer la sumée à travers l'eau, ce qui est regardé comme une grande volupté dans tout l'Orient. Ensin, j'avois ajouté à toutes ces choses deux gobelets de verre bleu, semblables à celui que le général venoit de casser.

QUAND il eut bien vu tous ces objets, il les écarta un peu de lui, & il me dit en riant: « Je ne veux point recevoir cela de vous, Yagoubé. Ce seroit un vol insigne. Je n'ai rien sait pour mériter un tel présent, qui, certes, est digne d'un Monarque. » — « C'est un présent pour un ami, répondis-je, ce qui vaut encore mieux pour moi qu'un Monarque. J'en excepte pourtant votre Roi, qui se montre sans cesse le meilleur ami qu'un étranger puisse avoir. » Quoique Fasil ne se déconcertât pas facilement, il parut alors assez embarrassé. — » Si vous ne voulez point, lui-dis-je, recevoir les choses que je vous offre, c'est le plus grand affront que vous puissez me saire, & vous savez que je ne puis plus les reprendre. »

IL n'en fallut pas davantage pour le convaincre, & il en

auroit fallu beaucoup moins. Il plia lui-même la serviette avec tout ce qu'elle contenoit, & la donna à serrer à un de ses Officiers. Après quoi il sit retirer ceux qui n'étoient pas de son conseil, & il donna ses instructions à un de ses gens de confiance, chargé de m'accompagner. Je vis bien alors que j'avois acquis de l'ascendant sur l'esprit de Fasil, qui, dans l'idée que Michael reviendroit incessamment à Gondar, étoit non moins empressé d'achever son voyage dans cette capitale, que moi de saire le mien d'un autre côté.

J'Avois donné ordre à mes gens de prendre la route de Dingleber. Ils étoient tous partis de bonne heure sous la conduite du domestique d'Ayto Aylo; & il ne m'étoit resté qu'un valet Abyssinien pour garder mon cheval.

IL étoit déja plus d'une heure après midi, quand je sus rappellé auprès de Fasil. Il me sit le meilleur accueil que je pusse soussin que lui: mais je le resusai. « Ami, Yagoubé, me dit-il, je suis bien sâché que vous ne m'ayez pas joint avant mon départ de Buré, j'aurois pu vous y recevoir d'une maniere plus digne de vous. Mais j'ai été tourmenté par une multitude de barbares qui m'ont sait tourner la tête, & que je vais ensin congédier. Je vais à Gondar pour y maintenir la paix, car le Roi n'a pas d'autre ami que moi, en deça du Tacazzé. Powussen & Gusho sont deux traîtres, le Ras Michael le sait bien. Je n'ai rien à vous offrir en retour du présent que vous m'avez sait, car je ne m'attendois pas à rencontrer un homme comme vous dans ces contrés, mais vous serez bientôt de retour, & nous nous verrons à Gondar d'une maniere plus agréa-

ble. Les sources du Nil ne sont pas éloignées d'ici, un homme à cheval peut s'y rendre en un jour. Je vous ai donné un bon guide, bien connu dans le pays pour un de mes domestiques. Il vous accompagnera à Géesh & ensuite il vous ramenera chez un ami d'Ayto Aylo & des miens, le Shalaka Welled Amlac, qui commande dans la partie du pays où l'on court le plus de risques, & qui vous sera conduire en sûreté à Gondar. Ma semme est actuellement chez cet ami, ne craignez donc rien. Je réponds de vous. Quand est-ce que vous partirez? Sera-ce demain?.»

JE lui répondis après l'avoir sincerement remercié de toutes ses attentions, que je me proposois de partir tout de suite, & que mes gens étoient déja en route depuis le matin. « Vous allez congédier les sauvages Gallas, continuai-je, & je veux tâcher de les éviter le plus promptement possible. Je compte m'éloigner à grandes journées de la route qu'ils doivent prendre ».

Vous avez raison, reprit Fasil. Ce n'étoit que parce que je croyois que vous pouviez avoir été blessé par mon maudit cheval, que je désirois que vous voulussez attendre jusqu'à demain. Mais quittez ces culottes pleines de sang, elles ne sont pas assez propres. Il saut que je vous en donne de neuves, puisque vous êtes mon vassal ». — Je m'inclinai. — Le Roi, poursuivit-il, vous a accordé le village de Géesh où vous allez à-présent. C'est à moi à vous en donner l'investiture ». — Plusieurs esclaves de Fasil m'emmenerent hors de la tente; & Guebra Ehud, Welleta Michael & le Fit Auraris me suivirent. J'ôtai mes.

Tome III. Gggg

culottes longues, mes habillemens, ne gardant que mon gilet. On me mit sur le corps une piece de belle mousseline, qui traînoit jusqu'à terre, & je sus dans une minute reconduit dans la tente de Fasil, qui ôtant la piece d'étoffe qu'il avoit pris le matin, l'arrangea lui-même sur moi, pendant que ses esclaves lui en mettoient une autre. En même temps il dit, en se retournant vers les personnes qui étoient auprès de nous:

« Soyez témoins. Je vous donne, ô Yagoubé! l'Agow. Géesh, aussi pleinement & aussi franchement que le Roi me l'a donné ». — Je m'inclinai & je baisai la main de Fasil, suivant l'usage des seudataires; & alors ce général me sit signe de m'asseoir.

«Ecoutez ce que j'ai à vous dire, reprit-il. Je crois que ce que vous avez de mieux à faire à-présent, c'est d'achever promptement votre voyage, parce que vous serez plutôt de retour à Gondar. Ne craignez rien de la part de ces sauvages, qui vous suivront, quoiqu'il vaille mieux, je l'avoue, les rencontrer quand ils viennent que quand ils s'en retournent chez eux. Ils sont sous les ordres de Welleta Yasous, qui est votre ami, & très-reconnoissant des remedes que vous lui avez envoyé de Gondar. Ils n'a pu vous voir, parce que ses affaires ne lui ont pas permis de disposer d'un moment, mais il ne vous en aime pas moins, & il n'en aura pas moins soin de veiller sur vous. J'espere que quand nous nous reverrons à Gondar, vous me donnerez encore des remedes pour lui ». - Je m'inclinai de nouveau. - Ecoutez - moi bien . poursuivit Fasil. Vous voyez ces sept hommes ».-Je puis assurer que je n'ai jamais de ma vie contemplé

des gens qui eussent l'air de plus grands scélérats. « Ce sont tous des chess Gallas, des sauvages, si vous voulez, mais tous vos freres ». — Je fis encore une révérence - « Vous pouvez voyager dans leur pays, comme si vous - étiez dans le vôtre, sans que personne cherche à vous saire le moindre mal. Vous ferez bientôt leur allié; car lorsqu'un étranger de distinction; un homme tel que vous est leur hôte, il est d'usage de le faire coucher avec la sœur, la fille ou la plus proche parente du principal d'entr'eux. J'oserai dire, - ajouta-il, malicieusement, que vous ne regarderez pas les coutumes des Gallas comme plus pénibles que celles de l'Amhara. L Je m'inclinai, mais je me promis à moi-même de n'en pas faire l'épreuve. Fasil dit alors à ces chess, quelque chose en Galla, que je ne compris point. Ils répondirent tous-à-la-fois par un cri sauvage, & en se frappant la poitrine, comme pour montrer qu'il consentoient à ce qu'il leur demandoit.

LOSQU'APRÈS la bataille de Fagitta le Ras Michael sut de retour à Gondar, reprit Fasil, il sit arracher les yeux à quarante quatre des streres ou des parens de ces Gallas, qui sont ici présens; puis on les porta sur les bords de l'Angrab, où la plupart moururent de saim ou surent dévorés par les Hyenes. Vous recuillîtes trois de ces infortunés dans votre maison, vous les nourrîtes, vous les habillâtes, vous les traitâtes ensin avec la plus compatissante bonté. — « Ils sont maintenants bien portans, répondis-je, & ils ne manquent de rien. L'Iteghé vous les rendra. La seule chose que j'ai ajouté aux soins dont vous venez de parler, c'est de les saire baptiser.

Gggg 2

Je ne crois pas qu'ils en soient fâchés, j'ai d'ailleurs cru que c'étoit un nouveau titre à la protection & à la charité des habitans de Gondar ». — « Pour cela, reprit Fasil, c'est assez indissérent. Votre baptême ne peut leur saire ni bien ni mal. Les Gallas ne s'inquiettent point de ces choses - là. Donnez-leur à manger & à boire, & ils se laisseront volontiers baptiser du matin jusques au soir. Mais après ce que vous avez fait pour leurs compatriotes, les Gallas sont tous vos sreres. Ils aimeroient mieux mourir pour vous que de soussir qu'on vous ossensat ». — Fasil leur parla encore en Galla. Ils applaudirent à leur manière, & sirent semblant de venir me baiser la main.

Les chefs Gallas s'assirent; & j'avoue que s'ils avoient pour moi la moindre bienveillance, on ne pouvoit guere le distinguer sur leur visage. » D'ailleurs, continua Fasil, vous avez été très-prévenant & très-poli envers mes envoyés pendant qu'ils étoient à Gondar, & vous avez dit devant le Roi une infinité de choses honnêtes sur mon compte. Vous m'avez des lors envoyé un présent; vous avez bien plus fait encore: quand le corps de Joas, mon maître, a été déterré dans le cimetiere de Saint-Raphael, quand tout Gondar n'osoit témoigner le moindre respect à ce Prince, de peur d'encourir la vengeance du Ras Michael, vous qui êtes étranger, vous qui n'aviez jamais reçu aucun bienfait du Roi, qui ne l'aviez même jamais vu, vous avez fait pour lui, ce qu'auroit dû plutôt faire beaucoup d'habitans de Gondar, & moi, sur-tout, si j'en avois été à portée ou qu'on m'eût averti assez à temps. Maintenant, demandez moi devant toutes les personnes qui sont

ici, ce que vous souhaitez de moi, & on verra que quelle chose que ce puisse être je ne vous la resuserai pas ».

FASIL prononça ce discours du ton le plus noble & avec une grace supérieure à tout ce que j'avois vu jusqu'alors, bien que les Abyssiniens, ainsi que la plupart des autres peuples barbares, soient tous orateurs. — « Eh bien! donc. dis-je à Fasil, pour prix de toutes ces obligations que vous voulez bien rappeller, & done vous avez fait un tableau si flatteur pour moi, je vous demande la plus grande faveur qu'un homme puisse m'accorder. Envoyez moi jusqu'aux sources du Nil, de la maniere la plus convenable & la plus prompte, & faites moi reconduire en sûreté à Gondar, après que j'au. rai satisfait ma curiosité, à laquelle je vous prie de ne mettre aucun obstacle ». - « Il est inutile de me demander ceta, dit-il, puisque je vous l'ai déja accordé. En outre je le dois aux recommandations du Roi, auquel j'appartiens. Toutefois si ce voyage vous tient tant à cœur, allez en paix, j'aurai foin de pourvoir à tout ce qui vous sera nécessaire; & tant que je vivrai & que je serai gouverneur du Damot, soyez für, comme nous vous reconnoissons pour un homme sage & prudent, que quoique ce pays-ci soit encore plongé dans le trouble, il ne vous arrivera rien de désagréable ».

FASIL se tourna alors vers les sept chess Gallas, qui se leverent aussi-tôt, ainsi que lui, Guebra Ehud, Welleta Michael, le Fit Auraris & moi. Nous formions tous un cercle, & nous tenions les mains élevées pendant que le général & les Gallas prononcerent une priere qui dura environ une minute. Les Gallas paroissoient remplis de serveur. A présent, me dir Fasil, allez en paix. Vous êtes un Galla, ils viennent de prononcer une malédiction contre eux, contre leurs enfans, leur bétail, leurs bleds, leurs pâturages, si jamais ils lèvent la main contre vous, ou s'ils ne vous désendent pas de tout leur pouvoir en cas d'attaque, ou qu'ensin ils ne cherchent pasà prévenir tous les mauvais desseins dont ils pourront vous savoir ménacé ».

Voulant alors quitter Fasil, je m'avançai pour lui baiser la main. Nous sortimes tous de la tente & nous trouvâmes à la porte un très - beau cheval gris, sellé & bridé. Recevez ce cheval, me dit Fasil, comme un présent de moi. Il ne vaut peut-être pas le vôtre, mais il est bon; & croyez sur-tout qu'il n'est pas comme celui que mon scélérat de pal-frenier vous a fait monter ce matin. C'est sur ce cheval-là que j'étois hier quand vous me vîtes arriver. Cependant ne le montez pas vous même. Faites le conduire devant vous tel qu'il est à présent. Il n'est point d'habitant du Maitsha, qui en voyant ce cheval ose vous faire la moindre insulte. Si vous avez à craindre quelques personnes dans ce pays, ce sont celles dont Michael à brûlé les maisons & non vos amis les Gallas ».

JE pris enfin congé de ce général, de la maniere la plus humble & la plus respectueuse. Je dis aussi adieu à mes nouveaux frères les Gallas, souhaitant bien ardemment au sond du cœur de ne jamais plus les revoir. Je me recommandai tendrement & samilierement au souvenir de Guebra Ehud & de Welleta Michael, neveu du Ras; puis me tournant encore vers Fasil, je lui demandai, suivant la coutume du pays quand on est avec des supérieurs, la permission de monter à cheval devant

lui, & je sus bientôt loin. Le Shalaka Woldo, que Fasil m'avoit donné pour guide, ne partit point dans le même moment que moi, parce qu'il terminoit quelques affaires: mais il ne tarda pas à me suivre, faisant conduire devant lui le sheyal de Fasil.

## CHAPITRE X.

Départ de Bamba. —Route au midi. —M. Bruce rencontre les Gallas, que Fasil venoit de congédier.—Il campe sur le Kelti.

Bamba est à l'entrée d'une grande vallée, où l'on voit plusieurs petits monticules, & qui est entiérement couverte de buissons & d'arbrisseaux rabougris, dont aucun ne mérite le nom d'arbre. A main droité la colline a une inclinaison douce; le sol en est ferme, & tapissé d'une herbe courte, qui donneroit un pâturage excellent aux moutons: mais la pente de la colline à gauche est presque perpendiculaire & hérissée de rochers. Le sond de la vallée a été désriché & mis en culture par l'industrie des habitans du village de Bamba; industrie, hélas! bien inutile, puisqu'en une seule nuit le campement de l'armée de Fasil détruisit tout espoir de récolte.

Le Shalaka Woldo n'avoit pas l'air d'un homme propre à faire respecter un étranger au milieu d'une multitude de soldats, qui se débandoient pour s'en retourner dans un pays éloigné, d'où ils pouvoient, peut-être, ne se voir jamais rappellés. Cependant cet homme avoit été choisi par quelqu'un qui devoit savoir, mieux que personne, combien Woldo étoit digne de la consiance qu'on avoit en lui. Woldo étoit un Agow âgé d'environ trente-cinq ans. Il avoit été attaché dès l'ensance au pere de Fasil; puis à la mort du vieux Fasil,

Fasil (1), quand le Kasmati Esthé sut mis en possession du gouvernement du Damot, Woldo passa à son service, ainsi que le jeune Fasil; & celui-ci & Woldo surent conséquemment compagnons d'armes sous le même maître.

QUAND Fasil eut tué le Kasmati Esthé, & qu'il s'empara du gouvernement du Damot, le Shalaka Woldo sut engagé par lui à suivre son parti, comme étant un ancien serviteur de son pere. Il sembloit que le mérite de cet Officier ne l'avoit pas fait parvenir à des emplois élevés. Il ne portoit rien sur la tête; il n'avoit d'autre coëffure que ses longs cheveux noirs & touffus, parmi lesquels il y en avoit beaucoup de gris. Mais, s'il avoit beaucoup de cheveux, il manquoit absolument de barbe, ainsi que tous les autres Gallas. Une piece de toile de soton, qu'il jettoit sur ses épaules, & qu'il arrangeoit tantôt d'une maniere, tantôt d'une autre, lui servoit de manteau, mais il ne la prenoit guère que la nuit, & pendant le jour il la posoit sur un de nos mulets, & il n'avoit alors pour tout habillement qu'une peau de chevre, qu'il portoir sur ses épaules en forme de palatine, une paire de caleçons de grosse toile de coton, qui ne descendoient qu'à mi-cuisses, & qui étoient soutenus par une grosse ceinture, qui faisoit six ou sept fois le tour de son corps, & dans laquelle étoit passé un coutelas, dont la lame avoit environ dix pouces de long, & trois pouces de large. Ce coutelas étoit la seule arme que portoit Woldo; & il s'en servoit plutôt pour couper la viande qu'il mangeoit, que pour se

<sup>(1)</sup> Celui qu'on appelle ici le vieux Fafil, est le Kasmati Waragna, si distingué sous Yasous II.

Tome III.

défendre; car un homme d'aussi grande conséquence n'avoit rien à craindre pendant qu'il étoit sur le territoire de son maître. Il tenoit souvent à la main une longue pipe, car il étoit grand sumeur; & quand il quittoit sa pipe, il prenoit un bâton d'environ trois pieds de long & de la grosseur du pouce, dont il distribuoit des coups très-libéralement, & sur la moindre provocation, tant aux hommes, & aux semmes, qu'aux animaux qui l'approchoient. Cet Officier étoit jambes & pieds nuds, & n'avoit point de monture: malgré cela il marchoit tout aussi vîte que nous pouvions aller. Ensin, malgré tout son bisarre accoutrement & ses singularités, Woldo étoit si intelligent & si rusé, qu'il sembloit pénétrer le sens de tous nos discours, quoique nous parlassions une langue dont il ne pouvoit pas entendre la moindre syllabe.

QUANT au Shalaka Welled Amlac, j'aurai occasion d'en parler par la suite, comme m'ayant été recommandé par Ayto Aylo peu après mon arrivée à Gondar. Cependant je ne voulus point dire à Fasil que je connoissois Welled Amlac, de peur que cela ne pût faire naître à ce Général l'idée de tirer parti de cette connoissance pendant que je traverserois le Maitsha.

Le 31 Octobre (1), à deux heures un quart, nous sîmes halte sur les bords du Chergué, riviere petite & peu rapide, qui court du sud-ouest au nord est, & va se perdre dans le lac Tzana. Nous nous remîmes bientôt en marche, & à trois heures nous traversames la riviere de Dingleber, & un quart-

....

d'heure après nous vinmes au village du même nom, situé sur le sommét d'un rocher, que nous escaladâmes.

La le chemin commence à suivre immédiatement le bord du lac; & c'est par le désilé très-étroit, qui est entre le lac & le rocher de Dingleber, que doivent passer toutes les provisions qui sortent du Maitsha & du pays des Agows. Aussi dès qu'il y a les moindres troubles dans le sud de l'Abyssinie, on s'empare de ce passage pour réduire Gondar à la famine.

Le village de Dingleber dépendoit du Betwudet; & depuis que la place de Betwudet a été supprimée, il fait partie des revenus du Ras. Tous les habitans de Dingleber parloient autresois le Falasha: mais à présent ce langage n'est plus parlé que par les Juiss, qui ne sont connus en Abyssinie que sous le nom de Falashas. Ce langage étoit aussi, jadis, le seul qu'on parlât dans la province de Dembea, dont Dingleber est la frontière méridionale.

Le climat de Dingleber est excellent, & sa position est une des plus belles de l'Abyssinie. D'un côté on voit le lac Tzana & toutes ses isses. Au nord est la péninsule de Gorgora, où sont encore les restes du premier couvent des Jésuites & du palais du Roi (1). Dans le nord du lac, on contemple au loin toute la campagne de Dara; & le Nil qui, en traversant le Tzana, conserve un cours parsaitement distinct, ne mêle point ses eaux à celles de ce lac, & sorme, en sortant, ce qu'on appelle la seconde cataracte, ou la cataracte

<sup>(1)</sup> L'Empereur Socinios.

d'Alata. Ces lieux avoient tous été gravés dans notre mémoire par nos premiers malheurs. Au sud - est, nous voyions distinctement les plaines du Maitsha, couvertes en grande partie d'arbres qui les saisoient paroître comme de noires sorêts. Plus loin, du même côté, nous découvrimes le territoire de Sacala, l'un des districts des Agows. C'est là que sont les sources du Nil; c'est là que tendoient mes vœux. Derrière Sacala s'élevent les hautes montagnes d'Amid Amid, qui sorment un amphithéatre en demi-cercle, & qui par-là ont mérité le nom de montagnes de la lune, nom que l'antiquité avoit donné aux montagnes où l'on supposoit que le Nil prenoit sa source.

C'est à Dingleber que je rejoignis mes domestiques, dans le tems qu'ils se disposoient à y passer la nuit. Ils avoient été inquiétés par les foldats Gallas, qui, voyant deux hommes blancs pour la premiere fois, n'avoient pu s'empêcher de satisfaire leur curiosité, sans pourtant leur faire aucun mal, ni montrer la moindre insolence: mais mes domestiques n'en avoient pas été moins épouvantés, parce qu'ils n'avoient ni moi, ni personne pour les protéger au milieu de cette troupe de noirs. Je résolus d'aller coucher plus loin pour éviter un . désagrément pareil à celui qu'avoient eu mes gens, parce que je savois qu'autrement le gros de la cavalerie des Gallas nous joindroit le lendemain à Dingleber; & j'aimois mieux me trouver avec eux dans l'endroit où le chemin se partaganit, & où nous devions changer de route, que de passer toute une journée en pareille compagnie. Je n'avois pourtant pas peur des Gallas, car le cheval de Fasil, qu'on conduisoit devant nous, commandoit le plus grand respect, & Zor

Nous partîmes de Dingleber à quatre heures après midi, à lept heures nous traversames une grande riviere. Une heure après, nous en passames deux autres petites, & nous arrivames à un groupe de villages connus sous le nom de Degwassa, Là nous entrâmes dans un désilé étroit, entre des montagnes couvertes jusqu'au sommet d'herbes à de bruyeres. La nuit étoit délicieuse, & nous résolumes d'en bien prositer. Nous entendions de tous côtés les cris des pintades, dont les bruyeres étoient remplies. A neuf heures à demie, nous quittâmes le désilé pour entret dans la plaine de Sankraber, où nous sîmes soudain halte. J'étois excessivement satigué, de sorte qu'en arrivant je me jettai à terre, où je dormis une bonne demi-heure.

A dix heures & demie, nous nous remîmes en chemin. Nous passâmes le petit village de Wainadega, sameux par la victoire que remporta le Roi Claudius sur le Maure Gragné, victoire qui coûta la vie à ce dernier, & qui suspendit pour un remps la guerre la plus désastreuse qui air jamais ensanglanté l'Abyssinie, A onze heures & demie nous trouvâmes Ganguera, que nous laissâmes à notre gauche. Ganguera est un groupe de petits villages à environ dix milles de distance du chemin. A minuit, nous avions toujours Ganguera à notre gauche, & Degwassa à notre droite.

A minuit & demi, nous sîmes encore halte sur le bord d'une petite riviere, dont s'ignore le nom. Nous étions alors

dans le Maitsha, & nous descendions vers le midi par une pente assez aisée. Le premier de Novembre, à une heure trois quarts, nous mîmes pied à terre dans deux petits villages dont les chaumieres venoient d'être achevées, & étoient à environ cinq cens pas de ces deux arbres auprès desquels avoit campé l'armée, lorsqu'après le dangereux passage du Nil, au gué de Jemma, nous offrîmes la bataille à Fasil. Cet endroit se nomme Limjour; & nous nous y retrouvâmes avec bien plus de tranquillité, & avec des dispositions plus heureuses que la premiere sois.

JE dis au Shalaka Woldo combien j'étois satisfait de voir que les habitans relevoient leurs maisons; détruites pat Michael, & il me repondit avec un sourire barbare: « Oui, j'en suis bien aise aussi; car si l'on n'avoit pas rebâti ces deux villages, nous n'aurions pas ce soir de bois à brûler à Kelti ». — Woldo vouloit dire, par-là, que les Gallas qui venoient derrière, & qui devoient coucher la huit suivante sur les bords du Kelti, démoliroient les maisons neuves & en emportéroient le bois pour le brûler. Nous trouvâmes en effet des débris de plusieurs maisons nouvellement bâties & nouvellement détruites, & le bois à demi-brûlé, qui jonchoit la terre, nous servit à nous-mêmes pour faire du seu pendant la nuit. Je me fentis véritablement indispose; & à peine pus-je marcher deux heures de plus qu'il nous falloit pour nous rendre sur les bords du Kelti, où nous arrivames à lix heures un quart du matin. -- ab an an an abarry, il beginnt ber bei bei

Le Kelti est fort large en cet endroit; & il y avoit quatre pieds d'eau dans le gué, quoique nous sussons dans la saison

des secs. On l'appelle là le Kelti-Branti, parce, qu'il reçoit dans son lit, quelques milles au-dessus, la grande riviere de Branti, qui prend sa source à l'occident dans les montagnes des Agows de Quaquera. Le Kelti & le Branti réunis, vont ensuite se jetter dans le Nil, un peu plus bas que l'endroit où nous étions.

Les bords du Kelti sont très-élevés & très-dangereux. La terre rouge & savonneuse se send, & il rémidérache do gros morceaux qui tombent dans la riviere. Le sond de la riviere est également très-mon. Mais quoique l'eau sût trouble & bourbeuse, elle nous parut bonne à boire. Nous vîmes plusieurs seux de l'autre côté du Kelti; & à peine avions-nous commencé à déplier nos tentes, que deux. Gallas à pied, armés de lances & de boucliers, vinneux nous avertir de na pas camper en cet endroit, parce que nos chevalus & nos mulets pourroient être volés; mais de passer la riviere tout de suite, & d'aller plantes nos tentes parmi les leurs.

Je demandai au Shalaka Woldo qui étoient ces gens-làta Il me répondit que c'étoit un poste avancé de Welleta Yafous, qui avoit pris possession de cet endroit, pour que l'armée des Gallas y campât le lendemain; que ce poste étoit commandé par un fameux partisan, appellé le Sauteur; & ensuite il m'ajouta tout bas qu'il n'y avoit peut-être pas un plus grand voleur, un scélérat plus déterminé que celui-làt dans tout le pays des Gallas. Je le remerciai de nous avoir choisi si judicieusement un tel brigand pour compagnon & pour protecteur, à quoi il répliqua en riant: « Tant mieux!

tant mieux! Vous verrez bientôt si ce n'est pas tant mieux pour nous. »

COMME il falloit recharger nos mulets pour passer la riviere, nous mîmes tous la maîn à l'ouvrage d'assez mauvaise grâce; car nous étions excessivement satigués d'avoir marché si long-tems sans dormir. Le Shalaka Woldo s'en apperçut, & aussi tôt il n'eut besoin que de deux coups de sisser (1) & d'un cri pour saire venir cinquante Gallas à notre aide. Tout le bagage sut passé en un moment, & mes deux tentes surent plantées avec une promptitude extrême, car les Gallas sont très-adroits & très-expéditiss dans ces sortes d'opérations.

QUAND nous sumes campés, nous vimes que la raison pour laquelle on ne nous avoit pas laissés seuls sur la rive opposée, étoit que les Gallas qui revenoient, pilloient les villages, & détruisoient les maisons pour en emporter le bois & le brûler, quoique ces maisons appartinssent à des gens de leur nation & du parti de Fasil. Ensuite ceux qui avoient été chassés de leur maison, suivoient les traineurs, pilloient leurs camarades que la lance avoit épargnés, & se vengeoient ensin sur tout ce qu'ils pouvoient surprendre.

A l'instant que je venois de me coucher, un domestique vint avec Zor Woldo me présenter, de la part du Sauteur, un taureau d'une grandeur prodigieuse, mais un peu maigre. Quoique nous sussions tous d'un bon appétit, ce renfort de provisions eût été trop considérable pour nous, si

<sup>(1)</sup> Il sissoit en mettant ses doigts dans sa bouche.

nous n'avions pas été sûrs d'un grand nombre d'assistans: ce taureau sut soudain tué & écorché. Pendant ce tems-là je dormis d'un sommeil qui me délassa beaucoup. Je voulois me remettre bientôt en route & saire la même diligence, jusqu'à ce que nous sussions rendus dans l'endroit où nous devions quitter le chemin des Gallas. Cet endroit s'appelle Roo; & les Agows, dans le pays desquels il est, y tiennent un grand marché, où se rendent tous les habitans des environs.

A dix heures, j'allai voir le Sauteur, notre Commandant en ches. Il parut très-embarrassé de ma visite. Je le trouvai presque nud, car il n'avoit qu'un espèce de torchon autour des reins. Il venoit de se baigner dans le Kelti, & en vérité je ne sais pas trop pourquoi, puisqu'il se frottoit les bras & le corps avec du suif fondu. Il avoit déja mis beaucoup de ce suif dans ses cheveux, & un homme étoit occupé à les lui tresser avec de petits boyaux de bœuf, qui, je crois, n'avoient jamais eté nettoyés. Le Sauteur avoit en outre au cou deux tours de ces boyaux, dont un bout pendoit sur sa poitrine, comme ces colliers que nous appellons solitaires. Notre conversation ne fut ni longue ni intéressante. J'étois suffoqué par une horrible odeur de sang & de charogne. D'ailleurs le Sauteur n'entendoit pas un mot d'Amharic ni de Geez, & ne parloit absolument que le Galla. Il ne sit point de questions qui annonçassent la moindre curiosté, & Woldo se chargea de lui dire tout ce qu'il avoit besoin de savoir.

CE Sauteur étoit fort grand & fort mince. Il avoit le visage pointu, le nez long, les yeux petits, & les oreilles prodigieusement grandes. Il ne regardoit jamais en face, & ne fixoit Tome III.

rien. Il portoit continuellement les yeux d'un objet à un autre. On pouvoit le comparer à un lévrier maigre. Rien n'annonçoit en lui de la fermeté & ce caractère qui convient à ceux qui commandent; & fon air sembloit dire au contraire qu'il n'étoit qu'un idiot. Malgré cela, il avoit la réputation du plus cruel, du plus impitoyable de tous les assassins & voleurs Gallas. Il étoit très bon cavalier, & il sembloit qu'il ne se soucioit ni de manger ni de dormir. Je lui sis un petit présent, qu'il reçut avec l'air de la plus grande indissérence; & il dit alors à Woldo que si je prétendois lui payer le bœus qu'il m'avoit envoyé j'avois tort, parce qu'il ne lui coûtoit rien, & qu'il me l'avoit donné par l'ordre de Fasil.

Nous apprîmes dans la tente du Sauteur que nous rencontrerions un parti de deux cens hommes, que Fasil avoit envoyés prendre possession de Roo, avant que nous y arrivassions, de peur que les habitans du Maitsha, dont les maisons avoient été brûlées, étant informés de notre marche, ne nous poursuivissent, quand nous aurions quitté l'armée des Gallas. Le Sauteur nous dit que son frere, nommé l'Agneau, & non moins voleur & tueur que lui, commandoit ce parti, composé tout entier de Gallas de la tribu même de Fasil.

Au moment où j'allois me lever pour sortir de la tente du Sauteur, Zor Wollo, qui étoit assis derriere moi, me dit qu'on avoit des nouvelles de Gondar Je lui demandai comment il le savoit; & il me répondit qu'il venoit de l'entendre dire par les gens qui étoient en dehors de la tente. J'éprouvai soudain un tremblement involontaire, car je craignis qu'on ne voulût me jouer quelque nouveau tour, & mettre un obs-

tacle à l'accomplissement de ce que je désirois avec tant d'ardeur.

CEPENDANT j'avois pris congé du chef Galla, & je marchois vers ma tente, quand je rencontrai Strates & un domestique d'Ozoro Esther, que j'avois vu souvent chez cette Princesse. Ils avoient laissé Fasil à Bamba. Ce Général n'avoit pas encore achevé de congédier ses sauvages Gallas, & il étoit incertain s'il iroit lui-même jusques à Gondar, ou s'il ne s'en retourneroit pas. Tout étoit à Gondar dans la plus grande consusson. Gusho, Gouverneur de l'Amhara, & Powussen, Gouverneur du Begemder, étoient revenus dans la capitale, sous prétexte de porter quelqu'argent à ce misérable Socinios, que l'Iteghé avoit imprudemment consenti à faire Roi. Cette Reine vouloit que Gusho, Powussen & Fasil se réconciliassent & marchassent ensemble contre Michael; elle s'étoit liguée avec Socinios, qu'elle connoissoit pourtant pour un ivrogne & un débauché crapuleux : mais tout annonçoit le retour de Michael, & c'étoit ce qu'elle craignoit le plus.

QUANT à Fasil, il n'avoit jusqu'alors répondu que d'une maniere incertaine aux invitations de l'Iteghé. Quelquesois il se plaignoit que Gusho & Powussen sussent allés à Gondar avant lui, & que Gusho eût la promesse d'être fait Ras. Quelquesois il leur faisoit dire à l'un & à l'autre de sortir de Gondar, sans quoi il brûleroit cette ville. Un autre message que ce Général avoit envoyé, annonçoit qu'il étoit en marche, & qu'il consentoit que Gusho & Powussen l'attendissent dans la capitale : mais ceux-ci soupçonnant avec raison que

Fasil étoit en correspondance avec le Roi & le Ras Michael, & sachant qu'il avoit cherché à somenter des troubles dans le Begemder & dans l'Amhara, s'étoient rendus à Koscam avec Socinios, sans Nagareet qui les précédât, sans aucune espece de pompe; & ayant pris congé de la Reine, ils étoient partis le lendemain pour leurs gouvernemens respectifs. Ensin, d'après un dernier message de Fasil; Gusho & Powussen étoient convenus de laisser leur armée à Emsras, & de revenir à Gondar: mais leurs troupes s'étant débandées en l'absence des chess, & ceuxcin'ayant auprès d'eux que les gens de leur maison, qui ne se croyoient pas en sûreté, parce qu'ils avoient appris la marche secrette de Fasil, ils s'étoient de nouveau séparés.

GUEBRA Mariam, domestique d'Ozoro Esther, me dit aussi « qu'il croyoit que Michael ne cherchoit qu'à faire un arrangement avec Fasil, parce qu'il ne lui restoit plus d'ennemi à l'orient du Tacazzé; que son intention étoit de revenir à Gondar par le Lasta, ne voulant pas se hasarder dans les dangereux défilés du Woggora, contrée peuplée de soldats intrépides, éternels ennemis du Ras, & dont le Gouverneur du Samen, Ayto Tesfos, occupoit tous les postes, dans l'intention d'en disputer le passage aux Tigréens; qu'on savoit bien cependant que le passage du Lasta étoit encore plus difficile & plus dangereux que celui du Woggora & du mont Lamalmon, parce que Guigarr, chef de la tribu de Wazg, établie dans le Lasta, étoit en possession dans ces montagnes d'une forteresse naturelle, devant laquelle plusieurs armées Abyssiniennes avoient déja péri, & où il étoit absolument impossible de passer sans le consentement de ceux qui la gardoient: mais que, quoique depuis la guerre de Mariam Barea, Guigarr eût été opposé à Michael, ils venoient de faire la paix, attendu que le Ras avoit mis en liberté le frere de Guigarr, pris dans une incursion que les Waags avoient faite depuis quelque tems en Tigré; qu'excepté cette montagne où commandoit Guigarr, tout le pays où l'armée devoit passer; étoit uni; que le territoire de Gouliou, où il y avoit pour quatre jours de marche, étoit à la vérité mal pourvu d'eau & peuplé de Gallas, à qui Michael avoit permis de s'y établir pour servir de barriere entre le Tigré, le Lasta & le Begemder: mais que ces Gallas étoient à ses ordres, & qu'ensin le chemin seroit libre & sûr d'un bout à l'autre, si Guigarr demeuroit sidèle. »

Après avoir donné le tems à Guebra Mariam de prendre quelques rafraîchissemens, je le pris en particulier dans ma tente pour écouter ce qu'il avoit à me dire de la part d'Ozoro Esther. Voici ce que j'appris. Ozoro Esther avoir été tou-jours valétudinaire depuis mon départ de Gondar; une petire sievre affectoit singuliérement ses ners, & elle étoit très-allarmée, parce qu'elle éprouvoit siéquemment dans tous ses membres une contraction involontaire, des mouvemens convulsifs, qui la reveilloient souvent en sursaut, & qui n'étoient véritablement que des symptômes de soiblesse. Elle les regardoit pourtant comme les avant-coureurs de la mort; & elle me prioit au nom de notre amitié, de revenir auprès d'elle avant qu'il sût trop tard pour la sauver, en m'assurant qu'aussi-tôt qu'elle seroit rétablie, son neveu, Aylo de Gojam, me conduiroit aux sources du Nil.

En interrogeant encore en secret Guebra Mariam, je dé-

couvris qu'Ozoro Esther trembloit de se trouver entièrement abandonnée à la discrétion de Fasil, par la retraite de Gusho & de Powussen, ses amis, & par l'absence du Ras Michael son époux. Elle craignoit d'autant plus Fasil, qu'elle ne doutoit pas que ce Général ne sût avec quelle ardeur elle avoit pressé Michael de venger la mort de Mariam Barea, en versant le sang de tous les infortunés Gallas qui étoient tombés entre ses mains. D'un autre côté, la conduite qu'avoit tenu l'Iteghé, sa mere, en plaçant sur le trône ce misérable Socinios, lui faisoit craindre avec raison que le ressentiment de Michael n'eût point de bornes; car le Ras avoit déclaré par plusieurs messages, & sur-tout par le dernier, d'une maniere excessivement brutale, qu'il feroit pendre devant la porte du palais du Roi, au même arbre & par les pieds, l'Ireghé & Socinios, le jour qu'il rentreroit dans Gondar. Ozoro Esther savoit fort bien, comme tout le reste de l'Abyssinie, que quand le Ras parloit ainsi, l'effet suivoit de près la menace. Aussi cette Princesse, dont la sensibilité étoit extrême, & qui étoit déja très-foible depuis sa derniere malaladie, ne prenant presque point de nourriture, ne dormant plus qu'avec inquiétude, étoit tombée dans une situation fort dangereule; & quoique la cause de son mal sût bien connue, il étoit sans doute extremement difficile de la guerir.

Je ne fatiguerai point mes lecteurs de toutes les réflexions que je fis en cette occasion. L'entreprise dans laquelle j'étois engagé, étoit peut-être la seule que je n'aurois pas abandonnée à l'instant pour voler à la voix d'Ozoro Esther. Indépendamment de l'attachement qu'elle pouvoit m'inspirer, comme l'une des plus belles & des plus aimables semmes du

monde, elle étoit la mere d'Ayto Confu, le meilleur de mes amis, l'épouse du Ras Michael, sur qui elle acquéroit chaque jour un nouvel ascendant, & je la croyois depuis songtems, en secret, l'objet de la tendresse du jeune Roi, mon biensaiteur.

S'il n'y avoit point eu de péril en route, à cause des troubles continuels qui désoloient l'Abyssinie, mon retour n'est sans doute été rien. Mais si je n'avois pas poursuivi mon voyage, il m'eût été vraisemblablement impossible de retrouver l'occasion de le faire. Tout menaçoit le royaume d'un désordre encore plus grand que celui qui avoit précédé la retraite du Roi en Tigré. Je résolus donc de continuer mon chemin, au risque de me voir accuser du plus vil, du plus lâche de tous les crimes, celui de l'ingratitude: aussi suis-je bien certain que si la volonté du ciel eût été de me faire périr dans ce voyage, l'idée où j'étols qu'on pouvoit, avec une apparence de raison, m'imputer ce crime odieux, auroit empossobnié mes derniers momens.

CEPENDANT mon parti-étant pris, je dis à Guebra Mariam qu'il étoit impossible que je m'en retournasse immédiatement, mais que je ne négligerois rlen pour accélérer mon voyage. En atrendant, j'envoyai une instruction au prêtre Grec, qui étoit un peu médecin, pour qu'il gouvernât la malade en mon absence.

Nous avions quitté le territoire du Maitsha, en traversant la tiviere de Kelti. J'ajouterai à ce que j'ai dit de ce pays, qu'il est extrêmement sertile; mais si plane, que les eaux ne

trouvant point assez de pente, y séjournent long-tems après les pluies du tropique, & le rendent fort mal sain pendant plusieurs mois de l'année. Plusieurs tribus de Gallas venues du midi du Nil, furent appellées dans le Maitsha par Yasousle-Grand & par son fils David. Ces Princes les y établirent pour qu'elles défendissent les riches contrées des Agows, du Damoe, du Gojam & du Dembea, contre les incursions des Gallas fauvages, dont ces tribus s'étoient léparées. Elles consistent en quatre-vingt-dix-neuf familles, & on dit communément dans le pays, que le Diable retient la centieme place pour lui & pour ses enfans; car il ne s'est pastrouvé jusqu'à présent de samille qui voulût se joindre à ces quatre-vingt-dixneuf. Le Maitsha a été quelquefois réuni au Gojam, mais plus · fouvent encore au Damot & aux Agows, qui étoient à mon passage, sous le gouvernement de Fasil.

Les maisons du Maitsha sont construites d'une maniere sort singuliere. Le premier propriétaire d'un champ le divise en trois ou quatre parties; si c'est en quatre, par exemple, il plante deux haies de branche d'acacia épineux, qui se -croisent, & dans un angle des haies, il bâtit sa hutte & occupe aurant d'espace: qu'il veut. Trois de ses freres, peut-être, se placent dans les trois autres angles. Les enfans de chacun d'eux bâtissent leurs maisons derriere celle de leur pere & les font plus courtes parce qu'elles sont plus larges, l'angle s'ouvrant toujours. Après qu'ils ont ainsi construit autant de huttes qu'ils ont voulu, ils les entourent d'une haie impénétrable, et chaque famille vit sous le même toît, toujours prête à se défendre en cas d'allarme. Chaque homme n'a alors qu'à weiller sur sa porte, & ils sont également sace à tous les côtés

par où le danger peut venir. Cependant ils sont aisément vaincus, s'il se présente un ennemi un peu sort, car il n'a qu'à mettre le seu aux haies seches & aux roseaux, qui entourent leurs maisons, & ces maisons qui sont saites en grande partie de paille, sont bientôt consumées.

La petite vérole ne paroît guere dans la Maitsha qu'une fois tous les quinze ou vingt ans. Malgré cela les habitans la craignent tant, que quand elle se déclare dans une maison, tous les voisins qui savent qu'elles pourroit insecter la colonie entiere, entourent la maison pendant la nuit, y mettent le seu, sans aucune pitié, repoussent dans les slammes à coups de sourches & à coups de lances tous les infortunés qui tentent de se sauver, sans qu'il y ait jamais eu d'exemple qu'on en ait laissé vivre un seul. Cette coutume peut nous sembler une barbarie affreuse. Mais nous en jugerions disséremment si nous étions témoins des ravages que fait la petite vérole dans ces pays-là. La peste est cent sois moins terrible.

IL y a dans le Kelti d'excellent poisson qui n'est nullement recherché des Abyssiniens. Les gens de la premiere classe en mangent bien d'un petit nombre d'especes dans le temps du carême: mais le peuple s'en abstient à cause de quelques passages de l'écriture & des distinctions qu'on trouve dans les loix de Moise, & qu'on interprete fort mal, sur les animaux purs ou immondes. D'ailleurs le peuple est extrêmment paresseux; & ne connoît point les silets, ni n'a l'industrie que nous admirons chez beaucoup de sauvages pour saire des lignes & des hameçons. Pendant tout le temps que j'ai demeuré en Abyssinie, je n'ai jamais vû pêcher un seul Abyssinien.

Tome III.

Kkkk

Sur les bords du Keki, commence le territoire d'Aroossi qui n'est dans le fait que la partie la plus méridionale du Maitsha, à l'occident du Nil. Ce territoire n'est point habité par les Gallas, mais bien par des Abyssiniens de la race des Agows. La riviere du Kelti le borne au nord, comme je viens de le dire, & celle d'Assar au midi. La riviere d'Aroossi, qui donne son nom au pays, passe au milieu & va comme les autres se jetter dans le Tzana.

L'ENVIE de ne pas perdre un seul moment, me sit résoudre à partir l'après-midi. J'expédiai en conséquence le domestique d'Ozoro Esther: mais lorsque je voulus commencer à
faire abattre mes tentes, on vint me dire que ni nos gens ni
nos animaux, n'étoient capables de faire un pas de plus dans
la journée. Les vingt-neus milles que nous avions sait, sans
prendre presqu'aucun repos & sans manger, avoit éreinté nos
mulets; & les hommes, qui portoient mon quart de cercle,
déclarerent qu'ils avoient besoin de se reposer jusqu'au lendemain pour pouvoir continuer la route. Il nous fallut donc
faire de necessité vertu, & convenir que comme nous ne
pouvions pas aller plus loin, nous étions dans le meilleur
endroit possible, puisque nous avions de l'eau & des provisions en abondance, & que nous ne pouvions qu'être sûrs
que nous étions les maîtres du pays où nous campions.

Nous convînmes donc d'un commun accord de nous repofer ce jour-là. Je me retirai une heure en particulier pour faire mes notes; puis je rejoignis mes domestiques, qui, dans ces fortes d'occasions, étoient toujours mes compagnons de plaifir & qui s'étoient déja procuré une pleine corne d'eau-devie & une jarre de bouza, en offrant un petit présent au Sauteur, bien moins libéral de ses liqueurs, que de sa viande. Nous allâmes nous baigner & nous amuser dans le Kelti, où il n'y a ni crocodiles, ni Gomaris (1). Ensuite nous dormîmes quelque moment, & nous nous retirâmes dans nos tentes pour souper; mais mon plaisir sur bien diminué par le souvenir des maux d'Ozoro Esther.

Nous commençâmes alors à discuter les motifs, qui avoient engagé notre ami Strates à s'exposer une seconde sois aux dangers du voyage. Ce singulier homme nous consirma ce que Guebra Marian m'avoit déja dit, c'est que dès qu'il m'avoit vu partir, il s'étoit repenti de n'être pas venu avec moi, & avoit même pris la résolution de me suivre à pied. Mais par bonheur pour lui, il apprit alors qu'un domestique d'Ozoro Esther étoit chargé d'un message pour moi, & cette princesse sui lui charmée de son zele, qu'elle lui donna un mulet, asin qu'il ne retardât pas son exprès.

Strates avoit été fort lié avec Fasil, dans le temps du Kasmati Eshté, où Fasil n'étoit qu'un particulier comme lui, & même depuis que ce général avoit eu le gouvernement du Damot, sous le Roi Joas, dans le palais duquel Strates servoit avec tous les autres Grecs. Strates avoit même eu le commandement d'une compagnie de sussiliers & quelques autres places; mais il sut dépouillé de tous ses emplois, ainsi que la plupart de ses compatriotes, quand le nain du Ras sut tué à côté de son maître, par une main inconnue. Depuis

<sup>(1)</sup> Des Hippopotames.

ce malheur, ce Grec vivoit des charités de la Reine-Mere, & de ce qu'il attrapoit en faisant le bousson chez les gens de la Cour.

Je ne tardai pas à m'appercevoir que le Shalaka Woldo avoit bien plus d'esprit & de raison que Strates, & qu'il le surpassoit encore dans l'art de la boussonnerie & dans le talent de contresaire les gens.

## CHAPITRE XI.

Continuation du voyage. — Rencontre d'un parti de Gallas. — Ils se trouvent amis. — l'assage du Nil. — Arrivée à Goutto & Vue de la premiere cataracte.

LE 2 de Novembre (1), à sept heures du matin, nous partîmes des bords du Kelti, & nous dirigâmes notre route au sud. Nous passames bientôt devant l'église de Boskon Abbo, toujours présente à notre souvenir, puisque c'est-là que se' tenoit Fasil au mois de Mai, avec l'intention de sondre sur l'armée du Ras Michael, dès qu'elle auroit traversé le Nil. La vue de cette église sit naître une conversation entre le Shalaka Woldo & moi. Woldo avoit toujours été avec Fasil, dans le temps que ce général campoit derriere l'église & lorsque le Ras Michael lui avoit offert la bataille à Limjour. Il me dit que l'armée de Welleta Yafous étoit forte de plus de douze mille hommes ; qu'on avoit résolu d'attaquer le Roi auprès du gué, qu'on ne doutoit pas de remporter la victoire, parce qu'on croyoit que le Roi, le Ras Michael & une partie de la cavalerie & de l'infanterie passeroient de bonne heure, mais que le reste ne pourroit passer que tard & avec beaucoup de peine & de risques; que c'étoit alors que Welleta Yasous, profitant dela confusion, devoit tomber sur l'arrieregarde, commandée par Kefla Yasous, tandis que Fasil, à la tête de trois mille hommes de cavalerie & d'un corps considérable de fantassins, auroit environné le Roi & le Ras pour les prendre prisonniers. Jamais pla une fut mieux combiné; toute la

<sup>(1) 1770.</sup> 

cavalerie de la maison du Roi s'empara du gué, & le Roi, le Ras & la plus grande partie des sussiliers du Tigré, commandés par Guebra Mascal, traverserent le steuve.

CEPENDANT Kesta Yasous, qui étoit chargé de l'arrièregarde, voyant que le passage des mulets, des tentes, du bagage & des traineurs qui arrivoient sans cesse, prendroit trop de temps, résolut d'attendre jusqu'au lendemain à la pointe du jour. Ce moment auroit sans doute décidé du sort de l'armée; tous les soldats étoient fatigués & découragés; mais Welleta Yasous s'étant amusé, au lieu de venir promptement attaquer notre arriere-garde, les prêtres de Boskon Abbo avant dévoilé son projet, les espions se trouvant pris, & Kefla Yasous faisant soudain retraite vers Delakus, Fasil perdit l'instant favorable, & il n'y eut plus de danger que pour lui; car, avant que son lieutenant Welleta Yasous arrivât, Kesla Yasous avoit passé le Nil, & s'étoit posté de maniere que l'ennemi n'osa pas l'approcher. Bien plus, il détacha une partie de ses meilleures troupes pour rensorcer l'armée de Michael; & Fasil voyant qu'il n'étoit pas le plus fort, fut obligé de faire retraite quand le Roi lui offrit la bataille à Limjour. Ajoutons encore que Welleta Yasous & Fasil, ignoroient chacun de leur côté, si Kesta Yasous & le Ras Michael ne s'étoient pas réunis; & si son parti n'avoit pas été battu. Woldo prétendoit n'avoir pas entendu parler l'espion que Kefla Yasous avoit laissé pendu à un arbre sur le bord du Nil. Mais il attribuoit la découverte du projet aux Prêtres de Boskon Abbo, dont il connoissoit parfaitement la conduite,

CEPENDANT nous poursuivions notre route. A dix heures

trois quarts, nous guéâmes la petite riviere d'Aroossi, qui, comme je l'ai dit, donne son nom au district qu'elle traverse, ou peut-être le reçoit de lui. Elle se jette dans le Nil, à quatre milles au-dessous. Elle est claire & rapide, & ses bords sont tapissés de la plus brillante verdure.

A une heure & demie, nous arrivâmes à Roo. C'est, au milieu d'une petite plaine, une place très-unie, entourée d'arbres, où les habitans de Goutto, du canton des Agows, & du Maitsha, viennent tenir marché de peaux, de beurre, de miel, & de toute espece de bétail. Les Agows y portent aussi de l'or, qu'ils reçoivent des Shangallas, leurs voisins. Tous les marchés de l'Abyssinie se tiennent comme celui-ci, à l'ombre des arbres. Toutes les personnes quis'y rendent sont dès-lors sous la protection du gouvernement, de qui dépend le marché, & à l'abri de toute injure, de tout ressentiment particulier: mais ceux qui ont des ennemis à redouter doivent prendre garde à eux, en allant ou en revenant, parce que le gouvernement ne les protége plus hors de l'enceinte du marché.

Dans le lit d'une riviere, qui étoit à sec, & au-dessous d'un petit bois qu'on trouve avant d'arriver au marché de Roo, nous rencontrâmes l'Agneau, frere du Sauteur. Il étoit caché dans un trou, comme un voleur, & s'il n'avoit pas voulu se montrer, nous aurions fort bien pu passer sans l'appercevoir. Nous lui sîmes présent de quelques bagatelles, & entr'autres choses d'un peu de tabac, qu'il paroissoit aimer beaucoup. Nous lui sîmes toutes les questions qu'il nous plut de lui saire sur le chemin que nous devions suivre; & il nous répondit

sans détour, mais briévement & avec discrétion. Il nous assura qu'aucun habitant du Maitsha n'avoit passé pour se rendre aux marché, & nous vîmes bientôt que c'é oit exactement vrai. Comme ils avoient, sans doute, eu avis que ce partisan étoit sur la route, aucun d'eux n'avoit osé se hasarder à sortir de sa maison avec ses marchandises; de sorte que la veille, qui étoit un jour de marché, il n'y vint absolument personne.

Woldo déploya toute son éloquence pour me faire l'éloge de l'Agneau. Il me dit que cet Officier avoit bien plus d'humanité que son frere, & que, quand il faisoit quelque incursion dans le Gojam, ou dans quelqu'autre partie de l'Abyssinie, il ne tuoit jamais aucune femme, pas même celles qui étoient enceintes, bien qu'il agît en cela contre l'éternelle coutume des Gallas. Je fis compliment à l'Agneau sur cette grande preuve d'humanité, & il reçut ce que je lui dis à cet égard comme si j'ayois parlé sérieusement. Il me raconta qu'à la bataille de Limjour, ce sut lui qui attaqua la cavalerie du Ras; & il ajouta que tout autre, à sa place, n'auroit point épargné la vie d'Ayto Welleta Michael, mais que lui s'étoit contenté de le rerenir prisonnier. Cette incuriosité, cette inattention, cette indifférence absolue pour les choses nouvelles, que j'avois remarquées dans le Sauteur, étoit également remarquable dans son frere l'Agneau; & je crois que c'est là un des traits caractérissiques de leur nation.

JE demandai à Woldo ce qu'étoient devenus les quarantequatre Gallas, à qui le Ras Michael avoit fait arracher les yeux, à son retour à Gondar, après la bataille de Fagitta? Pas un seul, me répondit-il, n'est revenu dans sa patrie. On nous a raconté que les hyenes les avoient dévorés sur les bords de l'Angrab, où on les avoit abandonnés à la saim & aux bêtes séroces ». — J'en ai sauvé trois, lui dis-je ». \_Oui, me répliqua-t-il, & d'autres peuvent avoir été également sauvés ». — Puis il ajouta d'une voix basse : « L'histoire des hyenes, qui les ont dévorés sur les bords de l'Angrab, est inventée pour les Gallas : mais nous, serviteurs de Fasil, nous savons qu'on s'en est désait par son ordre dans le Maitsha & dans le pays des Agows, de peur qu'ils ne revinssent dans leur pays épouvanter le reste de leurs tribus par le spectacle sanglant de leur mutilation. Telle avoit été pourtant l'intention de Michael, en les désigurant, sans leur ôter la vie. Mais, pour en prévenir l'effet, Fasil leur sit donner la mort avant qu'ils ne pussent regagner leurs soyers ».

J'Avour que je sus frappé de ce trait, qui achevoit de me peindre le caractere adroit de Waragna Fasil « — Eh! quoi! m'écriai-je, faire tuer lui-même ses propres gens, ses soldats, qui ont combattu pour lui, parce que son ennemi les a cruel-lement privés de la vue! En vérité, Woldo, cela n'est pas croyable »!« — Oh! oh! dit-il, cela n'en est pourtant pas moins vrai. Les Gallas ne sont pas comme les autres hommes. Ils ne dissertent point sur ce qui est ou n'est pas cruel; mais ils sont précisément ce qui leur convient, ce qui leur semble raisonnable, & ils n'y pensent plus. Le Ras Michael, ajouta-t-il, seroit un excellent Galla. Ne croyez - vous pas qu'il soit moins cruel que mon maître Fasil, toutes les sois qu'il aura besoin de l'être? ».

Tome III.

Je vis bien alors pourquoi les trois Gallas, recueillis par moi à Gondar, n'avoient jamais voulu retourner dans leur pays, quoiqu'ils en eussent eu plusieurs fois l'occasion, surtout depuis la retraite du Roi en Tigré. Je sentis également que si jamais les gens que Fasil envoyoit à Gondar, n'avoient cherché à ramener ces infortunés, c'étoit parce qu'ils n'ignotoient point le sort qui les attendoit.

Quoique l'Agneau & tous les foldats Gallas fissent, comme je l'ai dit, fort peu d'attention à nous, il étoit aisé de remarquer le respect qu'ils montroient pour le cheval de Fasil. La plupart d'entr'eux vinrent, l'un après l'autre, lui donner une poignée d'avoine, & l'Agneau lui-même eut avec lui une conversation longue & sérieuse. Woldo me dit qu'en parlant au cheval, l'Agneau déploroit le malheur de cet animal & blâmoit la cruauté qu'avoit eue Fasil de le donner à un homme blanc qui ne le panseroit pas bien, & ne le laisseroit jamais retourner dans le Bizamo. Le Bizamo, partie du pays des Gallas, au sud du Nil, est précisément au-delà du contour le plus méridional que fait ce fleuve en enclavant le royaume de Gojam. J'aimai encore mieux la tendresse naïve que le chef Galla témoignoit au cheval de Fasil, que l'humanité que lui avoit attribuée Woldo, en disant qu'il ne massacroit pas les femmes enceintes. Quand je remarquai cela, Woldo ne put s'empêcher de s'écrier. « Mauvais hommes! mauvais hommes! ils sont tous mauvais! mais votre Ras Michael viendra quelque jour leur arracher les yeux à tous; & ce sera tant mieux!

Nous quittâmes à Roo le chemin qui conduit à Buré, ré-

sidence du Gouverneur du Damot. C'est à Buré que l'armée devoit se rendre. Aussi, nous prîmes congé de nos freres les Gallas, & j'espérai que ce seroit pour toujours. Malgré cela, je continuai à faire conduire devant moi le cheval de Fasil. Nous marchâmes alors droit aux sources du Nil qui sont au sud-est quart de sud. Un quart-d'heure avant midi, nous découvrîmes le sommet pointu de la haute montagne de Temhua qui est isolée & s'éleve en pain de sucre, à dix-huit milles de l'endroit où nous étions. Derriere la montagne de Temhua est celle de Banja, où Fasil, peu après son retour à Buré, extermina presqu'entiérement les Agows, pour se venger de la campagne malheureuse du Roi dans le Maitsha & de la retraite de ce Prince en Tigré.

STRATES, en s'amusant dans le bois à chercher des oiseaux & des animaux curieux pour ma collection d'Histoire Naturelle, tua d'un coup de fusil, un oiseau très-remarquable par la beauté & la variété de son plumage. Je m'arrêtai pour en tracer une esquisse grossiere que je pusse ensuite achever à loisir. Mais à peine nous levions-nous pour reprendre notre route, que nous entendîmes des cris confus & barbares, & que nous vîmes une troupe d'hommes à cheval, venant vers. nous, la lance en arrêt, comme s'ils avoient eu l'intention de nous attaquer. Le terrein étoit inégal & rempli de bois: de sorte qu'ils ne pouvoient pas faire toute la diligence qu'ils auroient voulu, & nous eûmes le tems de nous retrancher derriere notre bagage & de leur faire face avec nos moufquets & nos espingolles en joue. Mais Woldo marcha quelques pas au-devant d'eux, parce qu'il les eut bientôt reconnus pour amis à leurs cris de Fasil Ali! Fasil Ali! c'est à dire.

Fasil est le seul qui commande ici. En nous voyant si bien en ordre, ils s'arrêterent tous avec Woldo; & nous apprîmes par lui que c'étoit la troupe de l'Agneau, qui après que nous l'avions eu quitté, avoit su qu'il venoit de passer cinq cavaliers Agows, & qui ayant entendu tirer un coup de susil, & craignant que nous ne sussions attaqués, venoit à notre secours avec toute la promptitude possible.

CELA nous prouve que ce Galla, qui d'après l'idée que nous nous en étions formée, étoit au-dessus de la plupart des brutes, exécutoit pourtant les ordres de son Général, avec une intelligence, une célérité, une exactitude égale à tout ce qu'on auroit pu attendre du meilleur Ossicier chrétien. Il nous parut alors sous un tout autre point de vue qu'à notre premiere rencontre. L'indissérence avec laquelle il nous regardoit, nous étoit d'autant plus agréable, qu'elle nous laissoit une entiere liberté. Dès qu'il ne croyoit pas pouvoir nous être utile, il ne nous ennuyoit, ni ne nous satiguoit d'une vaine curiosité, comme l'auroient sait des soldats Ambarics. Ensin, l'ardeur, la résolution que montra l'Agneau dans le moment où il nous crut en danger, nous prouva qu'il savoit être tour-à-tour ce qu'il falloit êt ce qui nous convenoit le mieux.

Nous sîmes beaucoup d'honnêtetés à cet Officier. Ayant étendu une nappe sur le bord du ruisseau, nous mêlâmes du beurre & du miel dans un plat, & nous servimes beaucoup de pain de tess. Puis nous invitâmes l'Agneau à partager notre déjeûné, ce qu'il accepta; & nous mangeâmes tous de bon appétit, en nous servant de nos doigts pour tremper tous-

à-tour notre pain dans le plat de beurre & de miel. Strates,, qui avoit un bon cœur, & qui sentoit tout ce qu'il devoit à l'Agneau, d'avoir voulu l'empêcher d'être massacré par les Agows, prit un gros morceau de viande crue & sans os, qu'il avoit conservé du taureau tué au passage du Kelti, & il en sit présent à l'Agneau, en le priant de le partager entre ses soldats. L'Agneau le leur distribua aussi-tôt, & il en garda un petit morceau pour lui, qu'il mangea devant nous. Nous n'avions autre chose à boire que de l'eau du ruisseau qui couloit auprès de nous; car, quand je m'étois mis au lit, près du Kelti, mes gens avoient achevé de boire nos liqueurs en prenant congé de Guebra Mariam, domestique d'Ozoro Esther.

IL étoit tems de continuer notre chemin; & pour donner à l'Agneau une marque de la reconnoissance que m'inspiroit le service qu'il avoit eu intention de me rendre, je lui fis présent de quatre sois plus de tabac que la premiere sois, & d'autres bagatelles en proportion. Il reçut tout cela avec la même indifférence. Ni ses paroles, ni son air ne nous exprimerent la moindre gratitude. Il dit seulement, pendant le déjeuné, qu'il étoit très fâché de n'avoir eu qu'une fausse alarme; & qu'il eût été bien aise que nous eussions été réellement attaqués par des voleurs, parce qu'il nous auroit montré avec quelle adresse & quelle promptitude il les auroit taillés en pieces, quand bien même ils auroient été une centaine. Je dis à Woldo que j'étois bien sensible aux bonnes intentions de l'Agneau, mais que j'aimois autant que les choses sussent comme elles étoient, & que quoique je ne doutasse ni de son courage, ni de son adresse, je ne me souciois pas qu'il eût occasion de les employer pour notre désense.

Nous étions à même de prendre congé des Gallas, & mes gens avoient déja plié la nappe, quand l'Agneau desira de parler à Woldo en particulier, & se hasarda, pour la premiere sois, à saire une demande qui nous parut sort extraordinaire. Il me sit prier de lui donner la nappe, asin de s'en couvrir la tête & le visage pour se garantir des ardeurs du soleil. Je ne pus m'empêcher de rire intérieurement, de voir que ce negre craignit que le soleil ne gâtât son beau teint. Mais je m'empressai de lui donner la nappe, qu'il mit sur sa tête, de maniere qu'elle lui cachoit la moitié du visage; & alors il remonta sur son cheval & partit sort tranquillement.

CEPENDANT, avant de se séparer de nous, l'Agneau avoit détaché quinze de ses cavaliers; & quoique Woldo lui-même ne sût pas où il les envoyoit, il devina par ce qu'il avoit entendu & par la route qu'ils avoient prise, qu'ils étoient destinés à nous protéger; car l'Agneau n'étoit pas tranquille sur le compte des cinq Agows, qui avoient passé entre l'armée & son poste, la nuit que nous avions couché sur les bords du Kelti. Cependant, ces cinq Agows, mal montés & mal armés, auroient fait une bien mauvaise figure, s'ils s'étoient présentés devant nous, encore que nous n'eussions point, comme notre ami l'Agneau, envie de montrer notre adresse en les exterminant. Nous découvrimes pourtant ensuite que ces cinq cavaliers n'étoient pas tout à fait aussi méprisables qu'on le disoit; ce n'étoient même pas des Agows.

Toutes les choses que je viens de raconter, se passerent en moins de tems qu'il ne m'en a fallu pour les écrire. Nous

fûmes tous à cheval en moins d'une demi-heure. Nos amis & nous, étions également bien aises de nous rencontrer & de nous séparer. J'ordonnai pourtant à Strates de ne plus tirer de coups de susil ce jour-là, de peur qu'il ne nous procurât une nouvelle entrevue, dont en secret je ne me souciois point du tout.

Nous avions fait halte auprès d'un ruisseau qui tombe dans l'Assar; & un peu avant une heure, nous trouvâmes l'Assar lui-même. L'Assar, comme je l'ai déja dit, borne le district d'Aroossi au sud, comme le Kelti le borne au nord accomme ce district est la partie la plus méridionale du Maitsha à l'occident du Nil, l'Assar sert donc aussi de borne au Maitsha.

DE l'autre côté de cette síviere, commence le pays de Goutto, qui avant que le Ras Michael eût détruit toutes les anciennes distinctions de gouvernement, dépendoit de la province de Damot. Quant au Maitsha, il appartenoit à l'emploi de Betwudet; mais Fasil s'étoit emparé par la force de ces deux pays, ainsi que de la contrée des Agows, qu'il avoit achevé de soumettre depuis la bataille de Banja. Les habitans du Goutto sont indigenes: aussi paroissent-ils bien mieux civilisés que ceux du Maitsha, qui sont Gallas d'origine.

On parle en général dans le Goutto l'Amharic & l'Agow: mais il y a quelques endroits, en tirant vers le Jemma, sur les rives du Nil, où la langue des Falashas est assez familiere. Les habitans du Goutto sont plus riches & mieux logés que ceux des environs du Maitsha. Leur pays est rempli de bétail d'une extrême beauté & de différentes couleurs. On y trouve

aussi en quelques endroits du miel aussi parsait que dans aucun canton des Agows: mais la plus grande partie de celui qui vient du Goutto est peu estimée, par rapport aux sleurs de lupins qui y sonttrès-abondans, & dont les abeilles se nourrissent. Non-seulement ces lupins donnent de l'amertume, mais on prétend encore que ce miel occasionne des vertiges, des tournemens de tête à ceux qui en mangent. Les Agows préservent leur miel de ce désaut, par le soin extrême qu'ils ont d'arracher les lupins dans tous leurs champs.

Toute la campagne nous parut une des plus charmantes que nous eussions vu en Abyssinie, peut-être même à tout ce que l'Orient peut offrir de plus beau en ce genre. On y voir par-tout des acacias (1), de l'espece de ceux qu'on trouve en Egypte, & qui produisent la gomme arabique. Ces arbres ne croissent guère qu'à quinze ou seize pieds de haut; mais leurs branches s'étendent horisontalement, se joignent même, quoique les pieds des arbres soient assez éloignés les uns des autres, & elles forment un couvert de plusieurs milles, où l'on jouit d'une ombre délicieuse. L'on ne voit guère dans le Maitsha d'autre arbre que ces acacias. Les campagnes de Guanguera & de Wainadega en sont remplies. Mais dans les endroits qui avoisment la capitale, &t qui se trouvent surle passage des armées, il y en a beaucoup moins, parce que les foldats les coupent continuellement pour brûler; & on ne soustre pas qu'on en replante, ni qu'ils repoussent spontanément, car ils couvriroient entiérement le pays, comme il semble qu'ils l'ont autrefois couvert.

<sup>(1)</sup> L'Epine Egyptienne ou l'Acaria vera.

Les lupins croissent en abondance à l'ombre des acacias. Le district d'Aroossi en est insecté, & c'est presque la seule sleur qu'on y voie. On y trouve aussi de l'avoine sauvage qui y vient à une si prodigieuse hauteur, que les chevaux & les cavaliers peuvent s'y cacher aisément. Les tuyaux de cette avoine ont quelquesois jusqu'à un pouce de circonsérence. Aussi, quand l'avoine est mûre, ces tuyaux ont l'air de roseaux. Les Abyssiniens ne sont absolument aucun usage de cette plante. La cosse ou la premiere pellicule qui enveloppe le grain est nuancée d'une belle couleur pourpre & changeante. Le goût de cette avoine est excellent, & j'en ai souvent sait saire des gâteaux à l'écossoise.

Les Abyssiniens ne purent jamais s'accoutumer au goût de ces gâteaux, qu'ils trouvoient amers, & qui, disoient-ils, leur brûloient l'estomach & les altéroient. Je crois beaucoup que cette avoine est là dans son état naturel & primitif, & que celle qu'on voit dans nos climats n'est que la même espece dégénérée. Le sol du Mairsha est noir, gras, & ressemble aux terreaux de nos jardins. L'avoine paroît aimer beaucoup un fol humide, & comme il ne vient point de buissons, ni de halliers à l'ombre des arbres, la chartue s'y promene avec facilité. La charrue des Abyssiniens n'est point armée de fer; elle est toute entiere de bois, & le coutre n'enfonçant que fort peu dans la terre, n'attrape point jusqu'à la racine desarbres, & ne trace conséquemment que de très-légers sillons. C'est dans le nord du Maitsha, qu'on trouve le plus de culture. Au sud du Kelti tout est en pâturage. On y éleve une immense quantité de chevaux; car tous les Gallas sont cavaliers ou font le commerce des chevaux & du bétail.

Tome III,

Mmmm

Tour le district d'Aroossi est arrosé par un grand nombre de petites rivieres, indépendament de la riviere d'Assar, qui est après le Nil la plus considérable de cette partie de l'Abyssinie. Nous la mesurâmes & nous trouvâmes qu'elle avoit cent soixante dix brasses & deux pieds de largeur. Son lit est composé de très-grosses pierres, & quoiqu'elle traverse une campagne très-unie, son cours est très-rapide, & elle n'est presque pas guéable dans les tems de pluie. Sa rapidité vient sans doute de ce qu'elle prend sa source dans les hautes montagnes des Agows. Dans l'endroit où nous la passâmes, elle va du sud au nord; mais un peu plus loin, elle tourne au nord-est, & après avoir parcouru cinq ou six milles dans cette direction, elle va se perdre dans le Nil.

IMMÉDIATEMENT au dessous du gué de l'Assar, cette riviere sait une cascade magnisque. J'estimai que sa chûte pouvoit être d'environ vingt pieds: mais ses eaux sormoient en tombant une masse de plus de quatre-vingt pieds de large. La csscade est environée d'un bois si épais & ses bords sont si escarpés, qu'on ne peut en approcher qu'avec beaucoup de précaution. L'eau couvre le rocher & le dérobe entiérement à la vue, & la riviere se précipite avec une violence & un fracas terrible, sans que rien la brise au milieu de sa chûte. Après cette cascade elle se trouve pressée dans un lit beaucoup plus étroit, & c'est ainsi qu'elle va, comme je l'ai dit, se jetter dans le Nil.

La force de la végétation que produit l'humidité de la riviere, jointe à la féconde influence d'un foleil trèschaud, doit se concevoir sans qu'on la voye: mais on

ne peut la voir sans en être surpris. On ne peut s'empêcher d'admirer le spectacle magnifique de ces arbres, de ces arbustes, chargés de fleurs de toutes les couleurs, & d'une forme nouvelle & singuliere, & sur lesquels voltigent une infinité d'oiseaux rares, parés d'un plumage brillant & varié, & qui semblent enchantés d'habiter les bords délicieux de cette riviere, sans aller errer dans les champs voisins. Mais comme il n'y a rien de si parfait, qui n'ait quelqu'imperfection, parmi ces oiseaux si richement parés, on n'en trouve pas un seul chantant; & au milieu de toutes ces sleurs si belles, la rose & le jasmin sont les seules sleurs odorantes. Nous entendîmes, à la vérité, quelques oiseaux criards de l'espece des geais, & nous vîmes deux especes de roses sauvages, jaunes & blanches, avec un jasmin, appellé dans le pays, leham, & dont le pied devient un grand arbre. Mait on peut statuer en général que, sur les bords de l'Assar, les oiseaux sont dépourvus du don de chanter, & les fleurs sont inodores.

Après avoir passé l'Assar, & nous être rendus au-delà de plusieurs villages du district de Goutto, en marchant tou-jours droit au sud-est, nous vîmes distinctement, pour la premiere sois, la haute montagne de Geesh, but de notre pénible & dangereux voyage. C'est au pied de cette montagne que sont les sources du Nil. Nous en étions encore, autant qu'il nous sut possible d'en juger, à environ trente milles en droite ligne, c'est-à-dire sans compter les sinuosités du chemin, & elle portoit au sud-est quart de sud.

DEPUIS que nous avions passé la riviere d'Assar, nous M mmm 2

descendimes par un chemin inégal, couvert d'arbres toussus, & rempli de fondrieres, occasionnées par la chûte des torrens, qui, dans la saison des pluies, le traversent en divers endroits.

Le 2 de Novembre à deux heures après-midi, nous arrivâmes sur les bords du Nil. Le passage en est très difficile & très-dangereux, parce que le sond est rempli de trous par où il jaillit des sources, & parce qu'il y a des amas de sable sin où l'on s'ensonce, ainsi que de grosses pierres qu'on trouve de distance en distance. Nous trouvâmes le côté de l'est d'un sond d'argile vaseux & plein de crevasses. Le sleuve avoit dans le milieu environ quatre pieds de prosondeur, & sur les bords, pas plus de deux. Les équorres sont doucement inclinées. La rive occidentale est ombragée de beaux arbres de l'espece du saule. Ces arbres viennent très-droits, sans nœuds, & portent des cosses longues & pointues, qui renserment une espece de coton. Les Abyssiniens donnent à cet arbre le nom d'Ha; & ils s'en servent pour saire du charbon qu'ils emploient dans la composition de leur poudre à seu.

La rive orientale du fleuve offre un aspect bien dissérent de l'autre; elle est hérissée de rochers pointus, couverte jusqu'à une grande distance de bois noirs & épais, du milieu desquels s'élevent de grands arbres, dont la beauté majestueuse est déja sapée par la main du tems. Cet aspect sombre & terrible d'une nature sauvage nous frappa d'une sorte de craînte & nous rappella qu'il pouvoit en sortir tout-à-coup quelque lion ou quelqu'autre monstre encore plus séroce.

La même vénération que l'antiquité avoit pour le Nil, &

qu'ont encore les peuples qui vivent auprès de ses sources, s'étend jusqu'à Goutto, & même plus loin, ce qui provient, je crois, de ce que ce pays a toujours appartenu à ses habitans indigenes. Le Maitsha a, depuis peu de siecles, été peuplé de Gallas, que la politique de Yasous-le-Grand y avoit appellés. Mais à Goutto, comme dans tous les cantons des Agows, les naturels se sont perpétués sans aucun mélange; & leurs anciennes superstitions sont bien mieux enracinées dans leur cœur, que la doctrine récente du Christianisme.

Las naturels accoururent en foule autour de nous dès que nous voulûmes traverser le sleuve, & ils nous surent même d'un grandsecours pour le passer: mais ils s'opposerent vivement à ce qu'aucun homme, monté sur un cheval ou sur un mulet, entrât dans l'eau.

Ils déchargerent nos mulets sans aucune cérémonie, & poserent nos essets sur l'herbe; puis ils insisterent pour que nous ôtassions nos souliers, & ils menacerent de lapider qui-conque feroit mine de laver ses vêtemens dans le sleuve. Mes gens leur répondirent sur le même ton, & Woldo ne leur épargna pas les menaces, tandis que moi-seul je contemplois en silence, & avec un extrême plaisir, ces restes du culte qu'on rendoit au Nil, de ce culte si ancien, que je ne m'attendois pas à retrouver là, & qui subsiste encore dans toute sa vigueur.

Mais enfin on nous permit de boire de l'eau du fleuve, ainsi qu'à nos chevaux & à nos mulets; & deux hommes, me prenant par-dessous les bras, me sirent passer avec beaucoup de précaution, par rapport aux trous, où nous pouvions
tomber. Malgré cela je soussirois beaucoup de n'avoir pas
mes sousiers, car les cailloux & les roches pointues qui tapissoient le sond, me déchiroient la plante des pieds. Ensuite
tes pauvres Agows passerent nos chevaux, nos mulets, & un
de mes domestiques, avec la même précaution qu'ils avoient
eue pour moi. Woldo m'avoit fait signe d'un coup d'œil de
faire ce que les Agows souhaitoient; de sorte qu'à l'exception
de mon sussi, nos autres armes à seu, & tout notre bagage, resterent avec lui & mes gens de l'autre côté du Nil.
Je vis alors ses intentions; je vis combien il étoit persuadé
que le pays appartenoit à Fasil.

Les Agows étoient au nombre de vingt ou trente, tant jeunes que vieux, les uns armés de lances & de boucliers, les autres n'ayant seulement qu'un couteau chacun à leur ceinture. Woldo prit son petit bâton d'une main, & s'assevant sur un monticule couvert de verdure, il se mit à sumer. Il fit ranger mes gens derrière lui, & il exhorta gravement les Agows à charrier notre bagage sur leurs épaules, Les plus avancés des Agows commencerent par rire de cette proposition; puis ils demanderent à sixer, avant de se mette à l'ouvrage, le prix qu'on leur donneroit. Woldo, tout en continuant fort tranquillement à sumer sa pipe, prenant un air de fagesse & de modération, leur demanda si ce n'éroit pas eux qui avoient insisté pour que nous passassions le steuve à pied? S'ils n'avoient pas déchargé notre bagage, & envoyé nos mulets de l'autre côté sans notre consentement? Les pauvres Agows répondirent naivement qu'ils l'avoient fait,

parce qu'il n'étoit pas permis de passer autrement le Nil: mais qu'ils étoient prêts à charier notre bagage, si on vouloit les payer. Ces mots ne surent pas plutôt prononcés, que Woldo, seignant d'être terriblement irrité, quitta sa pipe, leva son bâton, & courant au milieu des Agows, s'écria d'un ton surieux: « Et qui suis-je? qui suis-je donc? Une sille, une semme, ou un chien de payen comme vous? Et pour qui prenezvous Waragna Fasse? N'êtres-vous pas ses esclaves? Appartenez-vous à quelqu'autre maître, pour vouloir m'obliger à vous payer par rapport à vos diaboliques idolâtries & à vos superstitions? Mais vous avez en effet besoin d'être payés; & voilà votre paiement ». — Aussi-tôt il roula sa tunique autour de ses reins; & saisant des sauts de deux ou trois pieds de haut, il sit pleuvoir une grêle de coups de baton sur la tête des misérables Agows.

Il fit plus. Saissant tout à coup une lance des mains d'un pauvre Agow, qui demeuroit tout stupésait à le concempler, il lui en présenta la pointe, & je crus voir l'instant où l'insortuné alloit être percé; mais heureusement qu'il prit la suite, ainsi que tous ses compagnons; & je ne m'en étonnai point; car je n'avois jamais vu personne jouer la sureur aussi naturellement que Woldo. Dès qu'il vit suit les Agows, il cria à mes gens de lui donner un susil, ce qui sut cause que ces malheureux coururent encore plus vîte, & se cacherent dans les halliers. Par bonheur pour Woldo, mes domestiques ne lui obéirent pas; car s'ils lui avoient donné un susil, comme il le demandoit, il n'auroit pas osé s'en servir, ni peut - être même le toucher, quand cette arme auroit dû le rendre maître de la province entiere.

CEPENDANT moi, qui restois de l'autre côté du Nil tranquille spectateur de cette scene, je crus que l'affaire tournoit sort mal pour nous. La soirée s'avançoit; nous étions dans une saison de l'année où il ne sait plus jour à six heures: mon bagage & mes gens étoient d'un côté du sleuve, & moi je me trouvois de l'autre avec un seul domestique & toutes nos bêtes de charge. J'avois les pieds tout déchirés pour avoir marché sans souliers sur les cailloux & les roches pointues; & le sond de la riviere étoit si rempli de trous, que quand nos mulets auroient été tous chargés de l'autre bord, aucun de nous n'auroit osé risquer d'en saire passer un sans guide. Le danger n'étoit point imaginaire; je venois moi-même d'en saire l'épreuve il n'y avoit qu'un instant; & d'ailleurs tous les obstacles paroissent plus ou moins grands, suivant qu'on a plus ou moins de moyens d'en triompher.

J'étois pourtant bien sûr que Woldo connoissoit le pays, & j'espérois qu'il trouveroit remede à nos maux. Je me doutois que s'il avoit paru si tranquille quand les Agows avoient déchargé nos mulets, & leur avoient fait traverser le Nil, & si ensuite il avoit affecté de montrer tant de sureur, ce n'étoit que d'après quelque projet qu'il avoit formé secretement: aussi ne m'en mêlai-je en aucune maniere. Ce qui me convainquit sur-tout qu'il avoit son plan tout sait, ce sut de l'entendre demander hardiment un susil, lui que rien au monde n'est pu engager à se tenir seulement à dix pas de quelqu'un qui auroit voulu tirer un coup de susil, quoique le bout est été tourné d'un côté diamétralement opposé au sien. Je restai donc assis pour voir quelle seroit la sin de cette assaire, & je vis avec étonnement Woldo prendre sapipe & traverser le sleuve avec

mes gens, sans laisser personne pour garder notre bagage. Il nous dit alors de monter tous à cheval, & de conduire nos mulets devant nous. Nous sîmes ce qu'il désiroit: mais à peine avions nous fait cent pas, que nous vîmes les Agows en bien plus grand nombre que la premiere sois, courir vers notre bagage; & pendant qu'un d'entr'eux s'avançoit au-devant de nous pour nous prier de nous arrêter, les autres se chargerent de tous nos effets, & nous les passerent en un moment.

CEPENDANT Woldo ne parut pas encore satisfait. Il prit un air aussi irrité, que si on lui avoit manqué grièvement. Il sit rester les mulets où nous étions, sans vouloir permettre qu'on les menât au bord du fleuve pour les charger, disant qu'il étoit malheureux de rétrograder quand on étoit en voyage, & il obligea les Agows à reprendre notre bagage sur leurs épaules, & à le porter jusqu'auprès des mulets. Ces pauvres gens vinrent tous ensuite autour de lui le prier de ne rien dire à son maître Fasil de ce qui s'étoit passé, de peur qu'il ne cherchât à s'en venger cruellement sur leurs villages. Woldo, conservant son air sévere, se contenta de faire, en peu de mots, l'éloge de sa douceur & de sa modération reconnues, & il cita impudemment, comme une preuve de cette modération, la conduite même qu'il venoit de tenir avec les Agows. « Si un tel, dit-il, en nommant un Officier que les Agows connoissoient, si un tel étoit à ma place, il vous recompenseroit si bien, que votre châtiment passeroit le terme de sept années. » -Tous les Agows convinrent que c'étoit vrai; ils convinrent même de la modération de Woldo; ils la vanterent beaucoup, &

Tome III.

Nnnn

ils sirent, je crois, quelques promesses à Woldo pour le tems de son retour.

JE crus alors cette affaire terminée à la satisfaction de toutes les parties. Je montai à cheval; Woldo, qui tenoit toujours sa pipe à la main, prit un petit sac de soie que je lui avois donné plein de tabac, & je crus bonnement qu'il vouloit charger sa pipe avant de partir. Il tâta d'abord le sac en-dehors; puis il l'ouvrit, y mit deux doigts, ensuite la main toute entiere, le pressant en dehors & en-dedans; & enfin il s'écria avec l'accent de la rage, que son or n'y étoit plus, & qu'on le lui avoit dérobé. Je n'avois pas encore prononcé une seule parole; mais je lui demandai alors ce qu'il vouloit dire. Il me répondit qu'il avoit deux onces d'or (1), dans sa poche à tabac, & que quelqu'un les lui avoit prises pendant que nos effets étoient de l'autre côté du sleuve; que ce ne pouvoit être que les Agows, & qu'ainsi il falloit qu'ils les lui payassent. L'inquiétude & la douleur que Woldo avoit si promptement contresaites, parurent bientôt en traits vrais & naïss sur le visage des pauvres Agows. Woldo ne s'exprima plus dèslors que d'une maniere très-laconique, & en secouant la tête: « Oui, oui, disoit-il. - Fort bien! - C'est bien! - Nous verrons! » - Toutesois nous nous mîmes en route. Mais deux des plus âgés d'entre les Agows nous suivirent jusqu'à la couchée, & ils firent la paix avec Woldo, qui, je n'en doute point, traita avec eux avec sa justice, sa douceur, sa modération accoutumées.

<sup>(1)</sup> Environ cinq livres sterl.

J'AVOUE qu'une fourberie si-tôt înventée, & si adroitement exécutée, me sit saire, pour la premiere sois, des réflexions très-sérieuses sur ma situation; car je me trouvois. tans le fait, entre les mains de cet homme. Le domestique d'Ayto Aylo m'accompagnoit bien encore; mais nous étions dans un pays qu'il ne connoissoit pas, où il n'avoit aucune influence, & il m'avoit déja témoigné plusieurs fois le desirde s'en rétourner. D'ailleurs il sembloit n'avoir pas bonne opinion de Woldo, & il s'étoit dégouté du voyage depuis la premiere entrevué que j'avois eue avec Fasil à Bamba. Mais j'avois besoin de lui jusqu'à ce que je susse rendu chez le Shalaka Welled Amlac, qui demeuroit dans le centre du Maitsha, & chez qui je devois passer à mon retour. J'avois donc eu les plus grandes attentions pour ce domestique. Je l'avois fait continuellement monter sur un de mes mulets; je lui avois fait quelques présens, & je lui en avois promis davantage; de sorte que quoiqu'à contre-cœur il demeuroit avec moi, observant tout, & ne disant presque jamais rien.

CEPENDANT je voyois clairement que Woldo se mésioit beaucoup de cet Abyssinien, de peur sans doute qu'il ne portât des plaintes contre lui à Fasil, sur qui Aylo avoit le plus grand ascendant, & parce qu'en outre Guebra Ehud, strere d'Aylo, avoit été présent lorsque ce domestique étoit parti de Bamba avec moi.

Je n'avois pas non plus manqué d'égards pour Woldo. J'avois prévenu ses desirs par de petits dons, & par la promesse de choses plus considérables. Je lui avois dit à Bamba,

Nnnn 2

en présence du Fit Auraris de Fasil, & d'Ayto Welleta Michael, neveu du Ras, qu'à mon retour je le récompenserois devant eux, suivant la maniere dont il se seroit conduit: mais qu'à peine je le remercierois s'il ne m'étoit que sidele, parce qu'il le devoit à son maître Fasil, dont l'honneur répondoit de ma sureté; que je comptois sur-tout qu'il ne chercheroit point à me tromper, ni qu'il ne souffriroit pas que d'autres me trompassent; qu'il ne m'essraieroit point inutilement sur la route, ni ne mettroit point d'obstacle à mes desseins, en resusant de répondre à toutes les questions que je pourrois lui saire sur les pays où nous passerions.

Woldo m'avoit promis plusieurs sois, avec serment, de saire tout ce que je souhaiterois, & le Fit Auraris m'avoit assuré que cet homme s'efforceroit de me contenter, & que Fasil avoit agi très loyalement en me le donnant pour guide, tandis qu'il en avoit certainement besoin ailleurs. Il est également certain que Woldo ne se démentit point dans la route. Il remplit parsaitement ses promesses, & je ne manquai pas une seule occasion de le satisfaire, en anticipant de tems en tems sur l'exécution des miennes.

Je portois une magnifique ceinture de soie rouge, qui me faisoit six ou sept sois le tour du corps, & dans laquelle je passois mon coutelas & mes pistolets. Woldo admiroit souvent la beauté de cette ceinture, en me demandant où elle avoit été saite & combien elle avoit coûté. Je lui répondois alors négligemment, & je n'y pensois plus, comme si ses questions devoient s'arrêter-là. Mais le tems où il devoit s'en occuper

de nouveau n'étoit pas encore venu, & nous verrons bientôt avec quelle adresse il sut le saisir.

Le retard que nous avoient occasionné les Agows; sut cause que la journée étoit déja avancée quand nous arrivames dans le village de Goutto. Nous nous établimes dans la maison d'un des principaux habitans, qui s'étoit ensui à notre approche, croyant que nous faissons partie de l'armée de Fasil. Mais si l'idée qu'on prir de nous, nous protégea contre la classe inférieure du peuple, elle nous sut nuisible, en ce qu'elle donna l'allarme aux gens riches, & nous priva des avantages que nous aurions pu en retirer. Le propriétaire de notre maisson, par exemple, qui étoit le parent & l'ami du Shalaka Welled Amlac, n'autoit pas manqué de nous bien accueillit & de nous héberger, s'il avoit su que nous venions de Gondar.

Nos gens s'occuperent à chercher une vache pour renouveller nos provisions, ce qui n'étoit pas aisé à trouver; car les habitans avoient caché tout leur bétail dès qu'ils nous avoient vu paroître. Pendant ce tems-là nous entendions distinctement le bruir de la cataracte, & je voulus aller la voir, afin de profiter d'une heure & demie de jour qu'il y avoit encore, & ne pas être retardé le lendemain matin. Comme le cheval de Fasil étoit tout stais, parce que personne ne l'avoit encore monté, je le pris, en me saisant accompagner par un de mes gens & par un homme du village, que Woldo me procura, car je ne voulois pas qu'il prît la peine de venir luimême. J'étois bien armé, & je partis donc avec mon do-

mestique & mon guide qui marchoit à pied. Après avoir traversé une plaine hérissée de roches & couverte de bois, mon domessique & moi allant au petit galop, & dirigés par le bruit des eaux, nous arrivâmes en moins d'une demi-heure auprès de la cataracte, tandis que notre guide étoit en core fort loin derriere nous.

CETTE cataracte, à laquelle on a donné le nom de premiere cataracte du Nil, ne remplie pas, à beaucoup près, l'idée que je m'en étois formée. A peine a-t-elle feize pieds de haut; & la nappe d'eau qu'elle fait en tombant, & qui a environ soinante brasses de large, se partage en quelques endroits. & laisse dans sa chûte des intervalles de rocher à découvert. Ses bords ne sont mi si bien boisés ni si verdo yans que ceux de la cataracte de l'Affar; & elle n'est en aucune maniere, ni si belle, ni si digne d'admiration, que la cataracte d'Alata, que j'ai déja décrite, & qu'on appelle mal-à-propos la seconde cataracte; car un peu au-dessous de celle de Goutto, à l'ouest de l'Eglise de Boskon Abbo, & non loin de l'endroit où la cavalerie du Roi traversa le Nil à la nage au mois de Mai, il y a une autre cascade. Il y en a encore une moindre au-dessus de l'endroit où le Nil reçoit dans son sein la riviere de Gumetti, après qu'il a traversé les plaines de Sacala.. On en trouve encore plusieurs entre le confluent du Nil & de la riviere de Davola, . & les sources du fleuve. Il est vrai que ces dernieres cascades sont peu considérables, & qu'elles n'ont même de la chûte, que quand le fleuve a peu d'eau. Dans la saison des pluies, où son lit est plein, on ne peut guère les distinguer qu'au frémissement des éaux qu'on voit rouler par-dessus.

Après avoir vu tous à notre aise la cataracte de Goutto, je repris le galop & je m'en retournai à mon logement sans avoir rencontré en chemin une seule personne. Le cheval de Fasil alloit sort bien, il n'aimoir pas, à la vérité, à sentir l'éperon; mais aussi n'avoit-on pas besoin de lui en donner. A mon arrivée je trouvai qu'on étoit à même de tuer une vache. On n'avoit pourtant guère espéré d'en trouver quand j'étois monté à cheval; mais l'intelligence & l'activité de Woldo avoient triomphé des difficultés. En appliquant ses mains à sa bouche & criant d'une certaine maniere, il avoit si bien sait que quelques vaches qu'on avoit cachées dans le voisinage, lui avoient répondu, & la premiere qu'il découvrit sur tuée sans pitié.

Je crus que c'étoit alors le moment de donner à Woldo un exemple de la façon dont je prétendois me conduire avec les Agows, que je savois avoir été réduits à la plus extrême misere depuis que Fasil les avoir vaincus à la bataille de Banja. Je lui dis donc que le Roi m'ayant donné le petit territoire de Geesh, j'avois résolu d'y résider pendant quelque temps, & que pour rendre ma présence plus agréable à mes vassaux, je voulois les décharger pour une année de toutes les taxes, de tous les impôts, qu'ils avoient accoutumé de payer au Roi, ou à Fasil, à la place de qui j'étois. — « Attendez, répondit Woldo, ne vous pressez pas tant. Voyez plutôt comment se conduisent ces gens-là ». — « Non, non, lui dis-je. Je veux commencer à leur apprendre moi-même comment ils doivent se conduire. Je ne veux pas attendre que forcés par la misere ils accueillent mal un homme qu'ils peuvent

s'inaginer venir, en satisfaisant une vaine curiosité, enlever à leurs familles assamées, le peu que Fasil leur a laissé. Ecoutez bien, Woldo, ce que j'ai à vous demander. Vous croyez-vous obligé de m'obéir dans tout ce que je jugerai à propos de vous ordonner pendant mon voyage à Geesh? » — Il me répondit qu'oui, sans quoi il n'oseroit jamais se présenter devant Fasil, son maître ».

- « Voici donc, repris-je, ce que je me propose de faire pendant que je serai parmi les Agows. Je vous donnerai de l'argent pour payer tout ce que nous prendrons; je vous donnerai de l'argent ou des présents pour donner à ceux qui nous rendront quelque service, ou qui nous marqueront quelque bienveillance; & quand nous verrons votre maître, Fasil, auprès de qui, j'espere que nous retournerons ensemble, vous lui direz que j'ai reçu les rentes que les Agows de Geesh doivent au Roi, & je les ferai insérer dans le Destar du Roi, à Gondar, si comme je le pense nous le trouvons-là à notre retour. Enfin, je ne doute pas que la méthode que je choisis ne nous soit plus avantageuse, que toute autre, que nous pourrions employer avec les Agows. Mais il y a une autre chose dit Woldo. Vous ne voudriez sûrement pas que je perdisse les droits qui sont dûs à un officier du Roi, par tous les villages où il est chargé de conduire des étrangers, comme je vous conduis à présent ». — « Non, non, répondis-je, je n'y regarde pas de si près. Nous acheterons seulement les choses que vous vous attendiez à prendre de force pour mon usage.
  - " Dans ma jeunesse, dit Woldo, le Roi Yasous donna Géesh

Géesh & Sacala à un homme blanc, appellé Negadé Ras Georgis. Il y alloit deux fois par an, & chaque fois il y résidoit un mois ou davantage. Il aimoit beaucoup à boire & à chasser, & c'étoit un diable pour les semmes. Non - seulement il dépensoit dans le pays ce qu'il retiroit de ses villages, mais encore tout ce qu'il portoit de Gondar. J'ai oui dire que c'étoit alors un bon tems; la joie regnoit par-tout. La premiere fois que Negadé Ras Georgia vint visitor ses domaines, trois hommes de Sacala prirent, au milieu d'un divertissement, querelle avec trois Agows de Zeegam. Les contendans saisirent soudain leurs lances & leurs coutelas, & en moins d'un instant quatre hommes resterent morts sur la place. Ils éroient tous grands, forts, courageux comme des lions, & bons enfans. Mais on ne voit plus de ces plaisirs-là, à moine que vous ne les fassez revenir; & alors je vous assure que j'en prendrai ma part » - « De tout mon cosur, Wolde, lui-disje. Je pourrai moi-même employer mon tems autrement: mais vous serez le maître de faire tout ce qu'il vous plaira, excepté de vous amuser à tuer quatre hommes.

CRPENDANT j'observai ce jour là, avec quelque surprise, que Woldo sembloit incertain du chemin que nous suvions. Il ne savoit pas trop si c'étoit véritablement celui des sources du Nil. Je ne vis pas d'ailleurs que cet espoir de divertissement dont je lui parlois, sût reçu avec autant de plaisir que je l'avois cru, ni comme par quelqu'un qui se proposoit d'en profiter.

STRATES avoit refusé d'aller voir la premiere cataracte,

Tame III.

O 0 0 0

parce son extrême appétit ne lui avoit pas permis d'abandonner la vache; & à mon retour, je trouvai que c'étoit à son tour de veiller pendant la nuit. Je me couchai dans une petite hutte, qui ressembloit à une étable de cochon; & lorsque je sus couché, j'entendis qu'il s'étoit élevé une vive querelle entre mes gens. J'en demandai le sujet, & je sus que c'étoit parce que Strates avoit mis sur le gril des tranches de viande qu'il se proposoit de manger seul pendant que ses compagnons dormiroient. Mais ceux-ci avoient alors résolu de lui jouer un autre tour, pour le punir de sa gloutonnerie. Tandis que la viande étoit sur le gril, Woldo monta sur le toit; & saisissant les instans où Strates s'éloignoit ou tournoit la tête, y faisoit tomber de la poussiere de suie, qui étoit attachée en grande quantité aux environs d'une ouverture du toit, qui servoit de cheminée. Toutefois, non consent de cela, il voulut changer de place pour faire tomber encore plus de suie; mais le toit qui n'étoit pas par-tout également on état de le supporter, s'affaissa tout-à-coup, & Woldo tomba sur le plancher, entraînant par sa chûte la moitié du toit, une partie de la muraille, & une quantité prodigieuse de pousfiere.

L'ÉTONNEMENT & le danger strent que Woldo laissa échapper quelques mots gallas. Mes gens, qui étoient tous occupés du tour qu'ils vouloient jouer à Strates, s'écrierent, le Galla! le Galla! & Strates qui crut que l'armée entiere des Gallas sauvages avoit entouré la maison, se jetta la face contre terre, en répétant Marani! Marani! — Epargnez-moi! Epargnez-moi! — J'étois déja plongé dans un prosond sommeil, lorsque la chûte du toit & le cri de Galla, Galla,

## AUX Sources DU NIL;

me réveillerent en sursaut. Je sautai de mon lit, & saississant soudain un susil chargé & armé d'une bayonnette, je courus à la porte, où la premiere personne que je vis, sut Woldo, qui n'avoit aucune arme, & qui examinoit les blessures & les brûlures qu'il s'étoit saites en tombant. Un éclat de rire qui partit de dehors, me sit aussitôt deviner de quoi il s'agissoit, & tout me sur expliqué par la sigure que faisoient Strates & Woldo couverts de suie. Mais tandis que nos gens s'amusoient de ce tour, la partie du toit de chaume, qui étoit tombée dans le seu, s'enssamma, & nous emmes beaucoup de peine à l'éteindre. Nous y réussimes pourtant heureusement;

Le reste de la nuir, j'entendis très-distinctement le bruit de la cataracte.

car sans cela tout le village couroit risque d'être brûlé.

0000 3

## CHAPITRE XII.

Dipart de Gouto. — Montagnes de la Lune. — Ruse du guide Woldo. — Arrivée aux sources du Nil,

LE 3. Novembre (1), à huit heures du matin, nous partîmes du village de Gourto, & nous marchâmes toute la matinée dans une plaine remplie d'acaoias, parmi lesquels il ne croissoit qu'un très-petit nombre d'aucres arbres: mais tous ces arbres avoient . été étérés de bonne heure; de sorte qu'ils n'avoient que de petites branches, qui sembloient aussi avoir été élaguées. Comme il n'y avoit point de doute que cela n'est été fait exprès, j'en demandai la raison; & on me dit que nous étions dans le pays du miel, & qu'on se servoit des jeunes branches d'arbres pour faire les paniers, qu'on suspendoit comme des cages aux arbres & aux maisons, afin que les abeilles vinssent y déposer leur miel pendant le tems de la sécheresse. En effet nous vîmes les côtés de toutes les maisons devant lesquelles nous passâmes, ainsi que tous les arbres qui étoient près de ces maisons, garnis de paniers, où d'immenses essaims d'abeilles avoient sait leurs ruches & travailloient. Les gens du pays sembloient ne pas craindre ces petits animaux, tandis que nous sûmes toute la journée tourmentés par leurs aiguillons. Ce ne fut que lorsque nous nous trouvâmes dans un champ découvert, & la nuit dans les maisons, que nous pûmes être à l'abri de leur piquure.

<sup>(1) 1770.</sup> 

LA haute montagne de Bersa portoit au sud de nous, à environ dix milles de distance. Elle a la sorme d'un de ces coins dont on se serre pour soulever les canons sur leurs asuts, & s'élevant au dessus des autres montagnes des Agows, elle cache son front dans les nuages. Sacala est au sud-sud-est de cette montagne. Le pays des Agows offre, du sud à l'ouest, en prenant depuis Bersa, un amphithéâtre sormé par une chaîne de montagnes, à neus milles en-dehors, desquélles on distingue celle de Banja au sud-sud-ouest. Le pays des Shangallas est au delà de celui des Agows, dans l'ouest-nord-ouest.

Tout le territoire de Gontto est plein de villages dans lesquels les peres, les sils, les petits-sils vivent ensemble dans des maisons particulieres, il est vrai, mais qui se touchent presque comme dans le Maitsha; de sorte que chaque village ne sosme qu'une famille.

A huit heures trois quarts nous passames une petite riviere très-limpide, qui est connue sous le nom de Déebohha (1). On ne peut s'empêcher de remarquer avec étonnement, que dans divers pays, qui n'ont jamais eu aucune
communication les uns avec les autres, des rivieres portent
le même nom. Il y a dans le nord de l'Ecosse, comme dans
le sond de l'Abyssimie, une riviere qu'on appelle Dée; & il
y en a une autre qui traverse le Cheschire en Angleterre. Le
Kelti arrose le Maitsha & se jette dans le Nil, & le Kelti est

<sup>(1)</sup> Ohha veut dire riviere en Amharic.

encore une riviere du Montheith. L'Arno est bien connu en Toscane, & on trouve un autre Arno qui passe au-dessous d'Emfras, & se perd dans le lac Tzana. Cependant, autant que j'ai pu l'observer, aucune de ces rivieres n'a du rapport avec celles qui portent le même nom, ni ce nom n'a une signification semblable dans les deux langues.

L'Estise d'Abbo étoit à un quart de mille à notre droite, & celle d'Eion Mariam étoit à un demi-mille à l'est quart de sud. Nous avions sait une petite halte; & nous étant remis en route à neuf heures & demie, nous vînmes, au bout de quelques minutes, à la vue du lieu où s'est donnée la mémorable bataille de Fagitta. A dix heures un quart; nous marchions droit au sud-est, les deux tribus les plus considérables des Agows, celle de Zeegam & celle de Dengui, étoient au sud-ouest de nous. La montagne de Davenauza, très-sacile à distinguer, est à dix milles de l'endroit où nous nous trouvions, portant au sud-est quart de sud; & le Nil court là de l'est à l'ouest.

Plus loin, dans l'est-nord, est la haute montagne d'Adama, l'une de celles d'Amid Amid, qui bornent à l'est l'étroite vallée que les montagnes de Litchambara bornent à l'ouest. C'est dans cette vallée que précipite son cours la riviere de Jemma, qui va ensuite arroser une partie du Maitsha, & se réunir au Nil. Les montagnes commencent là à s'élever beaucoup, & paroissent même d'autant plus hautes, qu'elles sont très-basses du côté de Samssen. Celle d'Adama étoit à environ dix milles de nous. Elle est fameuse dans le pays,

par la victoire complette qu'y remporta le pere de Fasil (1) sur les habitans du Maitsha.

Nous descendimes dans une vaste plaine remplie de marais, & bornée à l'ouest par le Nil. A dix heures trois quarts, nous traversâmes la petite riviere de Diwa, dont le cours va de l'est à l'ouest. Cette riviere, peu étroite, étoit la plus profonde que nous eussions encore passée. Les équorres étoient si à pic, & le fond si vaseux, que nous sûmes obligés de décharger nos mulets, & de charrier nous-mêmes nos essets de l'autre bord de la riviere; ce qui nous gêna beaucoup. Je dis à Woldo combien j'étois fâché qu'il ne se trouvât pas là des gens aussi obligeans que les bons Agows, qui nous avoient passé le Nil. Mais il secoua la tête, en disant: « c'est ici toute autre chose. Nous devons être bien contens s'ils nous laissent passer nous-mêmes. Je ne souhaite pas que nous rencontrions dans la plaine un seul homme de ceux qui habitent en-deça du mont Asormasha ».

La le Nil fait, je crois, plus de tours & de détours dans une plaine à quatre milles, qu'aucun autre fleuve ou riviere n'en fait dans le même espace. Il fait plus de cent zigs-zags, dont un étoit tellement avancé dans la plaine, que nous crûmes être obligés de le traverser: mais, au moment où nous nous préparions, nous vîmes que le fleuve tournoit tout-à-coup à droite, & s'éloignoit de nous, comme si nous n'eussions plus dû le rencontrer. Le Nil n'avoit là qu'environ vingt pieds de large, & un pied de prosondeur. Nous voyions,

<sup>(1)</sup> Le pere de Fasil étoit alors Gouverneur du Damot.

à trois quarts de mille, du côté du couchant, l'Eglise de Yasous.

A une heure, nous gagnâmes un amphithéatre de collines, qui ont fort peu d'élévation, &t qui terminent la plaine au sud. Les montagnes d'Attata sont par-derrière, couvertes de broussailles, &t hachées par les ravins qu'y forment les torrens dans la saison des pluies. A une heure &t demie, nous marchions toujours droit au sud-est. Quelques minutes appès, nous traversames le Minch, ruisseau très-clair, dont le nom signifie sontaine. A deux heures, nous arrivâmes au sommet de la montagne d'Attata, d'où nous découvrîmes la riviere d'Abola, qui prend sa source dans le sud-sud-est.

Bientôt nous passâmes une autre petite riviere, qu'on appelle le Giddili, qui se réunit presque tout de suite à l'Abola; dans un endroit où cette derniere riviere fait un coude. A deux heures & demie, nous descendimes la montagne d'Attata; & quand nous fûmes au pied, nous traversâmes la petite riviere à laquelle cette montagne donne son nom. En tirant de là vers le sud, la vallée étoit étroite & bourbeuse; ce qui nous gênoit beauoup dans notre marche. Depuis Goutto, nous avions trouvé le foleil si brûlant, que nous en écions très incommodés; &, ce qui écoit encore pire, c'est que Woldo déclara qu'il étoic si malade, qu'il ne pourroit pas passer le premier village, & que vraisemblablement il y mourroit. Je me connolssois trop en maladies, pour ne pas voir que la sienne n'étoit pas réelle; mais, malgré cela, je sentis tout de suite qu'elle ne me donneroit pas moins de peine, toute contresaite qu'elle étoit.

CEPENDANT

CEPENDANT à trois heures, dirigeant toujours notre route au sud-est, nous entrâmes dans la plaine d'Abola, l'une des divisions du pays des Agows. La plaine, ou plutôt la vallée d'Abola, est d'un demi-mille de large dans presque toute son étendue, & en quelques endroirs elle a jusqu'à un mille. Les montagnes que l'on voit de l'est à l'ouest, en entrant dans la vallée, ont peu d'élévation, & sont tapissées jusqu'au sommet d'une riante verdure & de jolis acacias: mais, en allant vers le sud, on trouve qu'elles s'élevent davantage, & qu'elles sont plus escarpées & plus boisées. Sur le sommet de ces montagnes il y a des plaines délicieuses remplies d'excellens pâturages, Les montagnes, du côté de l'ouest, font partie des montagnes d'Aformasha, d'où s'étendant d'abord presque droit au sud-est, elles tournent ensuite au sud, & enclavent le village de Sacala, ainsi que son territoire, qui se trouve à leur sied. Plus bas encore, c'est-à-dire plus à l'ouest, est le petir village de Géesh, où sont les sources du Nil.

Cas montagnes ont dans cette partie la forme d'un croiffant. Le fleuve baigne leur pied & suit la direction de la
plaine. C'est là que Waragna Fasil remonta en cotoyant le
Nil, lorsqu'il sut obligé de saire retraite après avoir été
vaincu par Michael. Les montagnes qui bornent la plaine à
l'est, s'étendent parallèlement aux autres, sont adjacentes à la
haute montagne de Litchambara, & contournant par derriere celle d'Asormasha, en portant d'abord au sud, puis au
sud-ouest, prennent aussi la forme d'un croissant, mais d'un
croissant bien plus vaste, dont la pointe se termine près du

Tome III. Pppp

petit lac de Gooderoo, dans la plaine d'Assoa, au-dessous de Géesh; ensin, où sont les sources du Nil.

La riviere d'Abola sort de la vallée, entre les deux chaînes de montagnes de Litchambara & d'Asormasha, mais ce n'est point - là qu'elle prend sa source. Elle est sormée par deux branches, dont l'une naît à l'ouest, dans le centre du croissant que sont toutes les montagnes de Litchambara, en tournant vers le sud; & l'autre à l'est dans les montagnes d'Asormasha, & à côté du chemin où nous commençames à monter pour gagner l'Eglise de Mariam.

AU-DELA de toutes ces montagnes, sont celles d'Amid-Amid, dont la chaîne prend derrière Samseen, dans le sud-ouest de la province de Maitsha, mais dont la montagne d'Adama est la premiere qui commence à s'avever. Ces montagnes d'Amid-Amid ont exactement la forme des autres, & les embrassent toutes par leur immense contour.

Entre les montagnes d'Amid-Amid, & la chaîne de celles de Litchambara, est la profonde vallée maintenant connue sous le nom de vallée de Saint-George, & dont je n'ai jamais pu découvrir l'ancien nom. C'est dans cette vallée que coule la riviere de Jemma, égale peut-être au Nil; car, si elle est moins large, elle a infiniment plus de rapidité. En sortant de la vallée de S. George, la riviere de Jemma traverse cette partie du Maitsha, qui est à l'orient du Nil; après quoi elle va se jetter dans ce sleuve, au-dessous de Samseen, & près du gué où passa l'armée royale, dans la retraite désastreuse qu'elle sut

contrainte de faire au mois de Mai (1). Le Jemma a trois sources, qui toutes sortent des montagnes d'Amid-Amid, & baignent leur pied jusqu'à l'endroit où la riviere entre dans la plaine du Maitsha.

CETTE triple chaîne de montagnes forme trois cercles placés les uns par derriere les autres; & leur arrangement est si régulier, qu'il rappelle d'abord l'idée des montagnes de la Lune, au pied desquelles l'antiquité disoit que le Nil prenoit sa source. Ce sont en effet elles mêmes. Les montagnes d'Amid - Amid ont peut-être un peu plus d'un demi-mille de haut, mais elles ne vont point jusqu'à trois quarts de mille, & sont certainement bien au-dessous de cette hauteur fabuleuse que leur attribuoit Kircher.

Le sol de ces montagnes est par-tout excellent, & couvert de gras pâturages. Mais comme ce malheureux paysest depuis plusieurs âges en proie à toutes les horreurs de la guerre, les habitans ne sement du bled que sur le sommet des montagnes, où ils sont hors de la portée de l'ennemi & du passage des armées.

A moitié chemin du sommet des montagnes, on voit des villages construits d'une espece d'herbe blanchâtre, qui les fait paroître de fort loin. Le pied des montagnes est tapissé de prairies naturelles, où une immense quantité de bétait past continuellement sous les yeux du maître; & aux premieres allarmes on le rassemble & on le met hors de danger. Il tombe

<sup>(1) 1770,</sup> 

fouvent de la grêle pendant des heures entieres sur le haut de ces montagnes; mais l'on n'y voit jamais de neige. On n'a même pas de mot (1) pour la désigner. Il est également remarqué que la grêle qui tombé féquemment à Gondar, quand le soleil est vertical, ne tombe pourtant que lorsque le vent vient directement du côté des montagnes d'Amid-Amid.

A trois heures dix minutes, nous palsames l'Iworra, petite riviere qui, courant de l'est à l'ouest, traverse la vallée d'Abola, & va se jetter dans la riviere du même nom. A quatre heures un quart nous s'îmes halte dans une maison, qui est au milieu de la plaine, ou de la vallée. Cette vallée n'a pas plus d'un mille de large. La riviere qui suit le pied des montagnes n'étoit guère qu'à un quart de mille de notre halte. Le village étoit, ainsi que tous ceux que nous avions vus depuis le passage du Nil à Goutto, ent ouré de vastes champs de cette singuliere plante qu'on nomme ensete, & qui est tout à-la-fois une des plus belles productions de la nature, & une de celles qui fournissent à l'homme la nourriture la plus saine & la plus agréable. On dit que les Gallas sont les premiers qui ont porté l'ensete du royaume de Narea dans le Maitsha, d'où il est passé dans le territoire de Goutto, dans le pays des Agows & dans le Damot, province qui est au midi des montagnes d'Amid-Amid. L'ensete & la racine de denitch, que nous connoissons en Europe sous le nom d'artichaud de Jérusalem, & dont nous ne faisons pas le même

<sup>(1)</sup> Il n'y a point de mot pour défigner la neige en Amharic: mais en Géez la neige s'appelle tilze. Il est vrai que ce mot peur avoir été inventé, lorsqu'on a traduit en Géez l'Ecriture-Sainte.

cas que les Orientaux, suffisent presque pour nourrir les provinces que je viens de citer.

Nous étions rarement assez heureux, pour que les habitans des villages ne désertassent pas leurs maisons à notre approche. Les craintes qu'inspiroient la marche des Gallas, & l'incertitude de leur destination, étoit cause qu'on nous prenoit pour un détachement de leur armée; & le cheval de Fasil, que nous faisions toujours marcher devant nous, contribuoit beaucoup à répandre cette idée. Nous trouvâmes la maison où nous mîmes pied à terre, entiérement abandonnée; & on n'y avoit laissé qu'un pot de terre, dans lequel on avoit mis bouillir un morceau d'ensete d'environ un pied de long & dix pouces de large, qui étoit presque déja cuit & bon à manger. Nous avions du pain, & il ne nous manquoit que quelques végétaux pour completter notre dîner : aussi nous appropriâmes nous, sans scrupule, le morceau d'ensete; mais je voulus, en partant, que nous laissassions, en forme de dédommagement, une de ces briques de sel qui servent de monnoie courante à Gondar & dans toute l'Abyssinie, & qui valent environ un shelling chacune (1).

Le 4 de Novembre, à huit heures du matin, nous partîmes du petit village qui est au milieu de la plaine d'Adowa, sans avoir vu un seul habitant. Nous étions pourtant bien sûrs qu'il y avoit-là des gens assez curieux pour desirer de nous voir; car, en me promenant le soir un peu tard, j'entendis plusieurs voix dans le milieu des ensetes & des roseaux. Elles

<sup>(1)</sup> A peu près quatorze fols argent de France.

parloient si bas, qu'il n'étoit pas possible de comprendre ce qu'elles disoient; mais quand elles auroient parlé plus haut, je n'aurois pas été plus avancé, parce qu'elles s'exprimoient dans la langue des Agows, dont je ne savois pas un mot. Je crus cependant distinguer que les personnes qui parloient, étoient des semmes. Les hommes nous prenant pour ennemis, s'étoient retirés dans les montagnes. Je sis tout ce que je pus pour attraper une ou deux des personnes qui parloient, asin de leur faire quelques petits présens pour dissiper leur frayeur & nous les reconcilier: mais ce sut en vain. Elles couroient plus vîte que nous. D'ailleurs elles connoissoient le pays, & il eût été imprudent de les suivre dans le désert, où nous aurions peut-être rencontré des gens armés, qui auroient pu mal interpréter nos intentions.

Je résolus ensin d'essayer, si en ôtant de devant nous le cheval de Fasil, qui servoit d'épouvantail, et en le montant moi-même, les choses n'iroient pas mieux. Cependant je savois bien que Woldo auroit mieux aimé que ce cheval n'eût pas été monté, et j'avois bien eu occasion de m'en appercevoir le soir que j'étois allé voir la cataracte de Goutto. C'est un crime de haute trahison que de s'asseoir à Gondar sur la selle du Roi, c'est-à-dire, sur le siège où le Monarque s'assied lui-même; et Woldo avoit cru dans tous les tems, et il croyoit encore bien mieux alors, que son maître Fasil n'étoit au-dessous d'aucun Roi de la terre. J'attribuai donc son silence et sa feinte maladie, depuis notre départ de Goutto, à ce qu'il m'avoit vu monter le cheval de Fasil: mais je reconnus ensuite que je m'étois trompé. Quoi qu'il en pût être, ma saçon de penser, relativement au cheval de Fasil,

étoit fort différente de celle de Woldo. J'avois pris du goût pour ce cheval, & je voulois le dresser de maniere qu'en arrivant à Gondar, il eût une toute autre apparence, que quand Fasil me l'avoit remis à Bamba.

Je crus que je satisserois les scrupules de Woldo, en mettant de côté la selle de Fasil, qui, d'ailleurs, étoit fort incommode, & n'avoit que des anneaux de ser pour étriers; & comme ce cheval étoit très beau, ainsi que le sont la plupart des chevaux gallas, & qu'il étoit entiérement de couleur de souris, je me flattois de le rendre digne d'être présenté au Roi, qui aimoit singuliérement les chevaux. Il est bon d'observer que tous les Abyssiniens, d'un rang élevé, ne montent que des chevaux d'une seule couleur, & qui n'aient aucune marque par où ils puissent être distingués dans leur retraite ou dans leur suite, quand ils ont été vaincus. Le Roi seul monte, en allant au combat, un cheval de couleur variée, & dont les marques caractéristiques servent à le faire reconnoître.

Nous vîmes dans la vallée d'Abola plusieurs villages qui sembloient avoir échappé aux ravages de la guerre, & étoient bien loin de cet air de pauvreté & de misere qu'avoient toutes les habitations que nous avions vues jusques-là. Nous marchions presque droit à l'est-sud-est, quandnous passâmes la petite riviere de Googueri, qui, comme toutes les autres qui coulent dans cette plaine, se jette dans la riviere d'Abola. Nous laissâmes alors la vallée d'Abola à notre droite, & nous gagnâmes la croupe de la montagne du côté de l'ouest, le long de laquelle nous continuâmes notre route. A huit heures trois quarts nous traversâmes un torrent rapide, appellé

le Karnachiuli, qui vient du nord-est, & va se précipiter dans l'Abola. A neuf heures, nous redescendimes dans la vallée, & quelques minutes après nous arrivâmes sur les bords du Coccino, qui vient du nord, & joint également l'Abola. Là nous sîmes une petite halte pour laisser reposer les gens qui portoient mes instrumens, & pour mettre en ordre les notes dont j'avois besoin pour la carte que je me proposois de tracer à mon retour à Gondar.

Après nous être remis en route, & avoir cotoyé quelque tems la vallée, nous escaladames à droite une montagne, d'où se précipite une des principales branches de l'Abola. Elle est petite, mais excessivement rapide, & elle va se jetter dans le Nil, après s'être réunie à une autre branche plus considérable, qui vient de l'est-sud-est, & suit la vallée entre les montagnes de Litchambara & d'Aformasha.

A onze heures, nous marchions droit au sud-quart-d'est; Nous passames à côté d'une Eglise dédiée à la Vierge, que nous laissames à main gauche. Là le climat nous parut extrêmement doux. La plaine étoit tapissée de la plus agréable verdure, & les montagnes ornées d'arbres magnissques & d'arbustes charmans, qui, les uns & les autres, étoient couverts de fleurs & de fruits extraordinaires. Ce spectacle m'enchantoit, ainsi que mes gens, qui, d'après nos conversations, étoient devenus d'assez bons géographes, pour sa voir que nous approchions du terme de notre voyage,

STRATES & moi, qui ne craignions plus d'être entendus par l'Agneau,

l'Agneau, avions tué beaucoup d'oiseaux & d'animaux curieux; &, à l'exception de Woldo, toute notre petite troupe étoit animée d'une ardeur nouvelle. Mais ce Woldo avoit toujours l'air abattu, & sembloit s'affoiblir de plus en plus. A onze heures un quart, nous arrivâmes au sommet de la montagne, & nous jouîmes pour la premiere sois de la vue de Sacala, dont ledistrict s'étend dans la plaine au-dessous de l'ouest, à la pointe méridionale où est le village de Géesh.

Le district de Sacala est rempli de petits villages, qui ontéchappé aux sureurs de la dernière guerre, quoiqu'ils se trouvent dans l'est du pays des Agows, & qu'ils soient sameux par le miel excellent qu'on y recueille. La petite riviere de Kebezza, qui vient de l'est, sert de limite entre Sacala & Asormasha; ensuite elle se joint à deux autres rivieres, le Gometti & le Googeri; & après un cours borné du sud est au nord-ouest, elle va se jetter dans le Nil, un peu au - dessous de l'endroit où l'Abola s'y jette aussi.

A onze heures trois quarts nous traversâmes la riviere de Kebezza, & nous descendîmes dans la plaine de Sacala. Quelques minutes après nous passâmes le Googeri, plus considérable que le Kebezza. Le Googeri avoit soixante pieds de large & environ dix-huit pouces de prosondeur. Il est clair, rapide, & coule sur un fond de rocher noir très-inégal. A midi un quart, nous sîmes halte sur une petite éminence, où le marché de Sacala se tient tous les samedis. On vend à ce marché beaucoup de bêtes à cornes de la plus grande beauté, de grands ânes, qui sont sans contredit les animaux les plus utiles de ces contrées, & dont les habitans sont à-la-sois leurs

Tome III,

Qqqq

montures & leurs animaux de charge. On y vend aussi du beurre, du miel, de l'ensete, & une espece d'étosse saite avec de la
feuille d'ensete, & peinte de diverses couleurs, dans le genre
mosaïque. Le beurre & le miel qui se vendent-là, passent en
grande partie à Gondar & à Buré: mais le Damot, le Maitsha
& le Gojam tirent aussi de Sacala beaucoup de marchandises.

A une heure un quart, nous traversâmes la riviere de Gumetti, qui borne la plaine. Nous gagnâmes ensuite une montagne très-escarpée, dont le chemin presqu'à pic étoit le plus dissicile que nous eussions trouvé depuis notre départ. Ce chemin a été fait par les chevres & les moutons du pays, & il semble que les hommes ne l'ont jamais fréquenté: car il est en quelques endroits remplis de crevasses, en d'autres, barré par des roches énormes, qu'on diroit être là depuis le cahos. En outre, toute la montagne est couverte d'arbres toussus, qui croissent jusqu'aux bords des précipices, & nous étions souvent arrêtés par le superbe & exécrable Kantussa, & par une foule d'autres buissons non moins dangereux.

MALGRÉ cela nous montions avec courage & avec joie; parce que nous nous flattions que c'étoit le dernier obstacle qui s'offroit, après tous ceux dont nous avions déja triomphé. Au-delà de ce bois presque impénétrable, & dans la situation la plus romantique, on trouve l'Eglise de saint Michel, bâtie dans un ensoncement très-étroit, entre deux sommets de montagnes, qui en sont à une égale distance. Cette Eglise est abandonnée depuis plusieurs années; & les gens du pays donnent pour excuse, qu'ils ne peuvent pas se procurer de l'encens, sans lequel on ne célebre point la messe: mais la vérité est qu'ils sont tous encore Payens; & l'Eglise ayant été

bâtie comme un monument d'une victoire remportée sur eux il y a environ cent ans, ne peut que leur être odieuse, parce qu'elle leur rappelle leur insériorité & leur désastre. Cette Eglise est désignée sous le nom de saint Michel Sacala, pour qu'on la distingue de celle qui est plus dans le sud, & qu'on appelle saint Michel-Géesh.

A une heure trois quarts, nous arrivâmes au haut de la montagne, d'où nous contemplâmes tout à notre aise le territoire de Sacala, la montagne de Géesh, & l'Eglise de saint Michel-Géesh, éloignée d'environ un mille & demi de celle de saint Michel-Sacala, à côté de laquelle nous étions alors. Nous vîmes immédiatement au-dessous de nous le Nil, semblable à un ruisseau, & qui à peine auroit eu assez d'eau pour faire tourner un moulin. Je ne pouvois cependant me rassasser de contempler ce sleuve si près de sa source. Je me rappellois tous les passages des Auteurs anciens, d'après lesquels il sembloit que cette source devoit rester éternellement cachée. Les vers du poëte me revinrent sur-tout dans la mémoire, & je jouis, pour la premiere fois, du triomphe que je devois à une intrépidité secondée par la Providence, & qui m'élevoit au-dessus d'une foule d'hommes puissans & savans, qui, dès la plus haute antiquité, ont tenté vainement l'entreprise dans laquelle j'ai eu le bonheur de réussir.

Arcanum natura caput non prodidit ulli, ... Nec licuit populis parvum te, Nlle, videre; Amovitque finus, & gentes maluit ortus Mirari quam nosse tuos . . . .

Lucan ....

CEPENDANT je sus reviré de cette délicieuse rêverie par une Qqqq 2

allarme soudaine. Mes gens s'écrierent que nous avions perdu notre guide Woldo. Quoique je m'attendisse bien depuis long tems qu'il nous joueroit quelque tour, je ne pensois pas que son intention sût de nous quitter, nimême qu'il l'osât pour sa propre sureté. Mes gens ne s'étoient pas apperçus tout de suite qu'il manquât; & comme Strates & le domestique d'Aylo s'amusoient à chasser dans le bois, & que nous pouvions juger par leurs coups de fusil qu'ils n'étoient par loin, j'esperai que, quoique Woldo craignît beaucoup les armes à feu, il pourroit être demeuré avec eux : mais bientôt après je vis, avec beaucoup de peine, qu'ils revenoient sans lui. Ils me dirent qu'il y avoit une heure qu'ils avoient vu des especes de singes très-gros & sans queue, dont plusieurs marchoient debout, & qu'ils avoient suivi si loin ces animaux à travers le bois, qu'ils avoient couru risque de se perdre, mais qu'ils ne se rappelloient pas si, quand ils nous avoient quittés, Woldo étoit avec nous.

Nous simes alors diverses conjectures. Quelques-uns de la troupe pensoient qu'il avoit résolu de nous trahir & de nous voler; d'autres, qu'il ne faisoit qu'exécuter l'ordre de Fasil, qui, sans doute vousoit que nous sussions massacrés; d'autres croyoient qu'il pouvoit lui-même avoir été tué par quelques bêtes sauvages, & même par ces singes, dont la grandeur, la sérocité nous étoient singulièrement exagérées. Strates ne doutoit même pas que si ces animaux l'avoient rencontré, ils ne l'eussent entièrement dévoré, & qu'il ne nous sût plus possible d'en retrouver le moindre vestige.

Pour moi j'imaginai que Woldo étoit réellement plus ma-

lade que je ne l'avois d'abord cru, & que sa maladie l'avoit forcé de s'arrêter en route : telle fut également l'opinion du domestique d'Aylo, qui dit cependant, en me jettant un coup d'œil expressif, qu'il ne pouvoit pas être bien loin. En conséquence, je chargeai ce domestique de retourner en arriere avec un des conducteurs de nos mulets, pour tâcher de le trouver; & ils n'eurent pas fait cent pas, qu'ils le trouverent en effet comme il s'en venoit, mais si languissant, si accablé, qu'il dit qu'il ne pouvoit pas faire un pas au-delà de l'Eglise. où il avoit résolu de passer la nuit. Je tâtai son poulx; je l'examinai attentivement, & je ne lui trouvai pas la moindre apparence de fievre. Aussi je lui dis, sans me mettre en colere. mais d'un ton très-ferme « qu'il mentoit; qu'il devoit songer que j'étois médecin, & que j'avois guéri Welleta Yasous, ami de son maître; que l'attouchement seul de sa main me disoit tout aussi-bien qu'auroit pu me le dire sa langue, qu'il ne ressentoit aucun mal; que je voyois aussi, d'après cet attouchement, qu'il avoit formé le projet de nous jouer un tour, qui lui deviendroit à lui-même très funeste. » — Ce discours parut le déconcerțer : mais il ne répondit presque rien; il me pria seulement de saire une petite pause, asin qu'il reprît un peu de force; « car il nous en faut à tous de la force, ajouta-t-il, pour passer une autre grande montagne que nous ayons à franchir avant d'arriver à Géesh. »

RENEZ-Y-GARDE, lui répondis-je. Il est inutile de mentir. Je sais tout aussi-bien que vous où est Géesh. Je sais que nous n'avons plus de montagne à passer, ni de mauvais chemins à saire pour nous y rendre. Ainsi je vous préviens que si vous voulez rester derrière, vous en êtes le maître. Mais dès demain matin j'enverrai à Buré informer Welleta Yasous de votre conduite. » — Je prononçai ces paroles de l'air le plus résolu qu'il me sut possible de prendre; & m'éloignant aussi-tôt de lui, je hâtai le pas pour gagner le gué du Nil.

Woldo demeura derriere avec les gens qui chargeoient nos mulets; il parut dès-lors guéri de sa langueur, & il eut une conversation particuliere d'environ dix minutes avec le domestique d'Aylo. Je ne cherchai pas à l'interrompre, parce que je m'étois déja apperçu que le domestique d'Aylo savoit une partie du secret de notre guide. Quand ils eurent sini, ils vintent tous de mon côté, pendant que je m'amusois à dessiner une branche de rosser chargé de roses jaunes, car il y a beaucoup de ces arbustes au-dessus du gué.

Toute la troupe passa auprès de moi sans me rien dire; & Woldo marchant aussi-bien que jamais, gravit une colline, auprès de laquelle est l'Eglise de S. Michel-Géesh. Le Nil n'avoit pas, dans l'endroit où nous le passames, plus de quatre pas de large & quatre pouces de prosondeur. Ce n'étoit qu'un ruisseau limpide, qui couroit rapidement sur un fond de petits cailloux, par-dessous lesquels on distinguoit un rocher noir & très-dur. Le Nil est assurément très-aisé à passer en cet endroit: mais un peu plus bas, il est rempli de cascades. En partant des bords du Nil, & allant vers le midi, on trouve beaucoup de petites éminences doucement inclinées, qu'on monte & descend sans presque s'en appercevoir. Mes gens s'étoient arrêtés au nord de l'Eglise de S. Michel-Géesh, & je les y joignis sans saire semblant de me hâter.

Il étoit alors environ quatre heures de l'après midi, La

journée étoit excessivement chaude. Notre troupe s'étoit mise à l'ombre d'un bosquet de cedres magnisques, parmi lesquels on distinguoit plusieurs beaux cussos chargés de steurs. Les hommes étoient étendus sur l'herbe molle, & les animaux paissoient tranquillement à côté avec leur charge sur le dos. Je me sis donner mon herbier (1), pour y placer la branche de rosier que j'avois portée avec attention, car je voulois qu'elle y séchât sans se désigurer; je n'avois sait qu'en dessiner à grands traits la forme, le pistil & les étamines, dont les parties les plus désicates, si nécessaires pour classer la plante, se brisent, se détachent, ou changent de forme en séchant, & ne peuvent conséquemment être confervées que par le pinceau ou le crayon.

En passant à côté de Woldo, je lui dis d'un air indissérent que j'étois bien aise de le voir convalescent, qu'il seroit bientôt rétabli, & qu'il n'avoit rien à craindre. Alors il se leva; & s'avançant vers moi avec le domestique d'Aylo, il me dit qu'il dessroit de me parler en particulier. — Bon, lui répondis-je d'un ton très-calme, je lis sur votre visage que vous m'allez conter un mensonge. Si cela est, je vous jure solemnellement que vous n'aurez jamais de moi la moindre récompense, pas même une parole agréable. Mais la vérité & une bonne conduite vous obtiendront tout ce que vous désirerez. Ce qui vous paroît très-important, n'est peut être rien à mes yeux. Mais je vous le répete, la vérité & une bonne conduite sous le répete, la vérité & une bonne conduite sous le répete , la vérité & une bonne conduite sous le répete , la vérité & une bonne conduite

<sup>(1)</sup> Hortus siccus. C'est un grand sivre dans lequel on conserve des plantes seches.

bien que je suis certain que vous n'êtes pas plus malade que moi. » — « Seigneur, me dit-il, en me regardant d'un air de consiance, vous avez raison. Ce n'étoit qu'une seinte. Je n'ai point été incommodé. Mais je croyois que je devois saire semblant de l'être, pour ne pas être obligé de vous dire une autre raison bien plus puissante qui m'empêche d'aller à Géesh, & sur-tout de me montrer aux sources du Nil, qui, je l'avoue, ne sont pas loin d'ici, mais où l'on ne peut pourtant se rendre, sans gravir encore une montagne qui est entre ces sources & nous.»

« Er apprenez-moi, lui dis-je tranquillement, quelle est cette raison si puissante? Est-ce un rêve ou une vision que vous avez eu quand vous vous êtes arrêté près de l'Église de saint Michel-Sacala? » — « Non, répondit-il. Ce n'est ni un rêve, ni une vision, ni une diablerie, & je voudrois que ce ne sût pas pire. Vous savez aussi-bien que moi que Fasil, mon maître, a vaincu les Agows à la bataille de Banja. J'y combattois avec lui, & j'y tuai de ma main plusieurs Agows, du nombre desquels étoient quelques habitans du village de Géesh. Ensin, vous connoissez l'usage de ces contrées. Quand le vainqueur tombe dans les mains des parens ou des amis des vaincus, son sang doit être le prix du sang qu'il a versé. »

Je ne pus entendre ces mots, sans laisser échapper un grand éclat de rire, qui déconcerta Woldo. — « Eh bien! lui dis-je, ne vous avois-je pas prévenu que vous alliez me conter un mensonge? Ne croyez pourtant pas que je veuille vous disputer le fatal honneur d'avoir tué des hommes. Puisque plusieurs ont péri dans cette bataille, il faut bien qu'ils soient

foient tombés fous les coups de quelqu'un, & ce quelqu'un peut être vous. Mais pensez-vous que je croye que Fasil, à qui l'on doit principalement imputer d'avoir versé le sang des Agows, les gouverneroit comme il le fait, si l'un de ses serviteurs n'étoit pas en sûreté parmi eux, à vingt milles de la capitale de sa province? Pensez-vous que je croie cela?

« Allons, allons, dit le domestique d'Aylo, n'avez-vous pas entendu, Woldo, qu'on vous disoit que la vérité, & une bonne conduite, vous obtiendroient tout ce que vous demanderiez. Seigneur, continua-t-il, en s'adressant à moi, je vois que tout cela vous tracasse, & que la chose que ce fou d'homme-là desire ne vous rendra ni plus riche, ni plus pauvre. Il souhaite passionnément que vous lui donniez la ceinture de soie cramoisi, que vous avez autour du corps. Je lui ai conseillé d'attendre, pour vous la demander, que vous fussiez de retour à Gondar : mais il m'a répondu qu'il ne devoit vous accompagner que jusques chez le Shalaka Welled Amlac, dans le Maitsha, & qu'il n'iroit point à Gondar, Alors je lui ai dit d'attendre au moins que vous fussiez tranquille, & que vous eussiez vu les sources du Nil, que vous êres si impatient de voir; & il a répliqué qu'après ce qui s'étoit passé, il étoit sûr que vous ne lui donneriez pas la ceinture, parce que vous sembliez faire peu de cas de la cataracte de Goutto, & de toutes les belles rivieres qu'il vous avoit montrées; & qu'enfin, à moins que le Nil ne vous parût à sa source plus beau que tout le reste, quoiqu'il soit réellement comme les autres rivieres, vous seriez mécontent, & il n'obciendroit point la chose qu'il desire avec tant d'ardeur!»

Tome III, Rrrr

Je trouvai que les craintes de Woldo étoient assez natuirelles. En outre, il disoit qu'il étoit certain que si ma ceinture paroissoit jamais aux yeux de Welled Amlac, ce Shalaka feroit si bien que je la lui donnerois; &t toutes ces raisons me gagnerent. Ma ceinture étoit belle : mais il auroit fallu qu'elle sût bien plus précieuse, pour que j'eusse balancé un instant à la sacrisser, pour parvenir à l'accomplissement de mes vœux. Voulant soudain donner à tenir à l'un de mes gens les pistolets, qui étoient passés dans cette ceinture, j'y mis la main : mais Woldo, qui erut que c'étoit pour toute autre chose, recula aussi-tôt, & se cacha derrière le domestique d'Aylo. Nous rîmes tous de sa frayeur : mais personne n'en sut aussi content que Strates, qui se crut, par ce moyen, vengé de la peur que Woldo lui avoit saite, en tombant du haut du toit de la maison où nous avions couché à Goutto.

CEPENDANT, ayant ôté ma ceinture, je dis à Woldo: « Voilà qui est à vous, mais songez bien à ce que je vous ai dit, & que je vous répete très-sérieusement. La vérité, & une bonne conduire, vous obtiendront de moi tout ce que vous souhaiterez. Toutesois, s'il vous arrive encore de vouloir nous jouer un tour, quelque frivole qu'il soit, je vous promets que je m'en vengerai de maniere que vous ne saurez où cacher votre tête, & que non-seulement cette ceinture vous sera arrachée, mais votre peau la suivra. Rappellezvous de ce qui est artivé au Seis (1) à Bamba ».

Woldo prit la ceinture; mais il parut aterré de mes me-

<sup>(1)</sup> Ou Palfrenier de Fasil.

naces, & il chercha à s'excuser. « — Allons, allons, lui dis-je, nous nous entendons l'un & l'autre. Plus de paroles. Il est déja tard. Conduisez-nous à Géesh, & aux sources du Nil, & montrez-moi la montagne qui nous en sépare ». —Il me fit passer alors au sud de l'Eglise; & étant sortis du bosquet de cèdres qui l'environne: « C'est là, dit-il, en me regardant malicieusement, c'est là la montagne qui, lorsque vous étiez de l'autre côté de l'Eglise, étoit entre vous & les fources du Nil. Il n'y en a point d'autre. Voyez cette éminence couverte de gazon dans le milieu de ce terrein humide. C'est là qu'on trouve les deux sources du Nil. Géesh est situé sur le haut du rocher, où l'on apperçoit ces arbrisseaux si verds. Si vous allez jusqu'auprès des sources, ôtez vos souliers, comme vous avez fait l'autre jour; car les habitans de ce canton sont tous des payens, cent fois pires que ceux de Goutto, & ils ne croient à rien de ce que vous croyez, si ce n'est au Nil, qu'ils invoquent tous les jours comme un Dieu, comme vous l'invoquez peut-être vousmême.

Quoique je fusse à moitié deshabillé depuis que je n'avois pas ma ceinture, j'ôtai mes souliers, je descendis précipitamment la colline, & je courus vers la petite isse verdoyante, qui étoit à environ deux cens pas de distance. Tout le penchant de la colline étoit tapissé de fleurs, dont les grosses racines perçoient la terre; & comme en courant j'observois les peaux de ces racines, ou de ces oignons, je tombai deux sois très-rudement, avant d'être au bord du marais: mais je m'approchai ensin de l'isse tapissée de gazon. Je la trouvai semblable à un autel, sorme qu'elle doit sans doute à l'art;

& je sus dans le ravissement en contemplant la principale source qui jaillit du milieu de cet autel.

CERTES, il est plus aisé d'imaginer que de décrire ce que j'éprouvai alors. Je restois debour en face de ces sources, où depuis trois mille ans le génie & le courage des hommes les plus célebres avoient en vain tenté d'atteindre. Des Rois ont voulu y parvenir à la tête de leurs armées: mais leurs expéditions ne sont distinguées les unes des autres que par le plus ou moins d'hommes qui y ont péri; & toutes, sans exception, se ressemblent par l'inutilité de ces pertes. La gloire & les richesses ont été promises, pendant une longue suite de siecles, à l'homme qui auroit le bonheur d'arriver où les armées ne pouvoient pénétrer, mais pas un seul n'avoit encore réussi; pas un seul n'avoit pu satisfaire la curiosité des Souverains qui les employoient, remplir les vœux des Géographes, & triompher d'une ignorance honteuse pour le genre humain.

Mars, quoique je ne fois qu'un particulier, qu'un fimple Anglois, je triomphois dans mon imagination, & des Rois, & de leurs armées, & toutes mes réflexions m'enorgueilliffoient de plus en plus, quand tout-à-coup le lieu que je contemplois, l'objet même de ma vaine gloire, fut ce qui mit un terme à mon exaltation. Il n'y avoit encore que quelques minutes que j'étois arrivé aux fources du Nil, à travers une foule d'obstacles & de dangers, dont le moindre eût sussi pour me faire périr, si la Providence n'avoit semblé continuellement veiller sur moi d'une maniere particuliere; & je me rappellai que je n'étois encore qu'au milieu de mon en-

treprise, & que les mêmes obstacles, les mêmes dangers, que j'avois trouvés en parvenant aux sources du Nil, m'attendoient à mon retour. Un découragement secret s'empara de moi, & sit disparoître en un instant les lauriers dont je venois de parer mon front avec trop de témérité: mais je résolus de m'amuser un moment, asin d'écarter ces réslexions sérieuses & tristes.

J'APPERÇUS Strates qui me contemploit sur le penchant de la colline « — Strates, mon fidele écuyer, lui criai-je, venez & triomphez avec votre Don Quichotte, dans cette isle de Barataria, où nous sommes venus si sagement & si heureusement. Venez & triomphez avec moi de tous les Rois de la terre, de leurs nombreuses armées, des héros & des philosophes. ». « — Monsieur, me répondit Strates, je n'entends pas un mot de ce que vous dites, & je ne peux pas vous comprendre. Vous savez que je ne suis point un savant; mais vous feriez mieux de sortir de ce marais, de venir à la maison où nous devons loger, & de prendre garde à Woldo. J'ai bien peur qu'il n'ait envie d'autre chose que de votre ceinture; car, depuis notre arrivée, il s'est entretenu avec un vieil adorateur du diable ». « — Est-ce qu'ils ont parlé en secret? lui demandai je. ». « — Oui, Monsieur, je vous l'asfure ». « — Et tout bas, Strates? » « — Oh! pour cela, répondit Strates, ils n'en ont pas besoin. Ils s'entendent bien l'un l'autre, & le diable, qu'ils servent ttous deux, les entend aussi: mais, pour moi, je ne comprends pas plus de leur baragouin que si c'étoit du grec, comme on dit. Du grec! continua t-il, je suis bien sot. Je les entendrois assez s'ils parloient grec ». « Allons, lui dis-je, prenez de cette

excellente eau, & buvez un coup avec moi à la santé de Sa Majesté George III, & à sa longue postérité ».

JE tenois alors à la main une tasse de noix de coco, que j'avois portée d'Arabie, & je l'avois remplie jusqu'au bord. Strates but gaiement à la santé du Roi, & il ajouta: « Confusion à ses ennemis ». Puis il tira son bonnet, & le sit tourner en l'air avec un grand huzza! «— Maintenant, dis-je, ami, il me reste à vous rappeller un nom plus humble, mais sacré, le nom de — Maria! » — Strates me demanda si c'étoit la Vierge Marie; & je lui répondis soudain: « En vérité, je le crois, Strates ». — Il ne dit mot; mais il sit un signe de desapprobation.

La journée avoit été très-chaude, & la longue altercation que j'avois eue avec Woldo m'avoit tant altéré, que je n'i vois pas besoin d'autre motif que de ma soif, pour faire de fréquentes libations auprès de cette source, si long-tems desirée, & qui est peut-être le plus ancien des autels. « - Strates, dis-je, buvons à notre heureux retour. Allons, mon ami. J'ai déja bu deux coups de plus que vous. Pouvez-vous jamais vous rassasser de cette excellente eau »? a — Tenez, Monsieur, me répondit-il gravement, j'ai bu de bon cœur à la santé du Roi George, de sa semme, de ses enfans, de ses freres, de ses sœurs. Que Dieu les conserve tous! Amen. Mais quant à la santé de votre Vierge Marie, je ne suis pas un Papiste, & je vous prie de m'excuser si je ne réponds point à des santés qui ne conviennent point à mon Eglise. — Pour notre heureux retour, Dieu sait que personne ne le desire plus ardemment que moi; car je suis déja assez las de ce misérable pays: mais vous devez me pardonner si je ne bois pas encore de l'eau. On dit que ces sauvages prient le diable tous les matins auprès de cette source; & je crois que je sens ses cornes dans mon ventre, depuis que vous m'avez sait avaler une si sorte rasade de cette eau infernale ».

L'EAU étoit exrêmement fraîche. a .... Allons, allons, disje, Strates, ne soyez pas si récalcitrant. J'ai encore une santé à vous proposer. ». « \_\_\_ Récalcitrant ou non, répondit-il, il n'en passera pas une seule goutte dans mon gosier. Je ne dis point cela par plaisanterie, je ne badine point. Mais vous, amusez-vous de quelque chose de plus agréable, comme vous avez coutume; car il n'y a point de plaisanterie à se mêler avec des gens qui adorent le diable, avec des sortileges, des enchantemens, pour aller se rendre malade dans un endroit si loin de chez nous. Non, non! je boirai tant de coups de vin & d'eau-de-vie que vous voudrez : mais point encore de cette maudite eau pour Strates. Je suis sûr que toutes ces folies m'ont déja fait du mal. - Dieu me pardonne! ». « — Ainsi, dis je, j'en boirai seul; & vous, vous serez désormais indigne dn nom de Grec; vous ne mériterez pas même celui de Chrétien ». — Levant alors ma tasse à la hauteur de ma tête: « Voici, dis-je, qui est pour Catherine, Impératrice de toutes les Russies, & pour les succès de tous ses guerriers triomphans à Paros. Ecoutez la prédiction que je fais au pied de cet autel. Il ne s'écoulera pas encore bien des âges, sans que les lieux où nous sommes en ce moment ne deviennent une partie florissante de ses vastes Etats ».

STRATES fit alors un grand saut. « Si le diable, dit-il, vous a déja révélé cela du fond de la source, il ne vous a pas fait attendre long-tems. Dites la vérité, & si du diable! Voilà le proverbe. Mais ce qui est vrai, est vrai, de quelque part qu'il vienne. Donnez-moi votre tasse. Je veux boire à la santé de Catherine, en dussé - je crever. » — Il avança alors ses deux mains. --- « Strates, dis-je, ne vous pressez pas tant. Rappellez-vous que cette eau est enchantée par les adorateurs du diable. Il ne faut point se jouer à cela. Vous êtes loin de chez vous, dans les champs, & vous pouvez attraper quelque maladie, sur-tout si vous buvez à la santé de la Vierge Marie. Que Dieu vous pardonne. Souvenez-vous des cornes que le premier coup d'eau vous a fait sentir. Avec un coup encore, elles peuvent vous percer de part en part.» - a La tasse! la tasse! dit-il, & toute pleine encore. Je défie le diable, & je m'en rapporte à saint George & au Dra. gon. Voici, qui est à la santé de Catherine, Impératrice de toutes les Russies; que le ciel confonde ses ennemis, & envoie au diable tous les gens qui sont à Paros. » — « Fort bien, m'écriai-je, l'ami, vous avez été long-tems à vous décider; mais ce n'a pas été sans intention. Pour moi, je suis bien sûr de n'avoir pas envoyé au diable tous les gens qui sont à Paros. » — « Et moi, je l'ai fait & le ferai encore, répondit-il. Au diable les gens qui sont à Paros, en Chypre, à Rhodes, en Crète & à Mytilène, par-dessus le marché. Je bois encore en le souhaitant de tout mon cœur. Ainsi soit-il, amen! » --- « Et qui croyez-vous, dis-je, qui soit à Paros? » — a Et, je vous prie, qui peut y être, me répliqua-t-il, si ce ne sont les Turcs & les diables, la plus infâme race de monstres & d'oppres**leurs** 

seurs qu'on puisse trouver dans le levant. J'ai été à Paros, moi! Y avez-vous été aussi? » — « Que j'y sois allé ou non, ce n'est pas de quoi il s'agir, Strates. La flotte de Catherine, & une armée de Russes y sont probablement en ce moment; & vous, sans y être provoqué, vous buvez pour envoyer au diable la flotte & l'armée de ces braves Russes, qui sont venus de si loin pour combattre & vous rendre la liberté & le libre exercice de votre religion. Ne vous ai - je pas déja dit que vous n'étiez pas Grec, & qu'à peine vous méritiez le nom de Chrétien. » — « Ah! Monsieur, s'écria Straces, ne redites pas cela. J'aimerois mieux mourir. Je ne vous ai pas d'abord compris, lorsque vous m'avez parlé de Paros. Je n'ai dans le cœur aucun sentiment de haine pour les Russes. Que Dieu les protège, & que ma folie puisse ne leur causer aucun mal. Huzza & vi&oire à Catherine! » En prononçant ces derniers mots, il faisoit voler son bonnet.

Un grand nombre d'Agows avoit paru au haut de la colline, & nous contemploient en silence & avec étonnement Strates & moi, tandis que nous étions auprès de l'autel. Deux ou trois d'entr'eux s'étoient même avancés jusqu'au bord du marais, & avoient bien vu les grimaces de Strates & entendu son Huzza: aussi ne manquerent - ils point de demander à Woldo ce que tout cela fignissoit! — Woldo leur dit que cet homme étoit sou & avoit été mordu par un chien enragé, ce qui nous les eut bientôt réconciliés. Ils dirent même qu'il seroit infailliblement guéri par le Nil; mais que l'usage, en pareil cas, étoit de boire l'eau à jeun. Je sus très - content non-seulement que Woldo eût donné cette tournure à ce que

Tome III. Siff

nous avions fait, mais que nous eussions rencontré par hasard un remede, qui nous montre qu'il subsiste encore de nos jours une connexion entre le Nil & son ancienne régulatrice, la constellaton du chien.

44

•

, .

**'** .

.

•

\_\_\_\_\_

## CHAPITRE XIII.

Coup-d'œil sur les anciens, qui ont tenté de découvrir les sources du Nil. — Preuve qu'ils ne les ont point découvertes. — Preuve que les Jésuites ne sont pas non plus parvenus jusqu'à ces sources. — Récits fabuleux du Pere Kircher. — Decouverte saite par M. Bruce.

Les efforts pour découvrir les sources du Nil, & pour connoître les causes de ces débordemens, remontent dans l'antiquité, aussi loin que puissent nous conduire l'histoire & la tradition, & même au-delà, s'il est vrai que ce sleuve fameux soit le sujet premier des hiéroglyphes. Il doit sur-tout être compté dans le petit nombre des phénomènes d'histoire naturelle, qui ont sixé l'attention des anciens philosophes; & des hommes de tout état, de tout rang ont en cela se-condé les philosophes avec une ardeur & une perséverance rares. Cependant la découverte des sources du Nil, souvent entreprise, & toujours dans les circonstances les plus savorables en apparence, n'a jamais été exécutée. Tous ces travaux répétés ont été vains; le secret est demeuré long-tems impénétrable, & la gloire de le révéler a été réservée à ce siecle déja célebre par tant d'autres découvertes.

QUOIQUE l'Egypte n'ait point été, comme on l'a dit, créée par le Nil, elle lui doit ses plus grands avantages. Elle n'est jamais plus belle que quand le sleuve l'a inondée; & sa Sss 2

richesse & sa pauvreté dépendent du plus ou moins d'accroissement des eaux. Toutesois ce n'est point en Egypte qu'on a commencé d'observer le tems & la cause de ces débordemens. On en avoit du moins calculé les essets, avant de se hasarder à bâtir une ville jusqu'où les débordemens pouvoient atteindre.

L'HOMME ignorant d'abord la cause des crues du Nil, ainsi que l'extension qu'elles pouvoient avoir, se souvenoit seulement des déluges qui avoient dévasté la terre, & dont les traces étoient encore empreintes sur le front des montagnes. Il euc donc raison d'être étonné en voyant que le fleuve, quelque grands, quelque terribles que fussent ses débordemens, étoit. toujours soumis à un pouvoir qui régloit le tems de ses crues, & qui lui défendoit de détruire la terre, qu'il étoit destiné à enrichir. Rentré dans son canal, il cessoit d'inonder les champs auxquels il avoit donné la facilité d'être mis en culture, & dispensé la plus grande sécondité. Mais quel étoit le pouvoir qui régloit ainsi les débordemens du Nil? C'est ce qu'on ne pouvoir deviner; & on ignoroit conséquemment si cette régularité devoit être passagere ou éternelle, & si le fleuve ne pouvoit pas tout-à-coup franchir ses limites & entraîner à-la-fois dans l'océan les moissons & les laboureurs.

Ce n'étoit sans doute qu'en découvrant la cause des débordemens du Nil, ou d'après une très longue suite d'observations, qu'il étoit possible de déterminer si ce sleuve étoit constant dans le retour périodique de ses crues, ou si, au bout d'un certain tems, ses crues ne cesseroient pas. Avant qu'on se sût bien assuré de cela, le laboureur pouvoit bien cultiver les plaines de l'Egypte; mais non se hasarder à y bâtir: aussi saisoit-il sa demeure dans les montagnes, où il bravoit les débordemens. Ce que j'avance ici, paroît évident, d'après ce que nous avons vu à Thebes, où les Aborigenes ne bâtirent point pour se loger, mais où ils creuserent dans le roc vis des milliers de cavernes qu'on voit encore, & qui surent, comme nous l'avons déja observé, la demeure des anciens habitans venus d'au-delà de l'isse de Méroë.

LES philosophes de Méroë semblent avoir été les premiers qui aient entrepris de saire des observations suivies, pour que leurs descendans connussent bien les tems où ils pourroient résider dans les plaines de l'Egypte, & les cultiver sans craindre les débordemens du Nil. L'isle de Méroë, remplie de troupeaux & de Pasteurs, située sous un ciel toujours sans nuage, & n'ayant qu'un très-court crépuscule, étoit placée entre le Nil & l'Astaboras, où les deux sleuves (1) portent les eaux qui tombent dans l'est & dans l'ouest de l'Ethiopie, & viennent se réunir dans une latitude hors des limites des pluies du tropique. Cette terre étoit trop haute pour que le Nil pût l'inonder; mais elle étoit en même tems assez près du fleuve, pour qu'on sût à même d'observer les divers degrés de ses crues.

Sirius, la plus brillante étoile du firmament, vraisemblablement la plus grande, la plus près de la terre, comme elle est la plus propre aux observations dont je parle, Sirius se trouvoit dans une position verticale avec l'isse de Méroë. On

<sup>(1)</sup> Le Nil & le Tacazzé.

ne dut donc pas être long-tems à s'appercevoir que l'ascension héliaque de la canicule étoit l'instant où toute l'Egypte
devoit se préparer à recevoir une inondation, sans laquelle le
laboureur solliciteroit vainement la terre de lui donner des
moissons. Les champs étoient des déserts couverts de poussière, les métairies sans agriculture, les agriculteurs sans semence, & des maisons peut-être bâties au milieu de l'endroit
où les eaux débordent, quand à une époque sixe on voyoit
s'avancer le signe brillant qui venoit avertir le possesseur des
champs d'appeller le laboureur, le laboureur de se procurer des semences, & l'étranger de s'éloigner d'un endroit
destiné à être bientôt caché par les eaux.

RIEN n'étoit donc plus naturel que d'observer les rapports qu'il pouvoit y avoir entre les débordemens du Nil & la constellation du chien. Il est même probable qu'en cherchant à pénétrer la cause des débordemens du Nil, on sit plusieurs découvertes utiles; mais la cause même qu'on désiroit de connoître resta cachée. Cependant ces effets étant constamment réguliers, on ne doit point s'étonner si la reconnoissance attribua à l'étoile Sirius une partie des biensaits du Nil. Quoique ces recherches semblassent n'intéresser que l'Egypte & la Nubie, elles n'en devinrent pas moins l'objet des méditations de tous les philosophes de l'antiquité, & de tous ceux qui étudioient la nature.

L'on crut que le meilleur moyen de connoître la cause de ce phénomène, étoit de découvrir les sources du Nil: mais comme cette découverte présentoit de grands obliacles, on pensa qu'elle ne pouvoit être entreprise que par des Rois,

qui soumettroient les nations en les découvrant, & dont la puissance, la richesse, les armées nombreuses triompheroient des dissicultés, qui, en se succédant continuellement, rebutent le zèle, épuisent le courage, & rendent nuls tous les efforts des voyageurs les plus intrépides.

SESOSTRIS, l'un des plus anciens & des plus célebres conquérans de l'antiquité, désiroit, dit-on, avec ardeur de pénétrer, dans le cours de ses victoires, jusqu'aux sources du Nil, & il est même préséré cette gloire à celle que lui donnoit une monarchie presque universelle.

Venit ad occasum mundique extrema Sesostris, Et Pharios currus regum cervicibus egit: Antè tamen vestros amnes Rhodanumque, Padumque, Quam Nilum de sonte bibit...,

Luçan.

J'AI déjà parlé assez au long des efforts & des revers de Cambyses (1).

Cambyles longi populos pervenit ad zvi,
Defectuíque epulis, & pastus czde suorums
Ignoto te, Nile, redit....

Lucan.

Alexandre est celui qui voulut essayer ensuite de déconvrir les sources du Nil, & son expédition mérite plus d'attention que celles de ses prédécesseurs. Quand il eut con-

<sup>(1)</sup> Volume 2, liv. 2, ch. 5.

quis l'Egypte, & qu'il fut arrivé dans les déserts de la Lybie, au temple de Jupiter Ammon, antique & célebre divinité des Pasteurs, la premiere chose qu'il demanda, sut en quel endroit le Nil prenoit sa source. Les Prêtres de ce temple lui donnerent les instructions nécessaires pour y parvenir; & il choisit, dit-on, des Ethiopiens, comme les gens les plus propres à découvrir cette source, qu'il leur commanda de cherchet.

Summus Alexander regum, quem Memphis adorat,
Invidit Nilo, missique per ultima terræ
Æthiopum lectos: illos rubicunda perusti
Zona poli tenuit, Nilum videre calentem.

Lucan.

CES Ethiopiens, en partant de leur temple dans le désert d'Elva ou d'Oasis, ou, de ce qui revient au même, des bords du Nil, de Thebes, dûrent suivre presque le même chemin qu'a suivi Poncet, jusqu'à l'endroit où l'on rejoint le Nil, aux environs de Moscho, dans le royaume de Dongola. Ils allerent ensuite, comme lui, à Halfaïa, où le Bahar-el-Abiad, c'est-à-dire la riviere blanche, joint le Nil, dans un endroit qu'on nomme Hojila, à cinq milles au-dessous de la ville. Pour éviter les montagnes de Kuara, ils passerent entre la rive occidentale du Nil & le Bahar-el-Abiad, & ils remonterent le long du sleuve droit au sud, jusqu'aux montagnes de Fazuclo, pays où son cours devoit nécessairement être connu. Après avoir passé la grande chaîne de montagnes connues sous le nom de Dyre & Tegla, entre les 11 & 12º de

de latitude nord, où sont les grandes cataractes, ils descendirent dans le plat pays des Gongas, jusqu'auprès du Bizamo, près du 9° de latitude nord. Là le Nil, changeant sa direction nord & sud, tourne droit à l'est, & enclave toute la province de Gojam.

IL est probable que les Ethiopiens envoyés par Alexandre, croyant toujours que le Nil remontoit au sud, prirent cette direction vers l'est pour un angle, qui étoit compensé par un autre angle vers l'ouest, où ils s'imaginoient qu'ils le rejoindroient bientôt. Ils continuerent donc à marcher vers le sud, jusqu'auprès de la ligne; mais ils ne revirent pas le fleuve, ni ils ne purent en avoir aucune connoissance; car ils lui tournoient le dos, & ils l'avoient laissé par les 11° de latitude nord. Ils rapporterent donc à Alexandre, comme c'étoit en esset très-vrai, qu'ils avoient remonté le cours du Nil droit au sud, jusques par les 9° de latitude, où ils l'avoient vu aller tout à-coup du côté de l'est, sans qu'ils eussent pu le revoir. Ils ajouterent que le fleuve n'étoit point connu sous la ligne; que, tant qu'ils l'avoient vu, ils ne s'étoient point apperçus qu'il fût diminué, & ils n'avoient aucune preuve qui leur annonçât qu'ils étoient près de sa source, & qu'enfin ils avoient trouvé le Nil chaud, tandis qu'ils croyoient qu'il naissoit au milieu des neiges.

CETTE découverte, car c'en étoit une, puisqu'elle apprenoit que le fleuve tournoit à l'est, cette découverte, dis-je, sit une si forte impression sur l'esprit d'Alexandre, que quand il arriva près des sources de l'Indus, grossi alors par la sonte Tome III. des neiges du Caucase, & se débordant en été, il crut être parvenu à la source même du Nil, qu'il avoit déja vu dans l'ouest; & il regarda cet avantage comme le plus glorieux de ses travaux (1). Il écrivit soudain à sa mere Olympias, pour lui annoncer cette grande nouvelle. Mais bientôt après, convaincu de son erreur, & trop ami de la gloire pour vouloir accréditer un mensonge, il essaça ce qu'il avoit écrit. Cependant tout cela n'avoit point rebuté ce conquérant, & il avoit résolu de chercher lui même les sources du Nil, quand il seroit de retour des Indes.

Nec sterilis Libyz, Nec Syrticus obstitit Ammon.

Issu in occasus, mundi devexa secutus:

Ambisseque polos, Nilumque à sonte bibisset:

Occurrit suprema dies, naturaque solum.

Hunc potuit sinem vesano ponere regi.

Lucan.

CEUX à qui la lecture des anciens n'est pas samiliere, eronveront sans doute bien étrange qu'un Prince aussi instruit qu'Alexandre, qui avoit dans son armée un grand nombre de Philosophes, de Géographes, d'Astronomes, & qui étoit continuellement en correspondance avec Aristote, dont les connoissances étoient presque universelles, après avoir vu le Nil en Egypte, venant du côté du midi, ait pu croire avoir trouvé sa source sur les bords de l'Indus, dans le nord-est, & si loin de l'Ethiopie. Mais les préjugés de son siecle disculpent sacilement le vainqueur de Darius. Les anciens ne

<sup>(1)</sup> Arrianus de exped. Alexandri, lib. 6.

pouvoient se désaire de leur opinion erronée concernant les deux mers.

ILs avoient navigué dans toutes les parties de la mer Caspienne; ils en avoient presque sait le tour; & pendant qu'ils conquéroient des royaumes entre cette mei & l'Océan; pendant qu'ils voyoient que l'eau en étoit douce, qu'elle n'avoit ni flux, ni reflux, ils persistoient à croire qu'elle faisoit partie de l'Océan. D'un autre côté, ils étoient persuadés obstinément que sur la côte orientale d'Afrique, vers les 15° degrés de latitude sud, il y avoit une langue de terre qui s'étendoit à l'est & au nord-est, & étoit jointe à la peninsule de l'Inde, & conséquemment saisoit un lac de cette partie de l'Océan. En vain depuis plusieurs siecles des vaisseaux de différentes nations avoient fait le voyage de Sofala, sans voir une pareille langue de terre. Ils n'avoient pu en détruire l'existence prétendue, & on s'étoit contenté de la placer plus loin dans le sud; & quoiqu'Eudoxe, passant de la mer Rouge dans l'Océan Indien, eût doublé le cap de Bonne-Espérance, ce qui prouvoit invinciblement que la jonction de la côte orientale d'Afrique avec l'Inde étoit imaginaire, on aima mieux continuer à croire cette jonction réelle, & traiter de fable la navigation d'Eudoxe.

Les Grecs ont toujours cru qu'aucune riviere ne pouvoit prendre naissance sous la zone torride. Ils croyoient également que la sonte des neiges étoit la cause unique de la crue des rivieres & des sleuves en été; & c'étoit donc à cette cause qu'ils attribuoient les débordemens du Nil. Quand

Tttt 2

Alexandre apprit des Ethiopiens, qu'il avoit chargé de remonter le cours du Nil, que vers le 9° de latitude ce fleuve tournoit droit à l'est & ne reparoissoit plus, il imagina qu'il passoit à travers le prolongement imaginaire de terre, renfermant le lac imaginaire, & jointe à la peninsule de l'Inde, & qu'ensuite il alsoit au nord jusqu'au Caucase, ou il étoit grossi par la sonte des neiges. Telle étoit aussi l'opinion du Géographe Ptolemée.

PTOLEMÉE Philadelphe, le second des Princes de ce nom qui succéderent en Egypte au trône d'Alexandre, entra en Ethiopie à la tête d'une armée, & marcha contre les negres Shangallas. Son projet étoit non-seulement de découvrir les sources du Nil, mais de pouvoir se procurer continuellement des éléphans pour les vendre aux Rois de Syrie. L'on a déja vu, dans le premier volume (1) de cet ouvrage, quel sur le succès de cette expédition.

PTOLEMÉE Evergetes, successeur de Ptolemée Philadelphe, Etant dans la vingt-septieme année de son regne, en paix avec tous ses voisins, entreprit d'aller en Ethiopie. Son dessein étoit, sans doute, de découvrir les sources du Nil: mais une singuliere méprise succause qu'il ne réussit point. Il imagina que le fleuve Siris, à présent connu sous le nom de Tacazzé, étoit le Nil; &, en remontant le long de ses bords, il se rendit à Axum, capitale de la province de Syré & de toute l'Ethiopie. Cependant ce qu'il dit de la neige, dans laquelle

<sup>(1)</sup> Liv. 2, ch. 5.

on s'enfonçoit julqu'au genou sur la montagne du Samen, me fait douter qu'il ait traversé le Siris, & qu'il ait été témoin de ce qu'il rapporte.

Cisar, partagé entre l'honneur d'avoir conquis un royaume riche & puissant, & le plaisir d'en posséder la Reine, qui étoit, sans contredit, la plus belle semme du monde, César, dit-on, prosita des momens de paix, dont il jouit en Egypte, pour chercher à connoître les sources du Nil; ét surement le tems qu'il consacra à ces secherches, tems qu'il pouvoir employer d'une maniere bien plus douce, fait plus d'honneur au Nil que tout ce qu'ont sait les autres personnes qui en one tenté la découverte. La nuir même, où il acheva de renverser la monarchie égyptienne, César s'entretenoir des sources du Nil avec les savans d'Alexandrie, qui soupoient avec lui; & s'adressant à Achoreus, Grand-Prêtre du Nil, il dit:

Quam fluvii causas, per secula ranta latentis, Ignotumque caput. Spes sit mihi certa videndi Niliacos sontes, bellum civile relinquam.

Lucan

Le Poëte loue ici la curiolité de Célar, ou son desir de savoir, aux dépens de son patriotisme; car il lui fait déclarer formellement qu'il regardoit la guerre, qu'il faisoit à son pays, comme le plus grand de ses plaisirs, & qu'il ne l'abandonneroit jamais que pour une seule chose qui le statteroit encore davantage, c'est-à-dire, pour découvrit les sources du Nil.

Achoreus, sier de voir qu'un héros tel que César s'addresse à lui pour s'entretenir de ces sources inconnues, entre dans quelques explications.

Que ribi noscendi Nilum, Romane, empido est, Hec Pharis, Persisque fuir, Macedumque tyrannis: Nullaque non eras voluit conserre futuris Noticiam: sed vincit adhue natura latendi.

Neron fit, à ce que nous attestent les Historiens, partir deux Conturions pour découvrin les sources du Nil; & à leur retour, ils rendirent compte de leur voyage à l'Empereur, en présence de Séneque, qui semble n'avoir pas eu beaucoup de goût pour ces rechérches. Les Centurions rapporterent donc qu'après avoir fair béaucoup de chemin, ils étoient arrivés chez un Roi d'Ethiopie, qui leur avoir fourni tous les secours nécessaires, & des recommandations avec lesquelles ils avoient pénétré dans des royaumes plus éloignés, où ils avoient vu des lacs immenses, dont l'étendue étoit inconnue aux gens du pays, & dont vraisemblablement on ne trouveroit jamais le bout.

Voilla tout le fruit que Néron put retirer de cette expédition. Vraisemblablement les Centurions n'avoient pas été bien loin. Ils avoient manqué de courage, & ils revinrent avec une histoire mensongere, qu'ils inventerent pour cacher leur honte. Nous savons à présent qu'il n'y a entre l'Egypte & les sources du Nil-d'autre lac que le lac Taana, & si les Centurions de Néron étoient allés jusques sur ses bords, ils auroient pu le contempler dans toute son étendue & voir la

campagne bien au delà (1). Mais je crois qu'ils ne tenterent point d'y aller, à moins qu'ils n'essayassent de traverser le pays des Shangallas, dans le mois de Juin ou de Juillet, oit, comme je l'ai déja dit; il est absolument impossible d'y voyager, à cause de l'étonnante régération des arbres & de l'eau qui couvre la terre, & que les Centurions auroient pu prendre pour une saite de lacs.

APRÈS tant d'efforts inutiles, les Savans de l'antiquité commencerent à croire la découverte des sources du Nil impossible; & les Poères & les Historiens n'en parlerent plus que comme d'une chose desepérée.

Secreto de sonte cadens ; qui semper mani

Querendus ratione latet, nec contigit ulli,

Hoc vidisse caput, serrur sine teste creatus.

Claudian.

PLINE, qui, comme on sait, vécut sous Trajan, disoit que de son tems les sources du Nil étoient absolument inconnues.

— « Nilus incertis ortus sontibus, it per deserta & ardentia,

» & immenso longitudinis spatio ambulans (2). » — Aussi
les anciens ne firent depuis aucune tentative qui y est rapport.

Tour ce que je viens de rapporter, demontre évidemment

<sup>- (1)</sup> Il y a encore une autre chose qui me fait croire que ce voyage des Centurions est controuvé; c'est qu'ils disent que la distance, qui sépare Syene de Merroé, est de 660 milles. — Plin. lib. 6, cap. 29.

que les sources du Nil furent un mystere pour toute l'antiquité. On cessa même de les chercher, & caput Nili quærere passa en proverbe pour marquer l'inutilité d'une entreprise. Examinons maintenant les efforts des modernes pour renouveller une espérance abandonnée des anciens.

Le premier qui ait voyagé en Abyssinie, dans les derniers siécles, a été tout-à-la-sois moine & marchand. Il y sut envoyé par Nonnosus, Ambassadeur de l'Empereur Justin, qui le sit partir la cinquième année du regne de ce Prince, c'est-à dire, en 522. Ce moine est appellé, tantôt Cosme l'hermite, tantôt Indoplaustes. Plusieurs personnes ont pensé que ce dernier nom lui avoit été donné pour avoir beaucoup voyagé dans l'Inde: mais rien ne nous montre que Cosme soit jamais allé dans l'Inde Assatique; & je crois plutôt que cet hermite ne sut nommé Indoplaustes, qu'à cause de son voyage en Abyssinie, que les anciens appelloient l'Inde.

Cosme l'hermite alla jusqu'à Axum; & il paroît qu'il obferva très-bien les différences du climat, les noms & la situation des endroits où il passa: mais il ne pénétra point jusqu'aux sources du Nil; il ne l'essaya même pas. La province
des Agows étoit sans doute alors inaccessible, puisque la
Cour se tenoit à Axum, qui est à l'est du Tacazzé & bien
au-delà.

AUCUN des Portugais qui arriverent les premiers en Abylsinie, ni Covillan, ni Roderigo de Lima, ni Christophe de Gama, ni même le Patriarche Alphonso Mendez, n'ont vu les sources du Nil, ni n'ont dit les avoir vues. Pierre Paez vint ensuite, sous le regne de Za Denghel, & c'est à lui à qui on attribue cet honneur. Je vais considérer un moment si ces prétentions sont bien fondées.

PAEZ a laissé une histoire manuscrite de la mission des Jéfuites & des choses les plus remarquables qui se sont passées de son tems en Abyssinie. Cette histoire contient deux gros volumes in 8°. & est écrite d'un style simple & naturel. On en répandit des copies dans tous les Colleges & les Séminaires des Jésuites; & lors de la destruction de leur Ordre, ces copies se sont trouvées dans toutes leurs bibliotheques.

ATHANASE Kircher, Jésuite qui s'est rendu très-célebre par la variété de ses connoissances & le nombre de ses écrits, & bien plus encore par la hardiesse avec laquelle il avance des faits invraisemblables & contraires à toutes les notions que nous avons en histoire naturelle, Athanase Kircher est le premier qui ait publié une description des sources du Nil, qu'il dit avoir tirée du Journal ou de l'Histoire de Paez.

CEPENDANT, je dois observer que je n'ai rien trouvé de pareil dans trois copies de l'Histoire de Paez, que j'ai vues en Italie, à mon retour d'Abyssinie. La premiere que je vis, étoit à Milan, où par le crédit de quelques amis, j'obtins la facilité de l'examiner à loisir. J'en vis une autre à Bologne; & la troissème me tomba entre les mains à Rome. Je les parcourus rapidement, & j'allai vîte à l'endroit où je croyois que devoit être la description que je cherchois: mais je ne l'y trouvai point. J'avois copié la premiere & la derniere page

Tome III. V v v v

du manuscrit de Milan, que je comparai avec ceux de Rome & de Bologne, & je reconnus qu'ils étoient tous trois de même, mot pour mot; mais pas un d'eux ne contenoit une syllabe sur la prétendue découverte des sources du Nil.

Toutefois, je ne me hasarderai pas à prononcer d'après ce seul examen. Je présenterai d'autres preuves à l'appui de mon opinion; et je démontrerai que le Missionnaire Paez no parle de la découverte dont on veut lui saire honneur, dans aucun de ses Ouvrages, excepté dans celui qui a passé parles mains de Kircher.

ALPHONSO Mendez arriva en Abyssinie environ un an après la mort de Paez. Mais quoique la découverte des sources du Nil eût été très slatteuse pour lui, pour le Pape, pour le Roi d'Espagne & pour tous ses autres grands patrons d'Italie & de Portugal; quoiqu'il écrivie l'Histoire du pays & de tout ce qui concernoit sa mission, d'une maniere sort détaillée. & avec beaucoup de jugement, jamais il ne dit rien du prétendu voyage de Paez aux sources du Nil; & cependant, on s'est servi de l'autorité même d'Alphonso Mendez pour répandre cette Histoire à Rome & en Portugal.

Balthasar Tellez, Jésuite très-savant, a écrit sur l'Abyssinie deux volumes in-folio, dans lesquels on trouve beaucoup de candeur & d'impartialité, vu l'esprit de ce tems-là. Il déclare que son Ouvrage est sait d'après les Mémoires du Patriarche. Alphonso Mendez & les deux volumes de Paez, ainsi que d'après les relations & les lettres de quelques autres Jésuites, qui tous avoient été en différens endroits, Tellez avoit eu une pleine communication de ses divers écrits. Il n'avoit point sur tout négligé les relations annuelles de Paez, depuis 1598 jusqu'en 1622. Et cependant, il ne fait aucune mention des sources du Nil, quoiqu'il ne manque pas de s'étendre avec complaisance sur le mérite & les travaux de chaque Missionnaire, durant le long regne de Sultan Segued (1), qui occupe la moitié de son Ouvrage.

A la suite de ce que je viens d'observer pour prouver que Paez n'est jamais allé aux sources du Nil, ni n'a prétendu y être allé, je veux transcrire le récit que Paez sait de ce voyage imaginaire, ou plutôt le récit que Kircher lui prête; & s'il est un seul de mes Lecteurs qui puisse croire qu'un homme de génie, tel que Paez, transporté par hasard auprès de ces sources, tressaillant de plaisir & sentant toute l'importance de sa découverre, comme il paroît la sentir, puisse en avoir fait la description qu'on lui attribue, je consens à n'être regardé que comme le second de ce Missionnaire.

Mais avant de copier cette description, il me reste à faire une observation sur les dates du voyage. Le mémorable jour qu'on a marqué pour celui de la découverte, est le 2 l'Avril 1618. A cette époque, les pluies ont déja commencé à tomber; & la saison érant mal saine, les armées ne se tiennent point en campagne sans une extrême nécessité. Ce n'est que depuis le mois de Septembre jusqu'en Février que les Abyssiniens s'écartent de leurs soyers & vont à la guerre.

<sup>(1)</sup> Ce Roi d'Aby Anie est le même que Socintos,

IL y a en Abyssinie deux nations d'Agows; l'une est celle des Agows de Damot, qui habitent les environs des sources du Nil; & l'autre est celle des Agows connus sous le nom de Tcheratz-Agows, qui vivent près des sources du Tacazzé. Nous voyons dans l'Histoire du regne de Socinios, qu'il marcha plusieurs fois contre les Agows. La premiere fois, ce fut en 1608, dans la quatriéme année de son regne; & les annales éthiopiennes disent que c'étoit contre les Tcheratz-Agows. En 1611, Socinios alla combattre encore les mêmes Agows du Lasta; de sorte que si Paez avoit été avec ce Prince, il n'auroit pu voir d'autre source que celle du Tacazzé. La troisiéme expédition du Roi eut lieu en 1625, & sut dirigée contre Sacala, Geesh & Ashoa. Les Gallas firent une invasion en Gojam: mais ils se retirerent, parce que l'armée royale marcha contre eux, & ils repasserent le Nil, vis-àvis de leur pays. Socinios s'avança alors contre les Agows de Damot, & il livra bataille aux habitans de Sacala, d'Ashoa & de Geesh, vivant autour des sources du Nil. C'est donc alors que Paez ou tout autre qui eût été à la suite de l'Empereur, auroit pu voir ces sources avec sécurité, puisque l'armée royale étoit campée non loin de là, peut-être même à côté des sources; car le lieu conviendroit parsaitement bien pour un campement. Mais Socinios se trouvoit là en 1625, & Paez étoit mort en 1622.

A présent, je vais copier la description que Kircher a faite des sources du Nil, en disant qu'il l'avoit prise dans Paez; & je le répete, je soumets cette description à tous les gens de bon sens, pour qu'ils jugent si elle paroît avoir été tracée par un témoin oculaire; si elle ne peut pas convenir aux

sources de tout autre seuve ou de toute autre riviere, comme à celles du Nil; & si ensin elle n'est pas trop vague pour donner une idée claire de ce qu'on a voulu fairs connoître.

« Les Ethiopiens (1) donnent aujourd'hui au Nil le nom d'Abaoy. Il prend naissance dans le royaume de Gojam & dans le district de Sabala, dont les habitans s'appellent Agows. La source du Nil est dans la partie occidentale du Gojam, & dans l'endroit le plus élevé d'une vallée, qui ressemble à une grande plaine, environnée de hautes montagnes. Me trouvant dans ce canton le 21 Ayril 1618, avec le Roi & l'armée, je montai jusqu'a l'endroit où est la source, & j'observai tout avec beaucoup d'attention. Je découvris d'abord deux fontaines rondes, ayant chacune un diamètre d'environ quatre fois la largeur de la main; & je contemplai avec un extrême plaisir ce que ni Cyrus (2), Roi des Perses, ni Cambyles, ni Alexandre le Grand, ni le fameux Jules César ne purent découvrir. Ces fontaines ne coulent point dans la plaine qui est sur le sommet de la montagne : mais l'eau sort au pied de cette montagne. Elles sont à environ un jet de pierre de distance l'une de l'autre. Les habitans disent que toute la montagne est remplie d'eau, & ils ajoutent que toute la plaine des environs flotte continuellement; preuve certaine qu'il y a beaucoup d'eau par-dessous. C'est aussi la raison pour laquelle, au lieu de déborder au haut de la montagne, l'eau s'ouvre avec violence un passage en bas. Les gens du

<sup>(1)</sup> In Œdipo syntagma, I. cap. 7, p. 57.

<sup>(2)</sup> Je n'ai jamais vu dans aucun Auteur ancien que Cyrus ait entrepris cette découverte.

pays, ainsi que l'Empereur qui étoit là à la tête de son armée; dirent que cette année la terre étoit moins tremblante autour des sontaines, à cause de la sécheresse; mais que les années précédentes, elle trembloit, au point qu'il étoit sort dangereux de s'en approcher. La plaine qui est au haut de la montagne a environ une portée de fronde de largeur. Les namels habitent au bas de la montagne, du côté de l'occident, à une lieue de la sontaine. Cet endroit se nomme Geesh; & la sontaine paroît être à une portée de canon de Geesh. Ensin, la plaine où la sontaine est située, est d'un accès trèsdifficile de tous côtés, excepté du côté du nord, par où l'on peut y monter aisément. »

JE ne me permettrai que quelques réflexions : mais elles suffiront pour prouver que cette description ne peut être l'ouvrage ni de Paez, ni d'aucune autre personne, qui ait voyagé en Abyssinie. D'abord il n'y a point dans ces contrées-d'endroit connu fous le nom de Sabala : mais bien un qui porte le nom de Sacala. Sacala signifie en langue Ethiopienne, une terre très - haute d'où l'eau tombe de tous côtés, tant de l'est que de l'ouest, du nord que du sud. Ainsi, les toits de maison, en forme de cône, les dessus de tente sont appellés Saçala, parce que quand il pleut, l'eau en découle également de chaque côté. Ainsi, elle découle des sommets pointus des montagnes. Ainsi, on voit à Sacala le Nil courant vers le nord, tandis que plusieurs autres sources sorment le lac & la riviere de Temsi, & se précipitent vers le sud, dans la plaine d'Ashoa, à trois cents pieds au dessous du niveau de la montagne de Geesh.

NI Sacala, ni Geesh ne sont à l'Ouest du Gojam, ni n'approchent même de cette direction. Pour se rendre de Sacala en Gojam, il faut d'abord traverser les hautes montagnes de Litchambara, paris celles d'Amid Amid; en descendant d'Amid Amid, on entre dans la province du Damot, & après l'avoir traversée dans toute sa largeur. on arrive sur les frontieres occidentales du Gojam. Les erreurs qu'on trouve dans la description attribuée à Paez. sont telles qu'il est impossible qu'elles eussent échappé à un homme, qui eût été sur les lieux, & à la suite d'une armée, dont chaque Officier, chaque soldat le connoissant pour le favori du Monarque, se seroit empressé de lui donner des renseignemens sûrs. Il n'y avoit même personne dans cette armée, qui ne se sut cru honoré, si Paez l'avoit seulement employé à lui aller chercher une paille sur le sommet le plus élevé des montagnes d'Amid' Amid.

Tour est donc absolument saux dans la description dont je viens de parler, tant par rapport au nombre & à la position des sources, qu'à la situation de la montagne & du village de Geesh, ainsi qu'on peut s'en convaincre d'apprès ma relation & ma carte. Je tenois dans mes mains la prétendue description de Paez, lorsque je sis l'examendes sources du Nil & des lieux adjacens (1). Je mesurait toutes les distances. Je les trouvai toutes imaginaires; & j'écrivis sur les lieux mêmes toute la partie de montagne.

<sup>(1)</sup> Le 5 Novembre 1770.

Journal qui y a rapport, & que j'offre au public telle qu'elle a été d'abord faite.

It n'est pas aisé de concevoir pourquoi Paez observe : que l'eau qui trouve une issue au pied de la montagne, ne coule pas par en haut. » — Il seroit bien étrange qu'il en eût été autrement; & je ne doute pas qu'une montagne qui auroit fait jaillir l'eau par son sommet, tandis que cette eau auroit eu une libre issue au pied de la montagne, n'eût été la chose la plus curieuse que les deux Jésuites eussent pu voir dans leur voyage.

. Mais de quelle montagne parle le missionnaire? Il ne l'a point nommée; & il a dit, au contraire, que les sources du Nil étoient situées dans la partie la plus haute d'une plaine. Je ne crois pourtant pas qu'il veuille dire que la partie la plus haute d'une plaine est une montagne. Si cela étoit, cette maniere de décrire les choses ne pourroit être entendue sans un interprête. Paez dit ensuite que la montagne est remplie d'eau & tremble; & qu'il y a un village un peu au dessous du sommet. Pour moi, je n'ai rien vu de tout cela. Quelle que soit la montagne dont Paez veut parler, il paut bien y avoir, des terreins froids & humides : mais si c'est la montagne de Geesh, je puis assurer qu'il n'y a point de village à plus d'un quart de mille de son enceinte. Le village de Geesh est à mi-côte d'un rocher, d'où l'on descend dans la plaine d'Ashoa, Le pied de ce rocher, c'est à-dire, la plaine est, comme je l'ai déja observé, trois cents pieds au dessous du niveau de la base de la montagne de Geesh & de l'endroit où jaillissent les sources du Nil. PAEZ

PAEZ dit ensuite qu'il y a trois milles du'village de Geesh aux sources. Mon quart de cercle étoit dans ma tente, plantée près du village: ainsi, il m'étoit nécessaire de messurer la distance, asin de pouvoir en faire la compensation, & calculer mes observations comme si elles avoient été faites aux sources mêmes. Je chaînai donc depuis le bord du sommet du rocher jusqu'au centre de l'autel verdoyant, d'où jaillit la principale source, & je trouvai 1760 pieds, (1) c'est-à-dire, 586 brasses & deux pieds; & c'est là ce que Paez appelle une lieue, ou la plus gran le portée d'une bombe. Pour moi, je crois qu'il est impossible que quelqu'un qui auroit été sur les lieux, commît de pareilles erreurs, ou bien la rélation devroit en général être regardée comme manquant de précision.

JE terminerai ceci par une observation, qui prouve, je crois invinciblement, que Paez n'a jamais vu les sources du Nil. Il dit que le champ, où sont situées ces sources, est d'un accès difficile, & que la montée en est très roide, excepté du côté du nord. Mais, si l'on considère les premiers mots de cette description, on trouvera que c'est la descente & non la montée qui doit être difficile; car les sources du Nil sont dans une vallée, & l'on descend plutôt dans une vallée que l'on n'y monte.

CEPENDANT en supposant que ce soit une vallée, & que

<sup>(1)</sup> Ce sont des pieds anglois, qui ont un pouce de moins que les pieds françois

\*\*Tome III.\*\*

X x x x

dans cette vallée il y air un champ, qu'au milieu du champ s'éleve une montagne, & que sur la montagne jaillissent les fources, je dirai encore que si ces lieux sone inaccessibles, c'est sur-tout du côté du nord, par où l'on y monte des plaines de Goutto, Quand on vient de l'est, on y monte par Sacala, & par la vallée de Litchansbara; & quand on fort de la plaine d'Ashoa au midi, on a le rocher perpendiculaire & escarpé de Geesh, couvert d'arbustes épineux, d'arbres & de bambous, qui cachent l'entrée de cavernes affreuses. Au nord, on a les montagnes d'Aformasha, couvertes également de toutes espèces d'arbres, de plantes armées d'épines, & sur-tout de kantusfas, Ces lieux sont en outre, remplis de bêtes séroces & de beaucoup de grands singes à long poil, qui souvent marchent débout comme des hommes. Dans ces montagnes escarpées, on ne trouve que des sentiers fort étroits, qui semblent avoir été faits par les chêvres & les autres animaux sauvages; & quand on suit ces sentiers ils conduisent souvent sur le bord d'un précipice, & on est obligé de retrograder pour tâcher de trouver un meilleur chemin. Enfin, en venant de l'est, des environs de Zéegam & de la plaine, où le fleuve fait tant de tours & de détours, on trouve le chemin moins difficile; & cependant cenx qui montent aux sources du Nil par ce côté-là, ne trouvent pas encore que cela soit trop aisé.

It ne me reste qu'une chose à remarquer, c'est qu'aucun des Jésuites, soit Paez, soit quelqu'autre missionnaire, ne sait usage de cette découverte en géographie, ni ne l'a

appliquée à fixer la longitude, ni la latitude d'aucun endroit. Les Historiens de cette société lettrée, n'ont pas même jugé à propos de profixer des documens qu'an leur avoit présenté, pour faire mention du voyage de Paez; parce qu'il n'eût pas sans doute été aisé de soutenir d'après la seule autorité de Kircher, qui écrivoit à Rome, la réalité d'une découverte qu'il attribue à Paez, & qui ne se trouve point dans les écrits de Paez lui même. Si ce voyage étoit vrai, on en auroit au moins publié l'itinéraire; & la plupart des Jésuites écoient assez instruits pour déterminer, tant bien que mal, la latitude & la longitude de quelques endroits situés dans ces pays, où ils out demeuré près de cent ans. Ajoutons, qu'aucun membre de cette société n'a jamais rien dit de l'idolatrie qui regne aux environs des sources du Nil; & cependant, il semble que tout ce qui a rapport à la re ligion, n'auroit pas dû leur échapper.

SI les Jésuites avoient voulu aller aux sources du Nil, ils auroient pu partir de Dancaz; & par le moyen d'une boussible, dont l'usage étoit alors bien connu des Portugais, il leur eût été aisé de s'y rendre & de tracer exactement leur route. Quand ils habitoient leur couvent de Gorgora, ils n'étoient pas à cinquante milles de Geesh. Ils se sont cependant trompés de dix milles, en disant qu'il y avoit plus de soixante milles de distance entre ces deux endroits: mais cette erreur vient de ce qu'ils croyoient que les sources du Nil étoient dans la province de Gojam, & que du Gojam à Gorgora, il y a, en esset, une soixantaine de milles.

Xxxx s

Quand après avoir bien déterminé la latitude & la longitude de Gondar, je partis pour me rendre aux sources du Nil,
je pensai que la connoissance géographique des lieux, étoit
le seul fruit que la postérité pourroit retirer de mon voyage,
& qu'il valoit mieux tracer un Journal sec, un simple itinéraire,
que des descriptions plus agréables, mais moins utiles. D'après cela, je sixai chaque jour la durée de ma marche, la
montre à la main, & j'en réglai la direction avec une boufsole. Je pris la hauteur du soleil & des étoiles, à Dingleber,
sur les bords du Kelti, & à Goutto; &, ensin, je déterminai
la latitude des sources du Nil d'après plusieurs observations,
& leur longitude d'après une observation seule, mais très-distincte & très-savorable. Je dois ajouter que j'attendis à être
de retour à Gondar, pour saire tous mes calculs plus tranquillement & avec plus d'exactitude.

Je m'en revins des sources du Nil par un chemin dissérent de celui que j'avois pris en y allant. Je suivis la rive opposée du sieuve; & j'observai la hauteur du soleil, non loin du couvent de Welled Abbo, dans la maison même du Schalaka Welled Amlac, dont je parlerai bientôt. Arrivé à Gondar, j'additionnai le nombre de milles que j'avois faits chaque jour, en désalquant les circuits, estimant ce qui étoit douteux & réduisant tout à une ligne directe, comme on sait quand on voyage par mer. Je marquai aussi sur ma carte tous les villages que j'avois traversés ou vûs à peu de distance de la route, ainsi que le grand nombre de rivieres qu'il me sallut passer. Ceux qui jetteront les yeux sur cette petite carte, ne pourront se sormer qu'une idée imparsaite des peines immenses

qu'elle m'a coûtée. Cependant je me crus amplement recompensé de mes peines, quand je comparai à Gondar, le calcul de ma route suivant la boussole, avec celle qu'elle devoit donner d'après mes observations astronomiques. Je trouvai que je ne m'étois trompé que d'environ neus milles sur la latitude, & sept milles sur la longitude; erreur de très peu de conséquence dans une grande carte, & presqu'imperceptible dans une carte réduite.

CERTES, ni Pierre Paez, ni aucun autre homme qui ose prétendre à une découverte si long-temps & si ardemment desirée, n'auroit pû faire ce que j'ai fait; d'autant qu'en partant de Gorgora, il y a la moitié moins de chemin qu'en partant de Gondar. Mais s'il étoit vrai que Paez eût entrepris la découverte dont Kircher lui fait honneur, il n'en seroit pas moins vrai qu'il auroit laissé le monde dans la même ignorance où il l'avoit trouvé; puisqu'il eût voyagé comme un voleur, & qu'en découvrant les sources cachées du Nil, il leur eût jetté un coup d'œil, & eût soudain laissé retomber le voile sur elles, comme s'il avoit craint de les voir.

LUDOLF & Vossius se sont beaucoup égayés sur l'histoire de sette découverte. ils croyent que Kircher l'a faite pour Paez dont ils ne citent point le nom, mais qu'ils appellent le découvreur de rivieres. Ils disent qu'il est très-ridicule d'imaginer que l'Empereur d'Abyssinie fasse venir un Jésuire d'Europe, pour être l'antiquaire de son pays, lui apprendre que les sources du Nil étoient dans ses Etats, & lui montrer l'endroit où elles jaillissent. Mais n'en déplaise à Vossius, sa

critique est déplacée. Ni Paez, ni Kircher, ni qui que ce soit qui ait écrit le livre, où l'on parle de cette découverte, n'a jamais présendu qu'on eût eu besoin d'apprendre à l'Empereur d'Abyssie, en quel endroit étoient les sources du Nil. Il raconte sensement que les Agews de Geesh, lui ont dit que la montagne trembloit dans les temps de sécheresse; qu'elle avoit même tremblé cette année, & que l'Empereur présent au récit des Agows, l'avoit confirmé par son propre cémoignage. Ce n'est pas dire, ce me semble, que Paez ait appris à l'Empereur, dont l'armée étoit campée près de Geesh, que les sources du Nil se trouvoient dans ses Etats, & que c'étoit celles là mêmes qu'il voyoit. Malheur aux ouvrages de Scaliger, de Bochatt & de Vossus, s'ils étoient exposés à une critique d'aussi mauvaise soi!

Une mission protestante succéda immédiatement, je crois, à celle des Portugais, & consistoir en un seul missionnaire, Pierre Heyling de Lubec. Quoiqu'il vécut plusieurs années en Abyssinie, & qu'il y obtint même un grand crédit & de l'emploi, il n'entreprit jamais de découvrir les sources du Nil. Il s'étoit confacré à une vie studieuse & solitaire. Il avoit entr'autres connoissances, celle des soix Romaines (1), & il employa une grande partie de son temps à les traduire dans le langage du pays, d'après un plan qu'il avoit porté d'Allemagne, pour engager les Abyssiniens à adopter ces soix. Mais il ne vécut pas assez pour voir réussir son projet, quoiqu'il eût déja achevé sa traduction. Cet ouvrage, ainsi que deux autres

<sup>(1)</sup> Les Inflicues de Justinien.

livres qu'il avoir composés en Geez, existent encore, & some dans les mains de quelques Abyssiniens, à ce qu'on m'a affiré plusieurs sois en considence.

It me reste à parler de l'expédition la plus extraordinaire, qui ait été entreprise pour découvrir les sources du Nil. C'est celle de Pierre-Joseph le Roux, Conne de Desneval. It avoit servi dans la marine royale de Dunemurch, depuis l'année 1721, et en 1739, il sur élevé au grade de Vice-Amiral. Il dic dans un ouvrage qu'il a publié, et que j'ai maintenant sous les yeux, que M. du Rouse, Ambassadeur de Louis XIV, et cous ceux qui ont été envoyés par les Anglois et les Hollandois, pour visiter l'Abyssinie, ont péri parse qu'ils ne connoissoiene pas la véritable cles dont il falloit se servir pour y entrer; et il se statte d'avoir trouvé cette cles en Danemarch.

EN 1739, le Comte de Desneval se démie de son grade dans la marine Danoise, & partie pour l'Egypte; & pour voyager avec plus de facilité dans ces paye, où les mœurs sont si douces & si hospitalieres, il prit avec lui son éponse. Le comte de la comtesse arriverent au Caire, où ils commencerent sagement dans une réjouissance publique, par disputer sur l'étiquette avec la populace Turque; ce qui nemanque pas d'actirer les janissaires & les gardes de la police, qui voulurent s'emparer d'eux: mais ils prouverent que leur jument grise, comme ils le disent eux-mêmes, étoit leur meilleur cheval. Madame de Desneval se demena si bien qu'elle mis les janisfaires en deroute, après en avoir blessé plusieurs avec une paire de ciseaux, arme séminine qu'elle esu sans doute em-

ployée plus doucement & d'une maniere plus utile, dans son pays & au milieu de sa famille.

CEPENDANT, si le Comte connoissoit bien la clef nécessaire pour entrer en Abyssinie, il n'en sut pas trouver la porte. Son premier projet sut très ridicule. Il résolut de remonter le Nil avec une barge armée de petits canons, & toutes les provisions nécessaires pour lui & pour sa femme. Quelques personnes, plus sages que lui, voulurent lui représenter qu'en vain le Gouvernement le protégeroit assez pour permettre à sa barge de passer les confins de l'Egypte, & d'aller jusqu'à la premiere cataracte, où les pilotes auroient certainement eu la méchanceté de la faire périr; qu'en vain il arriveroit à Ibrim & Deir, lieux où sont les dernieres garnisons dépendantea du Caire, à quoi il pouvoit parvenir pour de l'argent, car avec de l'argent on obtient tout des tyrans de l'Egypte; qu'à plusieurs journées de marche, au-delà d'Ibrim & de Deir. il trouveroit les vastes & stériles déserts de Nubie; & que plus avant dans le sud, il verroit la cataracte de Jan Adel, où le Nil tombant perpendiculairement d'un rocher de vingt pieds de haut, lui opposeroit une barriere insurmontable. Le Comte ignorant les mœurs de ces contrées, mais excessivement présomptueux, se flatta de vaincre ces obstacles. Il crut que les garnisons d'Ibrim & de Deir, lui procureroient des hommes pour démonter sa barge, & en charrier toutes les pieces audessus de la cataracte, où il la remonteroit dans son entier, & la lanceroit de nouveau dans le Nil,

LE S Kennous, qui vivent près de la cataracte, ont divers villages,

villages, dont un est connu sous le nom de Succoot, c'est-àdire, la place des tentes. C'est-là qu'après avoir conquis Syoné sous le calisat d'Omar, Kalid Ibn El Waalid, campa avec son armée, tandis qu'il étoit en marche pour aller attaquer Dongola. Un autre de ces villages, situé dans une plaine qui borde le sleuve, s'appelle Asel Dimmo, ou le champ du sang, parce que le même Kalid y désit une armée de Nubiens, qui venoit au secours de Dongola, dont le vainqueur sit le siege & qu'il prit immédiatement. Ces deux villages sont au dessous de la cataracte & sur les terres d'Egypte. Les habitans n'ont d'autre occupation que de ramasser du sené, qui est très-abondant dans ces contrées, & qu'ils chargent dans des bateaux pour aller le vendre au Caire.

Au-dessus de la cataracte, sur les terres des Nubiens, est un autre grand village, nommé Takaki, & appartenant également aux Kennouss. Quelques-uns de cespauvres marchands de sené, surent présentés au Comte de Desneval, qui sit un traité avec eux, pour que tous les habitans de deux villages l'aidassent à se rembarquer, lorsque sa berge seroit charriée au dessus de la cataracte. Mais malgré son traité, il n'est pas douteux que s'il sût allé jusques là, il n'est perdu la vie parmi les barbares à qui il osoit se sier.

Le Comte de Desneval avoit mené avec lui & sa semme; son Lieuxenant, M. Norden, Danois, qui devoit lui servir de dessinateur. Mais ni le Comte, ni la Comtesse, ni le voyageur, n'entendoient un mot des langages de divers pays, où ils devoient passer. Heureusement pour les voyageurs, il y a toujours des hommes honnêtes parmi les marchands Tome III.

Y y y y

Français & Vénitiens établis au Caire. Quelques-uns d'entreux voyant l'obstination du Comte, essayerent de lui persuader qu'il étoit plus militaire, plus digne d'un Amiral de détacher son Lieutenant Norden, pour reconnoître Ibrim, Deir, la cataracte de Jan Adel, & renouveller le traité avec les Kennouss de Succoot & Dasel Dimmo.

Norden s'embarqua donc sur un des vaisseaux ordinaires, qui navigent sur le Nil. Tout le monde connoît son voyage. Il y a certainement beaucoup de mérite dans sa rélation: mais elle est remplie de détails de disputes & de combats avec les matelots & les portesaix, détails dûs en grande partie à l'ignorance du langage, & qu'on auroit fort bien fait de supprimer, parce qu'ils n'instruisent point, & qu'ils ne servent qu'à décourager les voyageurs. Ce ne fut qu'avec les plus grandes difficultés & après avoir éprouvé beaucoup de désastres, que Norden arriva à Syené, & à la premiere cataracte. Il en eût encore à souffrir bien davantage pour se rendre à Ibrim, où le Katcheff le mit en prison, lui déroba tout ce qu'il avoit porté dans son bateau, & ne le laissa reprendre la route du Caire, qu'après lui avoir long-temps fait craindre qu'il l'égorgeroit, comme il l'avoit effectivement résolu d'accord avec fes Janissaires.

CET exemple dissuada le Comte de chercher vainement à pénétrer en Abyssinie par le Sennaar; & il sut, sans doute, très-heureux que son entreprise ne l'ent pas conduit jusques chez les Kennouss de Succoot. Il changea donc de plan, & résolut d'aller en Abyssinie par le Cap de bonne Espérance, l'Océan Indien, le détroit de Bab-el-Mandel, la mer rouge

& Masuah. Il obtint pour saire ce nouveau voyage, une commission du Roi d'Espagne, & ayant osé prendre deux vaisseaux 'Anglais, qui étoient sous la protection d'un fort neutre de l'île de May, il sur rencontré peu de jours après dans cette même île, par le commodore Barnet, qui s'empara de ses vaisseaux, & l'embarqua sur un navire Portugais, qui faisoit voile pour Lisbonne.

## CHAPITRE XIV.

Description des sources du Nil. — De Geesh. — Tableau des diverses catarades du sleuve. — Du cours du Nil depuis ses sources jusqu'à la Méditerranée.

J'ESPERE que ce que j'ai dit dans le chapitre précédent suffit pour convaincre tous les lecteurs impartiaux que ces sources célebres ont, comme par une forte de fatalité, resté inconnues aux modernes comme aux anciens; & qu'on n'a encore produit aucun témoignage assez certain pour prouver qu'il y ait eu un seul voyageur qui les ait vues depuis les siecles les plus reculés, jusqu'à l'instant où j'ai pénérré en Abyssinie. J'ose donc, avec considérer comme étant encore auprès de ces sources, & d'écouter patiemment le récit que je vais saire de l'origine, du cours, des noms, & généralement de tout ce qui a rapport au plus sameux de tous les sieuves. C'est en vain qu'on chercheroit ailleurs des détails, que les soins que j'ai pris pour les rassembler rendront, j'ose croire, satisfaisans.

Ausa loqui de sonte tuo est: ubicumque videris,
Quareris; & nulli contingit gloria genti,
Ut Nilo sit lata suo, tua stumina prodam,
Quà Deus undarum celator, Nile, tuarum
Te mihi nosse dedit

Lucan.

LES Agows du. Damot rendent au Nil des honneurs di-

vins; ils adorent le fleuve, & ils ont offert, ils offrent encore des milliers d'hécatombes au Dieu qu'ils croient résider dans sa source. Ce peuple est divisé en tribus; & il est important d'obferver que jamais il n'y a eu la moindre haine, la moindre animosité héréditaire entre deux de ces tribus. Si de telles haines sont nées, elles n'ont jamais passé l'époque de la convocation de toutes les tribus, convocation qui a lieu tous les ans aux sources du fleuve, & pendant laquelle ils sacrifient au Nil, qu'ils appellent le Dieu de la paix. L'une des moins nombreuses & des moins puissantes de ces tribus a toujours conservé la prééminence entr'elles, parce que c'est dans son territoire, & près du misérable village auquel elle a donné son nom, qu'on trouve les sources du Nil, si longtems cherchées.

CEPENDANT, quoique le village de Geesh ne soit pas éloigné de plus de six cens pas des sources du Nil, il ne peut pas être apperçu des gens qui sont près de ces sources. La plaine où elles sont se termine en un précipice de trois cens pieds de prosondeur, au-dessous duquel est la plaine d'Assoa, et cette contrée d'Assoa se prolonge toujours à peu près au même niveau jusqu'à soixante dix milles dans le sud, où l'on retrouve le Nil qui a déja fait un grand circuit autour des projuices de Gojam & de Damot.

Le précipice de Geesh semble avoir été façonné exprès à divers étages, sur chacun desquels il y a un grouppe de huit ou dix maisons, inégalement posées, c'est-à-dire que les unes sont plus haut, les autres plus bas, ou par côté, de maniere qu'elles occupent toutes ensemble la moitié ou les deux tiers

du rocher, & qu'il y a la même distance du haut du rocher aux premieres maisons, que du bas aux dernieres. Ce qui a déterminé les habitans à choisir cette position, c'est la crainte des Gallas, qui envahissent souvent cette partie de l'Abyse sinie, & qui ont quelquesois exterminé des tribus entieres d'Agows.

Dans le milieu du rocher, en allant droit au nord & vers les fontaines, on trouve une immense caverne, & je ne puis dire si elle est l'ouvrage de l'art, ou bien de la nature. Il y a divers sentiers, de sorte qu'un étranger, qui y entreroit seul, auroit beaucoup de peine à en sortir; & ce labyrinhe est assez grand pour contenir, au besoin, les habitans du village & tout leur bétail. Il y a encore deux ou trois autres cavernes moins vastes que la premiere: mais je ne les ai point vues. Je me contentai d'entrer dans cette premiere, & je me fatiguai plusieurs jours de suite, en m'enfonçant vers le nord le plus qu'il m'étoit possible. Mais, quand j'avois fait plus de cent pas, l'air étoit si humide que les chandelles qui m'éclairoient étoient prêtes à s'éteindre. D'ailleurs les habitans avoient de la répugnance à satisfaire ma curiosité, m'assurant que je ne trouverois rien de plus remarquable que ce que je voyois déja, ce qui étoit peut-être vrai.

Le côté du rocher, qui fait face au sud, offre la perspective la plus pittoresque, quand on le contemple de la plaine d'Assoa, qui est au bas. On n'apperçoit, à dissérens étages, qu'une partie des maisons, à travers les arbres & les arbustes dont tout le rocher est couvert. Des plantes épineuses, de la plus dangereuse espece, dérobent l'entrée des cavernes, & forment une barriere impénétrable pour tous ceux qui n'en connoissent pas le passage. Les maisons n'ont d'autre communication les unes avec les autres que des sentiers étroits & tortueux, à travers ces mêmes plantes épineuses, qu'on laisse croître dans toute leur force, & qui, en présentant l'aspect le plus sauvage, servent de désense aux habitans. Des arbres grands & majestueux, mais épineux pour la plupart, couronnent le haut du rocher, & semblent être ainsi plantés sur le bord, pour empêcher les personnes qui s'en approchent de se précipiter dans la plaine. Tous ces arbres, ainsi que les arbustes qui tapissent le rocher jusqu'en bas, se parent chaque année des sleurs les plus curieuses par leur couleur & leur variété. Il n'y a en Abyssinie ni buisson, ni plante épineuse qui ne produise des sleurs magnisiques, soible dédommagement du mal qu'ils sont.

Du haut du rocher de Geesh on trouve, en allant droit au nord, une pente assez douce, qui vous conduit au bord d'un marais triangulaire de quatre-vingt-six brasses & deux pieds de large, de ce point là jusqu'aux sources, & de deux cens quatre-vingt-six brasses deux pieds, à partir du bord du rocher, au-dessus de la maison du Prêtre du Nil, où je demeurois. En supposant que ce sût un triangle rectangle, il a cent quatre-vingt-seize brasses de long, ou du moins il les avoit le 6 Novembre 1770; car il n'y a pas de doute que, semblable à tous les autres marais, il ne varie dans ses dimensions suivant la saison des pluies ou les sécheresses.

L'ANGLE est droit au nord; & à partir du bord du marais, dans la même direction, la terre s'éleve beaucoup & forme

une montagne ronde d'environ cent brasses de hauteur, sur le sommet de laquelle est bâtie l'Eglise de Saint-Michel de Geesh. Je n'ai point mesuré la distance qu'il y a de cette Eglise au milieu de la source; mais je suis sûr que cette distance est de plus de cinq cens pas. Du côcé de l'est du marais, le terrein vient également en pente douce, mais sensible, depuis le grand village de Sacala, qui donne son nom à ce territoire. Le village de Sacala est à six milles des sources du Nil; & à la vue on ne diroit pas qu'il y eût plus de deux milles.

La pointe du triangle, qui forme l'hypothénuse, est dirigée comme l'aiguille d'une boussole, vis à-vis de Sacala, & la ligne de l'hypothénuse présente le côté méridional du marais, en face du village de Geesh. La base ou la ligne qui termine l'hypothénuse du côté du couchant, & qui sorme un angle droit avec le côté opposé, est bornée par le pied de la montagne de Geesh; ainsi, de cette extrémité occidentale du marais, commence à s'élever cette superbe montagne, tout-à-sait détachée des autres, & semblable à la pyramide la plus régulière & la plus élégante. Elle a 4,870 pieds de haur en mesurant sa pente. La base a beaucoup de largeur. Jusqu'à mi-côte, la montée en est très-aisée; puis elle devient tout-à-coup fort roide & presqu'à pic: mais elle est par-tout garnie de bonne terre & couverte d'un beau gazon parsemé de sieurs sauvages.

Les Agows rassembloient jadis sur le rocher qui est au milieu de la plaine, les os des animaux qu'ils offroient en sacrifice au Nil. Ensuite ils y méloient quelques morceaux

de bois & ils y mettoient le feu: mais cet usage a cessé, ou du moins il a changé de place, & on le pratique près de l'Eglise; car Fasil & Michael laissent à ce peuple une entiere liberté dans l'exercice de ses rites idolâtres.

Vers le milieu du marais, c'est-à-dire, à environ quarante brasses de distance des bords, excepté du côté de la montagne de Geesh qui est un peu moins éloignée, on voit une éminence en forme circulaire, qui a trois pieds au-dessus de la surface du marais, & qui paroît en avoir davantage audessous. Cette éminence a un peu moins de douze pieds de diamètre, & elle est environnée par une tranchée qui rassemble l'eau & la force de s'écouler du côté du levant. Tout cela est construit très-solidement avec des plaques de terre. revêtues de gazon, qu'on prend aux environs du marais, & qu'on entretient avec beaucoup de soin. C'est sur cet autel que les Agows font leurs cérémonies religieuses. Dans le milieu de l'autel même, il y a un trou fait, ou au moins élargi par la main des hommes. On a grande attention d'empêcher qu'il pousse aucune espece d'herbe tout autour & au-dedans de ce trou : aussi l'eau y est-elle très-pure, très-limpide & parfaitement tranquille. On ne distingue pas à sa surface la moindre agitation. Cette ouverture a trois pieds moins un pouce de diamètre. L'eau s'élevoit, la premiere fois que je la vis (1), à deux pouces seulement au-dessous du bord; & pendant tout le tems que je sus à Geesh, je ne m'apperçus pas qu'elle haussât, ni qu'elle baissât, quoique nous y en puisassions fouvent.

<sup>(1)</sup> Le 5 Novembre 1770. Tome III.

En enfonçant dans cette ouverture le bois de ma lance; à six pieds quatre pouces de prosondeur, je trouvai une lé gere rélissance, comme s'il y avoit eu une couche d'herbe; & fix pouces plus bas, je senzis une terre molle, dans laquelle ma lance entra ailément, sans rencontrer aucune espece de Pierres, ni de graviers. Quatre jours après (1), je fis une autre expérience, je me servis d'une sonde avec un plomb couvert de favon, qui ne rapporta du fond qu'une terre noire & valeuse, telle que celle qu'on trouve dans le teste du matais.

A dix pieds de Gette premiere source, un peu à l'ouest du midi, on voit la seconde qui a onze pouces de diamètre & huit pieds trois pouces de profondeur; & à environ vingt pieds de la premiere, il y en a une troisième au sud-sud-ouest. Celle-ci a un peu moins de deux pieds d'ouvenure & cinq pieds huit pouces de profondeur. Elle est, ainsi que la seconde, au milieu d'un petit autel, construit chacun dans le même genre que celui que je viens de décrire, mais n'ayane qu'environ trois pieds de diamètre & une base moins élevée. L'autel de la troissème source sembloit presque détruit par l'eau qui s'élevoit jusqu'au bord, comme à celui de la seconde, & ces deux derniers autels laissoient échapper un petit filet d'eau par le pied. Ces caux vont se réunir dans la tranchée de la premiere source, & delà prennent leur cours vers la pointe du triangle qui fait face au levant & forment un courant qui pourroit, je crois, remplir un tuyati de deux pouces de diamètre.

L'EAU de ces sources est très légere, très-bonne & n'a point de goût. Je la trouvai extrêmement fraîche, quoiqu'elle demeurât exposée à toutes les ardeurs du soleil; car les arbres les plus près sont ceux qui couronnent la montagne de Geesh du côté du midi, & ceux qu'on voit au nord, près de l'Eglise se Saint Michael, qui comme toutes les autres Eglises d'Abyssinie, se trouve au milieu d'un bosquet.

Le lendemain (1) de mon arrivée à Geesh, le tems étant très-beau, le ciel sans nuage, l'air presque calme, & tout enfin paroissant très favorable à mes observations astronomiques, je cédai à l'impatience que j'avois de déterminer la situation précise du point du globe, où se trouvent ces sources, si long-tems cherchées. Je plantai ma tente au nord, sur le bord de la montagne de Geesh, & immédiatement audessus de la maison du Prêtre du Nil. Je vérisiai mes instrumens avec tout le soin possible, tant au zénith qu'à l'horison. Je pris la plus grande hauteur du soleil au méridien, avec un quart de cercle de trois pieds de rayon, & après avoir fait toutes les équations & les déductions nécessaires, je trouvai la latitude par les 10 deg. 59 min. 11 sec. Le lendemain, à la même heure, je renouvellai mon observation, dont le résultat sut 10 deg. 59 min. 8 sec. Ensuite le medium de trente-trois observations d'étoiles, les plus grandes & les plus près que je pus saisir, les premieres étant verticales, me donna 10 deg. 59 min. 10 sec. Si nous voulions être inutilement scrupuleux, nous pourrions ajouter 15 sec.; car je sis mes observations à une certaine distance au sud de l'autel, &

<sup>(1)</sup> Le Lundi 6 dito.

## VOYAGE

tions en nombres ronds, pour la latitude exacte le fource du Nil, 10 deg. 59 min. 25 fec. Les nt dit au hasard que cette latitude étoit de 12 deg. omme c'est précisément la latitude de Gondar, partirent, cela prouve qu'ils ne connoissoient on d'aucun de ces endroits.

e immersion du premier satellite de Jupiter, ble à Geesh, avant que cette planete entre en vec le soleil. J'étois alors sort mal placé, parce m'étoient cachés par un bois épais de bambous comme de grands arbres & bordent le rocher écipice. Jupiter étoit peu élevé au dessous de la superbe montagne de Geesh m'en déroba la e j'eusse sini mon observation. Je sus donc obliter mon télescope sur le bord du précipice. Le beau; je pus alors contempler la planere tout t d'après cette observation, je conclus avec la longitude de la premiere source étoit de 1, 30 sec. à l'est du méridien de Grenwich.

du 4 Novembre, la nuit même qui suivit mon rees du Nil, je me sentis accablé des réstexions choliques. Je songeois à mon état présent, à mon retour, si on me permettoit de partir; qu'il y avoit de me voir resuser cette permisa regle observée en Abyssinie avec les voyaume sois mis le pied dans le royaume. L'idée que j'occasionnois aux dignes amis qui at-

tendoient journellement des nouvelles de ma situation, nouvelles qu'il n'étoit pas en mon pouvoir de leur faire passer; une soule d'autres pensées, peut-être encore plus touchantes, tout ce que je pouvois imaginer de plus triste, ensin, assaillit à-la-sois mon cœur & écarta de moi le sommeil.

JE venois d'obtenir en ce moment même, ce qui depuis plusieurs années avoit été l'objet de mon ambition & de tous mes vœux; & l'indifférence avoit succédé tout-à-coup à la possession, suivant la foible & malheureuse disposition du cœur humain, qui ne lui permet jamais de jouir complettement de rien. Le marais & les sources du Nil ne me parurent presque plus qu'une bagatelle, en comparaison de beaucoup d'autres rivieres. Je me rappellai le spectacle magnifique qu'offre mon pays natal, où le Tweed, le Clyde, l'Annan (1) jaillissent de la même montagne; & je pensai que ces trois rivieres n'étoient pas moins belles que le Nil, ni moins utiles à la sertilité du pays qu'elles arrosent, que ce sleuve ne l'est à la fertilité de l'Egypte. Je songeai sur-tout à l'avantage qu'elles ont de servir à des hommes bien supérieurs pour les vertus & les talens, aux barbares esclaves qui boivent les eaux du Nil. Je n'oubliai même pas que les troupeaux qui paissant en grand nombre sur leurs rives, peuvent y bondir sans craindre ni les hommes, ni les animaux sauvages.

J'AVOIS vu les sources du Rhin & du Rhône, & les sources de la Saône, encore plus magnisiques. Alors je commençai à regarder le desir de connoître les sources du Nil

<sup>(1)</sup> Rivieres d'Ecosse.

## VOTAGE

ire d'un cerveau malade; & je me rappellai cet

! Hécube pour moi? que suis-je pour Hécube! ai-je, hélas! besoin de pleurer ses malheurs (1)?

: & le découragement s'emparerent alors tobi; & me trouvant plus abattu que ranimé, pat ns d'un sommeil inquiet, que je venois de goûors de mon lit avec un transport de désespoir. Je ente. Tout étoit tranquille autour de moi. Le Nil quel j'étois, ne pouvoit ni provoquer ni interommeil: mais la fraîcheur de l'air remonta mes pa ces vapeurs accablantes, qui m'avoient tourson lit.

vrai que des peines, des chagrins, de nomm'avoient affailli sans cesse dans la premiere 1 voyage: mais il est vrai aussi qu'un guide seuissant biemplus utile pour moi que mon coué, mon esprit, si tant est encore que l'homme ir sienne une seule de ces choses, m'avoit nstamment protégé. Je songeai que le même utre de me reconduire dans ma patrie, & cette non ame toute sa force. Je considérai que le sources, comme en ont tous les autres sieuservai aussi que ces sources méritoient plus d'at-

lois sont à la troisseme personne. J'ai cru les mieux rendre en a premiere,

tention que les autres, puisque depuis plus de trois mille ans, la découverte en avoit été proposée comme digne des travaux des hommes les plus distingués chez toutes les nations, & que moi-même dans les momens du calme & de la réstexion, j'avois osé tenter cette découverte au péril de ma vie, ayant dès long-temps bien sermement résolu de sacrisser cette vie ou de venir à bout d'une entreprise dont le succès me mettroit au-dessus de tous mes concurrens, & honoreroit ma patrie & mon Roi.

PENDANT mon séjour à Jidda, je m'étois procuré dans les vaisseaux Anglois, qui y étoient, du vif argent très-pur & plus pésant qu'il ne l'est ordinairement. Je sis chausser un tube & je le remplis de ce vif argent : mals à mon grand étonnement je trouvai qu'il s'élevoit à la hauteur de 22 pouces Anglois. Soupçonnant alors qu'il pouvoit s'être introduit un peu d'air dans le tube, je le posai dans l'endroit le plus chaud de ma tente, je le couvris, & j'allai me remettre dans mon ht, où je m'endormis profondement jusqu'à six heures du matin. A mon reveil, j'allai revoir mon tube; je le trouvai bien en ordre, & toujours à 22 pouces Anglois. Ni ce jourlà, ni le reste du temps que je sus à Geesh, il ne varia sensiblement; & j'en conclus que les sources du Nil étoient élevées de plus de deux milles au-dessus du niveau de la mer. hauteur prodigieuse, où l'on peut jouir d'un ciel toujours pur, & d'un soleil très-chaud, qui ne se voile jamais depuis l'instant où il se leve jusqu'à celui où il se couche.

LE 6 Novembre à 5 heures un quart du matin, la thermomètre de Farenheit étoit à 44 o. A midi, il s'éleva à 96 o., & au soleil couché, à 46 o. — Pendant la nuit, il faisoit froid; & une heure avant le coucher du soleil, nous avions trouvé qu'il en saisoit davantage.

Le Nil traversant le milieu du marais; où sont ses sources, va droit à l'est, une centaine de pas sans que les eaux croissent beaucoup: mais on s'apperçoit pourtant qu'elles croissent. Il contourne bientôt le territoire verdoyant de Sacala. Là, il va peu-à-peu vers le nord-est, ensuite droit au nord; & tandis qu'il suit cette direction l'espace de deux milles, il reçoit les tributs de plusieurs sources, qui naissent de chaque côté de ses bords. Il y en a deux sur-tout assez remarquables, l'une qui sort de la colline, sur laquelle est l'église de S. Michel de Geesh, & l'autre qui coule un peu plus bas, & de l'autre côté du Nil.

C E s deux sources doublent au moins le volume des eaux du Nil; & quand ce fleuve est arrivé au-dessous de la montagne où l'on a bâti l'église de S. Michel de Sacala, il a à peu-près autant d'eau qu'il en faudroit pour faire tourner un moulin ordinaire. Son eau est claire, & court dans un lit qui a environ trois brasses de large, & très-peu de prosondeur. Cependant il saut observer que tout cela varie suivant la saison; & que le tableau que je trace peint l'état du Nil au s de Novembre, où les pluies ont cessé depuis plusieurs semaines. C'est là, au-dessous de S, Michel Sacala, qu'est le gué où l'on passe en allant à Geesh; & nous y passames le jour de notre arrivée, dans le tems même que j'étois en conversation.

versation avec Woldo, au sujet de la ceinture qui l'avoit tant frappé.

Il n'y a peut-être pas dans le monde entier un lieu plus agréable que celui-là. Les collines étoient tout entieres tapisfées de la plus brillante verdure, & leurs sommets couronnés d'arbres majestueux. Le Nil au bord duquel nous nous assîmes étoit, comme je l'ai déja dit, extrêmement limpide. Des arbustes toussus croissoient à l'entrée du gué. Leurs jeunes branches sembloient moins chercher à s'élever qu'à se pencher amoureusement vers les eaux, & elles étoient parées de belles sleurs jaunes, pareilles aux roses de la même couleur, mais exemptes d'épines. Cependant après avoir examiné ces sleurs avec attention, nous trouvâmes qu'elles n'étoient point de l'espèce de la rose, mais de l'espèce de l'hypericum.

DE ce site charmant jusques au-dessous de l'église de S. Michel Geesh, je triomphai pour la seconde sois du Nil; car mon premier triomphe avoit été aux sources mêmes. Ce qu'on peut dire encore du monde en général ne doit plus m'être appliqué:

. . . . . Nec contigit ulli Hoc vidiffe caput . . . . . .

## Et ensuite:

Nec licuit populis parvum te, Nile, videre:

Après avoir examiné au moins cinquante fois le gué du Tome III. A a a a a

Nil, je n'y trouvai jamais plus d'eau qu'il n'en saudroit pour faire tourner un moulin. Au-dessous de ce gué, le Nil tourne à l'ouest, & après avoir couru environ quatre milles dans cette direction, presque toujours sur un sond de cailloux & de roches détachées, l'angle d'inclinaison s'accroît, l'eau paroît plus agitée, & tombant bientôt en cascadé de six pieds de haut, le sleuve quitte ses montagnes natales, & traverse la plaine de Goutto, où est la premiere cataracte; car, comme je l'ai déja remarqué, je ne regarde point comme des cataractes, de petites chûtes, qu'on ne peut pas distinguer dans le tems où les eaux sont grossies par les pluies.

RENDU dans la plaine de Goutto, le Nil semble avoir perdu toute sa violence. A peine s'apperçoit-on qu'il ait un cours: mais il serpente tellement qu'il differe à cet égard, de tous les autres sleuves ou rivieres que j'ai vûs. Il sorme au moins vingt peninsules très-allongées dans l'espace de cinq milles, & au milieu d'une plaine argileuse, marécageuse, dépourvue de toutes especes d'arbres, & où il est sort incommode & sort désagréable de voyager.

En sortant de cette plaine le Nil va droit au nord, & reçoit dans son sein plusieurs petites rivieres, telles que le Gometti, le Googueri, le Kebezza, qui descendent des montagnes d'Asormasha, & qui se réunissent pour se jetter dans le Nil, à vingt milles au-dessous de ses sources. Là, le Nil recommence à courir avec rapidité, & reçoit diverses autres jolies rivieres, qui prendent naissance dans les hauteurs du Litchambara, de ce Litchambara qui sorme une chaîne de montagnes demi circulaires par derrière celles d'Asormasha. Les si-

vieres qui sortent delà, & vont se jetter dans le Nil, sont le Caccino, le Carnachiuti, le Googueri (1), l'Iworra, la Jeddeli & le Minch. Toutes se réunissent d'abord dans le Davola, & vont ensemble tomber dans le Nil, à un mille à l'occident de l'église d'Abbo.

Le Nil est alors devenu très-considérable, & delà, à trois milles plus loin, ses bords sont escarpés & couverts de grands arbres. Il court vers le nord-est, fait un grand détour, & reçoit la petite riviere de Diwa, qui vient de l'est. Il décrit alors un demi cercle, reçoit la Dee-Ohha, & tournant tout-à-coup vers l'est, forme la seconde cataracte ou cataracte de Kerr.

A environ trois milles au-dessous de cette cataracte, le vaste & limpide Jemma paye son tribut au Nil. Quoique le cours du Nil soit alors principalement au nord, il va dans le Maitsha à l'est, dans les districts d'Aroossi & de Sankraber à l'ouest, il tourne vers le Lao Tzana, & après avoir reçu les petites rivieres de Boha & d'Amlac Ohha, qui viennent de l'ouest, & les grandes rivieres d'Assar, d'Aroossi & de Kelti, de l'ouest, il traverse ce Lac dans son extrêmité méridionale, qui a sept lieues de large. Le Nil conserve alors la couleur de ses eaux très-distinctes de celles du Lac, & courant vers l'ouest, il va sortir dans le territoire de Dara, où il y a un gué très prosond & très-dangereux à peu de distance du Lac.

<sup>(1)</sup> On a vu un peu plus haut qu'une autre siviere du même nom prenoit se source dans les montagnes d'Aformasha.

Le fleuve a en cet endroit, non-seulement de la prosondeur, mais beaucoup de rapidité. Ses bords sont très-élevés & couverts d'une verdure charmante & variée, qu'il est impossible de décrire. Immédiatement, au-dessous de Dara, le Nil vient servir de limite à cette langue de terre-basse qu'on appelle le Foggora. Là, il se trouve entre le Lac & les montagnes du Begemder jusqu'à ce qu'il arrive à Alata, où est sa troisième cataracte. Alata est un petit village habité par des Mahométans, & bâti sur la rive orientale du sleuve. Il saudroit une imagination plus poétique & une plume plus élégante que la mienne, pour décrire le spectacle qu'offre la cataracte d'Alata & tout ce qui l'environne: mais il m'est impossible de rendre des beautés sublimes, qui ne sortiront pourtant jamais de ma mémoire.

Le cours du Nil est alors au sud est; & il continue à suivre la même direction en arrosant la partie occidentale du Begemder & de l'Amhara, sur la droite. Puis il enclave la province de Gojam, & dans le circuit qu'il fait alors, il va droit au même point où il prend sa source. Le Gojam est tout entier à sa droite.

Le Nil reçoit là un grand nombre de rivieres. Le Muga; le Gammala, l'Abéa, l'Aswari, le Mashillo, qui descendant des montagnes, viennent lui porter le tribut de leurs eaux; se le Bashilo, le Boha & le Geeshem se joignent aussi à lui en sortant du Begemder & de l'Amhara. Le fleuve passe alors au-dessous de Walaka. Son cours est droit au sud. Il passe le haut & le bas Shoa. C'est de ces provinces & du côté oriental du Nil que viennent les grandes rivieres de Samba, de

Jemma, de Roma, ainsi que quelques autres. Le Temsi, le Gult & le Tzul sortent des hautes contrées des Agows & des montagnes d'Amid Amid qui sont au nord. En s'éloi-gnant du Shoa, le Nil tourne vers le sud-ouest & vers l'ouest nord-ouest. Il renserme alors presque tout le midi du Gojam. Sur les bords même du sleuve, en tirant vers le nord, est le royaume de Bizamo, borné par la riviere Yabous qui prend sa source au midi & se jette dans le Nil.

..1

Ù !

pz II.

Au-dessus du royaume de Bizamo, le Nil va droit au nord; & par les contours qu'il a faits, il se trouve revenu à soixante-deux milles seulement de sa source. Il est là très-prosond & très-rapide, & on ne peut le guéer que dans certaines saisons de l'année. Les Gallas sont les seuls, qui poun saire des invasions en Abyssinie, le traversent en tout tems, sais difficulté, soit à la nage, soit sur des peaux de bouc remplies de vent. Ils sont aussi de petits radeaux supportés par deux peaux de bouc, ou bien ils entourent leur bras à la queue de leurs chevaux qui les entraînent en nageant. Cette manière est celle qu'emploient toutes les semmes Abyssiniennes qui suivent les armées; & je l'ai vue constamment employée dans les guerres dont j'ai été témoin, toutes les sois qu'il y avoit quelque grande rivière à traverser.

Les crocodiles sont en trèsigrand nombre dans la partie du Nil dont je viens de parler. Mais les habitans des bords du fleuve ont, ou du moins prétendent avoir un charme qui les désend contre les plus voraces de ces animaux.

Le pays des Gongas est borné au nord par une vaste chaîne

de montagnes excessivement élevées, dont la partie méridionale est habitée par quelques tribus des Gongas mêmes & par d'autres nations: mais dans le nord-est de ces montagnes, c'est-à-dire, plus près de l'Abyssinie, il y a une nation de vrais negres, qu'on appelle les Gubas. Le Nil semble s'être ouvert forcément un passage à travers l'immense barrière que lui opposoient ces montagnes, & il sorme une cataracte de deux cens quatre-vings pieds de haut. Immédiatement après cette cataracte, on en voit deux autres, toutes deux considérables, si on ne les compare pas avos la première.

La chaîne de montagnes dont je viens de parler, se prolonge fort avant dans le continent d'Afrique, dans une direction occidentale, ot est appellée Dyre & Tegia. Son extrémisé orientale, qui est à l'est du Nil, se joint à la province montueuse de Kuara, & prend là le nom de montagne de Fazuelo. Toutes ces montagnes, autant que j'ai pu le savoir. font très-peuplées d'un bout à l'autre, & on y couve diverses nations puissantes; & pour la plupart, vouées à l'idolâtrie. Il en faut convenir, c'est encore la partie de l'Afrique la moins connue. Cependant, on en tire beaucoup d'or & une grande quantité d'esclaves. L'or est entraîné par les torrens dans le tempe des pluies du tropique; et à la cellation des pluies, on le trouve en petites paillettes dans les racines des grbres & des arbustes; dans les buissons, dans les herbes. dans les trous des rochers, par-tout enfin où il peut s'arpêter. C'est la l'ot très-sin du Sennar, que l'on appelle du Tibbar, data i da 2 2 2 2 201 B 1 F

Le Nil arrive enfin près du Sennaar, dans une direction

presque nord & sud; puis il tourne tout à coup vers l'est; & remplissant son lit, il offre un coup-d'œil magnissque dans la belle saison, & est même d'autant plus agréable à voir, qu'il est le seul ornement de ces vastes plaines, qui quoique cultivées, semblent toujouts stériles.

Après avoir baigné les murs de la ville de Sonnaar, le fleuve passe à côté de plusieurs autres grandes villes, habitées par des Arabes, qui tous sont blancs. Ensuite il vient à Gerry, se court vers le nord-est pour se réunir au Tacazzé; mais avant de rencontrer ce dernier fleuve, il passe près de la grande & ancienne ville de Chendi, qui est probablement la même où régna la sameuse Reine Candace (1).

Si nous ne dédaignons point l'autorité de l'Histoire ancienne, l'isle de Méroé, si sameuse dans les premiers âges du monde, doit être trouvée entre les sources du Nil & le point où ce sleuve se réunit au Tacazzé. Nous sommes bien certains du Nil, & il semble très-clair que l'Atbara est l'Astaboras des anciens. Pline (2) nous apprend que c'est le sleuve qui borne le côté gauche de Méroé, comme le Nil la borne à droite. Nous devons songer que cet Auteur étoit à Alexandrie, & qu'il regardoit vers le midi, quand il se servoit de ces mots équivoques de droite & de gauche. D'ailleurs, après s'être joint avec le Tacazzé, le Nil ne se mêle plus

<sup>(1)</sup> Les annales éthiopiennes la nomment Hendagué; & Jimagine che son neus s'écrivoit originairement avec un X, ou un Ch.

<sup>(2)</sup> Hist. Nat. lib. 5, cap. 9.

à aucune autre eau jusques à l'instant où il se jette dans la mer d'Alexandrie.

On a fait beaucoup de recherches pour savoir où étoit l'isse de Méroé, qui sut jadis le lieu le plus sameux du globe & le berceau des Lettres & de la Philosophie. Mais cette isse, d'où se répandit la lumiere qui commença à éclairer le reste de la terre, est maintenant recombée dans les ténébres, & on cherche dès long-tems, dans un désert, la place où elle a existé. Telle est, hélas! l'instabilité des choses auxquelles les hommes attachent un si grand prix!

CEPENDANT, toutes les recherches qu'on a faites concernant Méroé, n'ont servi qu'à répandre plus d'incertitude sur le lieu où elle étoit, parce que ceux qui s'en sont occupés ont mieux aimé écouter leurs préjugés, & s'abandonner à leurs vains systèmes, que de suivre pas à pas la lumière, qu'ils avoient devant les yeux.

Les Jésuites, &t un Auteur (1), qui s'est rendu le champion de toutes leurs erreurs, ont prétendu que la péninsule du Gojam étoit la Meroé des anciens; & le Compilateur que je viens de citer, ayant en vain tâché de répondre aux objections par lesquelles on a prouvé l'absurdité de ce système, déclare avec beaucoup de mauvaise humeur que les anciens ont parlé si différemment de l'isle de Meroé, que le Gojam ressemble, autant que tout autre endroit, aux descriptions qu'ils ont faites de cette isse.

<sup>(1)</sup> Le Grand,

J'AIME à rendre justice à M. Le Grand; j'estime assez son opinion, quand il raisonne d'après ses propres idées. Je sais aussi tout ce qu'on doit d'égards & de déserences à la Société lettrée des Jésuites, dont les travaux ont été plus utiles aux Sciences, & sur-tout à la Géographie, que ceux d'aucun autre ordre monastique. Cependant, malgré leur attestation, je ne puis croire que le Gojam soit Meroé; je ne puis croire même que les anciens en aient parlé d'une maniere consuse, & qu'il soit difficile de trouver la vraie situation de cette isse. Au contraire, je vois que les anciens l'ont indiquée par la latitude, par la distance d'autres endroits bien connus, par les productions de son sol, par la couleur de ses habitans, & par une soule d'autres choses qui y ont rapport & qui la catactérisent d'une maniere exacte & précise.

JE commencerai par expliquer les raisons que j'ai de croire que le Gojam n'est point Meroé. D'abord Diodore de Sicile (1) nous dit que l'isse de Meroé tiroit son nom d'une sœur de Cambyses, Roi des Perses, laquelle mourut dans cette isse durant l'expédition de Cambyses contre l'Ethiopie. L'armée de Cambyses périt dans le desert qui étoit au sud de Meroé: conséquemment ce Prince ne s'avança jamais jusqu'en Gojam; il ne s'en approcha pas même de deux cens milles. Sa sœur ne put donc pas y mourir, & son armée n'auroit pas été détruite par la famine, s'il étoit allé en Gojam, ou dans les environs; ear il eut été alors dans un des pays les plus sertiles du monde.

<sup>(1)</sup> Diod. Sic., Bibliothec. lib. 1, p. 20.

Tome III.

Une autre raison qui prouve que le Gojam n'est point Meroé, c'est que cette isse étoit entre l'Astaboras & le Nil, & que le Gojam est entouré du Nil seul. Il n'y a point là d'autre sleuve qui ait jamais pu passer pour l'Astaboras, qui en est sort éloigné, & sur lequel on ne peut se méprendre; car il conserve son ancien nom, il a appelle encore l'Atbara. De plus, les anciens connoissoient encore l'isse de Meroé: or, si le Gojam avoit été Meroé, ils auroient su où étoient les sources du Nil; & certainement ils ne le savoient pas.

PLINE dit que Meroé, la plus considérable de toutes les îles du Nil, est appellée Astaboras d'après le nom du sleuve, qui coule à sa gauche. — Circa clarissima earum Meroen, Astaboras lævo alveo didus (1). Ce qui ne peut convenir à aucun autre endroit qu'au confluent de deux sleuves, le Nil & l'Atbara. Le même Auteur dit plus loin que le soleil passe verticalement deux sois par an sur Meroé; la premiere sois en allant vers le nord, quand il est par les 18°. & qu'il entre dans le signe du taureau, & la seconde sois lorsqu'il revient vers le sud, & qu'il est au 14°, dans le signe du lion.

LUCAIN dit la même chose.

Ambitur nigris Meroe focunda colonis, Læta comis hebeni; quæ quamvis arbore multa Frondeat, æstatem nullå sibi mitigat umbrå: Linea tam rectum mundi ferit illa leonem.

L'on voit bien que cette description n'a jamais pu con-

<sup>(1)</sup> Hist. Nat. lib. 5, cap. 9.

venir au pas de Gojam, qui est par les 100. de latitude.

Mais on trouve aussi dans les vers du chantre de la Phar-sale deux choses, qui ne peuvent s'appliquer qu'à la pénin-sule d'Atbara, c'est-à-dire, à Meroé, que ce Poète a en vue: la premiere, c'est qu'il dit que les habitans de Meroé étoient noirs; & tels étoient en esset les Gymnosophistes, les premiers Philosophes, qui peuplerent cette île; tels ils ont été jusques à l'invasion des Sarrasins. Mais personne, je crois, ne prétendra que les habitans du Gojam soient des negres. Ils ont les cheveux longs & le teint pour le moins aussi clair que les autres Abyssiniens. On n'a non plus jamais supposé qu'il y eur parmi eux des Philosophes avant l'arrivée des Jésuites.

La seconde chose dont parle le Poëte, c'est que l'Ebenier croissoit dans l'île de Meroé. Cette espece d'arbres couvre essectivement la peninsule d'Atbara, & autant que je puis le savoir on n'en trouve point ailleurs, excepté, dans le nord de la province de Kuara, où il y en a en très-petite quantité. Cette partie basse du Kuara est adjacente à l'Atbara, & la chaleur n'y est pas moins excessive. Mais dans le Gojam, pays inondé pendant six mois de l'année par les pluies du tropique, l'ébenier ne pourroit jamais croître. Cet arbre trouveroit le climat trop froid; car, quoique le Gojam soit aussi avant dans le sud que l'Atbara, il est de deux milles Anglois plus élevé.

VOILA les raisons que j'ai de croire que le pays de Goijam n'est point l'ancienne île de Meroé. Quand je parlerat
Bbbb 2

de mon retour à travers le désert, je confirmerai ces raisons en démontrant que c'est l'Atbara qui est cette île, & qu'on ne doit la chercher, que par les 160, 291, de latitude, & vers les limites des pluies du Tropique.

Quand le Nil s'est réuni à l'Astaboras (1), il suit son cours droit au nord, pendant l'espace de plus de deux dégrés du méridien. Ensuite, il tourne tout-à-coup à l'ouest; quart de sud, & il parcourt un plus long espace encore dans cette direction, en tournant un peu avant d'arriver à Korti; la premiere ville du Barabra, ou du royaume de Dongola. Alors, le Nil renserme par trois côtés le grand désert de Bahiouda; & le chemin qu'on suivoit pour se rendre de Dereira à Korti, avant qu'il su intercepté par les Arabes, borne ce désert & sait le quatrieme côté du quarré. C'est par ce chemin que Poncet, & après lui, l'infortuné M. du Roule, se rendirent au Sennaar, quand ils entreprirent le voyage d'Abyssinie.

A Korti, le Nil tourne presqu'au sud-ouest. Il passe à Dongola, pays des Pasteurs. Dongola est appellé aussi Beja, & est la capitale du Barabra. De là il vient à Moscho, ville considérable, & heureusement située pour le voyageur satigué; dont la caravane vient de traverser, sans être pillée, le grand desert de Selima, qui a près de cinq cens milles de large. Il jouit alors, ce voyageur, & du repos qu'on trouve à Moscho, & du plaisir d'avoir de l'eau fraîche en abondance; de l'eau qui est devenue pour lui d'un prix dont il n'avoit pu auparavant se sormer d'idée!

<sup>(4)</sup> C'eft-à-dire au Tacazzé, ou à l'ancien fleuve Siris.

En s'éloignant de Moscho, le Nil tourne graduellement vers le nord-est. Il rencontre par la latitude de 22°. 15¹. une chaîne de montagnes, du haut desquelles il se précipite, en sormant la cataracte de Jan-Adel, qui est la septieme cataracte. Courant toujours droit au nord-est, il passe à Ibris & Deir, sur les frontières d'Egypte, où sont deux petites garnisons de Janissaires. En tombant dans le pays des Kennouss, le Nil sorme sa huitieme cataracte. L'on connoît son cours en Egypte. Je l'ai déja décrit dans le premier volume de ces Mémoires, où j'ai détaillé la manière dont j'ai remonté le sleuve jusqu'à Syené.

## CHAPITRE X V.

Des divers noms qu'on a donnés au Nil.—Ancienne opinion concernant les causes des débordemens de ce fleuve. — Cause véritable de ces debordemens. — Position remarquable de la peninsule d'Afrique.

It n'est point étonnant que le Nil, ayant un cours si long de sa source à la mer, ait reçu un nom dissérent en traversant dissérens pays, dans chaoun desquels on parle un langage particulier: mais il y a pourtant en cela une chose bien remarquable, c'est que quoique ces noms dissèrent par la maniere dont ils sont écries & prononcés, ils ont une même signification analogue aux rapports du sleuve avec la constellation du chien.

Les Agows, peuple idolâtre & barbare, appellent le Nil Gzeïr, Geesa (1)) Seïr. Le premier de ces noms signifie Dieu. Les Agows donnent encore au fleuve le non d'Abba ou d'Ab, qui veut dire pere; & ils se servent, pour invoquer l'Esprit, qu'ils croient résider en lui, & qu'ils adorent sincerement, d'une infinité d'autres noms qu'il m'est impossible de rendre.

Dans le Gojam le Nil change de nom & s'appelle l'Abay.

<sup>(1)</sup> Ce nom vient d'une secte de Shangallas, chez lesquels le Nil passe, après avoir pris son cours vers la Nubie.

Les voyageurs qui ne connoissent pas bien le langage du pays; ont cru, d'après le nom d'Ab, ou de pere, dont se servent les Agows, que le vrai nom du Nil étoit Abawi, qui n'est qu'un cas du premier mot, & que, dans leur ignorance, ils se sont imaginés signifier aussi le pere.

LUDOLF, le seul savant de son siecle qui connut bien le geez & l'amharic, fut le premier qui s'apperçut de cotte erreur. Il vit que dans aucune de ces langues Abawi n'étoit un nominatif, & conséquemment ne pouvoit servir à nommer quelque chose. Il reconnut en outre qu'Abawi étoit un pluriel. & qu'ainsi il ne pouvoit convenir à un fleuve. Cependant Ludolf s'arrêta au moment où il pouvoit faire une découverte intéressante; car il savoit bien qu'il n'y avoit point de lettres ou de caracteres amharics, & que, pour écrire cette langue, il falloit nécessairement les caracteres de l'ancien geez, écouter attentivement le mot, &, d'après la prononciation amharique, la rendre en caracteres geez aussi bien qu'il étoit possible. Le nom du Nil en amharic est Abay, qu'on prononce en appuyant beaucoup sur l'y; c'est-à-dire comme s'il y avoit deux i; & le sens de ce mot, ainsi écrit, est en geez comme en amharic : « le fleuve qui se gonfle sou-» dain, ou qui déborde périodiquement avec les pluies ». Or on ne pouvoit pas trouver un mot qui caractérisat mieux le Nil.

Les Gongas, tribus indigenes de la partie méridionale des montagnes de Dyre & Tegla, ont donné au Nil le nom de Dagli, & au nord de ces montagnes, où sont les grandes cataractes, les Gubas, les Nubas & les Shangallas l'appellent

Kowass. Ces deux noms signissent également un chien qui veille, l'aboyant Anubis, ou la Canicule. Dans la plaine, entre le Fazuclo & le Sennaar, le sleuve s'appelle Nil, c'estadire, bleu, & les Arabes traduisent ce mot par celui d'Azergue, que le Nil porte jusques auprès d'Halsaïa, où il se joint au sleuve blanc.

Le second nom sous lequel les anciens connoissoient le Nil, étoit celui de Siris. Pline nous dit qu'il portoit ce nom avant d'arriver dans le Beja, & après y être entré. Næ ante Nilus, quam se totum aquis concordibus sursus junxit. Sic quoque etiamnum Siris, ut antè nominasus per aliquot millia, & in totum Homero Egyptus, aliisque Triton (1). Les Grecs croyoient que ce nom lui avoit été donné à cause de la couleur noire de ses eaux pendant ses débordemens; & cette erreur en a produit beaucoup d'autres. Nous voyons que d'après cette idée, le compilateur du vieux Testament (2) a rendu Siris le sleuve noir par le mot hébreu Shihor. Mais jamais personne n'a vu que le Nil fût noir pendant ses débordemens; & il seroit sur-tout bien singulier de le nommer ainsi en Egypte, où dans le tems des inondations, ses eaux conservent toujours la plus grande blancheur. Si Esdras ou qui que ce soit qui en mettant la Bible en ordre a suivi l'interprétation grecque du nom de Siris, s'éroit informé dans le Beja de l'origine de ce nom, on lui auroit dit qu'il signifioit le fleuve de la Canicule, parce que c'étoit lorsque la

constellation

<sup>(1)</sup> Hist. Nat, lib. 5, cap. 9.

<sup>(2)</sup> Je crois que c'est Esdras, qui rassembla les livres de la Bible, après la capgivité de Babylone.

constellation du chien s'avance verticulement, que le Nil on le Siris déborde. C'est sans doute en partie à cause des honneurs divins qu'on rendoit au Nil, que le Prophete Jérémie demande (1): — « Et qu'as-tu besoin d'aller en Egypte pour 
» boire les eaux du Seir, ces eaux prosanées par des rites 
» idolâtres? »

QUANT au premier des noms dont parle Pline, il n'est qu'une traduction du mot Bahar, appliqué au Nil. Les habitans du Barabra l'appellent encore aujourd'hui Bahar el Nil, c'est à dire, la Mer du Nil, par opposition à la mer Rouge, qu'ils ne connoissent que sous la dénomination de Bahar el Melech, la mer salée. La réunion de trois grands sleuves, dont le premier, le Nil, passe à l'occident de Méroé; le second, le Tacazzé, à l'orient, se joint le Nil à Maggiran par les 17° de latitude; se le troissème, le Mareb, qui se jette dans le Nil, un peu au dessus, l'a fait appeller le Nil Triton.

Le nom d'Ægyptus qu'Homere donne à ce fleuve ; a con casionné plus de difficultés. Pour moi, je crois que ce nométoit connu en Ethiopie, long-tems avant le chantre d'Achille. La plupart, ou plutôt tous les Traducteurs, ont imaginé que le Nil portoir ce nom, ainsi que celui de Siris, à cause de la couleur de ses eaux, qu'ils croyoient saussement être noires: mais je suis bien loin d'être de leur avis. L'Egypte, en éthiopien, est appellée X Gypt, Agar, & un égyptien s'appelle Gypt & se prononce précisément comme je l'écris ici. Or, Y Gypt signifie le pays, des sossés ou des canaux, tirés à

<sup>(1)</sup> Jérem. chap. 2, vers. 48, Tome III.

angle droit de chaque côté du fleuve. Il n'est assurément pas surprenant qu'un mot ordinaire, écrit Y Gypt, ait été prononcé-Egypte, & qu'on y ait ajouté une terminaison en us ou en os pour en saire Egyptus.

Le Nil est aussi appellé Kronides, Jupiter. Les Poères l'ont en outre caractérisé par différentes épithetes, mais qu'on ne peut pas regardet comme de Vrais noms.

PARLERAI-JE aussi du nom de Geon, que quelques Peres de l'Eglife se sont plu à donner au Nil, prétendant que c'étoit un des fleuves qui sortoient du Paradis terrestre & entouzoiene la cerre de Cush. En consequence, ils l'ont porté à deux mille milles d'où il est, en le faisant passer par une longue suite de miracles & pandésious la terre & par dessous la mer. Mais pourquoi? Pour le faire entourer la terre de Dush. Mais l'entoure t-il en effet? Entoure t-il même aucune autre terre? Non; & ces choses étranges, rapportées par S. Augustin, ont été avidement saisses par des incrédules qui ont cherché à prouver, d'après ces exemples, que les Peres de l'Eglise étoient également en désaut, quand ils vouloient expliquer de défendre les vérités du Christianisme. Pour mei, quoique je sois certainement l'ami de toute discussion impartiale & modérée, j'avoue que ces argumens des Sceptiques n'ont aucun pouvoir sur moi. Quand Saint Augustin expliquoit les vérités de la Religion, il étoit guidé par un esprit qui ne pouvoit mentir, & plein de zèle pour mériter la qualité de Prêtre de pour exécuter les ordres de son marie, il ne négligeoie rlen pour étendre la connoissance du Christianisme: mais lorsqu'ensuite s'abandonnant à la vanité & à la fragilité humaine,

il a vouls parler de choses qui ne le concernoient point éc qui ne lui étoient point recommandées, il n'a su raisonner qu'en homme qui a trop de consiance en lui-même et que son orgueil égage.

It est tems d'examiner la cause des débordemens du Nil.

Je vais l'expliquer, & je crois que quand je l'aurai suit connoître, toute autre recherche à cet égard sera parsaitement inutile.

In y a une chose à remarquer qui releve encore l'excellence des ouvrages de la Providence, c'est que bien que Dieur
ait dès le commencement des siècles donné une preuve de sa
toute-puissance en créant le monde avec une seule parole (1),
il a voulu que dans les loix établies pour maintenir l'ordre
& la régularité des choses créées, le moindre pouvoir possible, les moyens les plus faciles à concevoir, sussent invariablement les seuls nécessaires. Cependant, il semblait que le
Créateur s'étoit écasté des regles presentes, par sa souleus,
sans sosse et exposée à toutes les ardeurs d'un solui presque
vertical: mais il a daigné employer pour cette terre un moyens
extraordinaire : se les débordements annuels du Nit en out
fait le lies le plus servite du glober ::

Touterois ce violent effort de la nature a paru incompatablement, sop grand pour l'effet qu'il est destiné à produire; est en conséquence, la plus haute philosophie s'est attachée

<sup>(1)</sup> Fiat.

a en approfosite les causes. Diodore de Sicile (1) nous apprend que ces causes surent l'objet des études des plus savans hommes des premiers ages. Il cité même leurs noms; il rapporte leurs différentes opinions & il explique en même tems les raisons pour lesquelles ces opinions n'ont pas universellement été reçues. Le premier de ces Savans dont parle Diodore, est Thalès de Milet, l'un des sept Sages de la Grèce. Thalès pensoit que les débordemens du Nil étoient produits par les vents d'été, qui soufflant pendant tout le tems de la plus grande chaleur dans une direction contraire au cours du Nil, forçoient les eaux de s'accumuler, en les empêchant d'entrer dans la Méditerranée, & conséquemment, les mettoient dans le cas d'inonder l'Egypte.

Mais on répondoit à Thalès que si cela étoit, toutes les rivieres dont le cours étoit du sud au nord, éprouveroient les mêmes effets; & on savoit bien que ces effets n'avoient point lieu. J'ajouterai à ce raisonnement des anciens; que si les vents d'été produisoient les débordemens du Nil, ces débordemens seroient très irréguliers; car les vents passent souvent au sud-ouest pendant deux ou trois jours de suite, & alors le débordement seroit interrompu. En outre, une grande partie de l'Egypte, & même la partie la plus sertile, le Delta, est soumis à des vents variables qui parcourent sans cesse tous les points du compas.

Dussé-je abuser de la patience de mes Lesteurs, j'ajouterai ensure une observation. Si les vents d'été occasionnoient

<sup>(1)</sup> Diod. Sicil. lib. 1.

les débordemens du Nil en faisant resouler ses eaux, cela ne dureroit que pendant le tems que ces vents soussent. Mais j'ai remarqué, lorsque j'ai remonté le Nil, que toutes les sois que les vents d'été soussent le jour, un calme prosond leur succédoit durant toute la nuit, ou bien le vent de sud ou le vent d'est régnoit à son tour; de sorte qu'il eût été impossible que le sleuve eût débordé, si ses débordemens n'avoient pas eu une cause plus puissante que les vents d'été.

Lucan

CERTES, oui, cette opinion est bien vaine! Un Philosophe, qui de nos jours voudroit établir un système aussi contraire à l'expérience, ne manqueroit pas de passer pour sou; & cependant, Thalès sut singuliérement estimé, & pour ses connoissances & pour sa sagesse.

La seconde opinion, citée par Diodore, est celle d'Anaxagoras, qui attribue les débordemens du Nil à la sonte des neiges sur les montagnes d'Ethiopie. Diodore résute cette opinion d'une maniere convainquante, en disant avec vérité, qu'en Ethiopie, il n'y a point de neiges. Mais en supposant même que les montagnes d'Ethiopie, au nord de la ligne, c'est-à-dire, toutes les terres d'Abyssinie, sussent couvertes de neiges, les débordemens auroient lieu dans d'autres mois qu'en ceux où on les voit; ils commenceroient en Janvier, parce que le soleil passe alors presque verticalement sur l'Abyssinie; & leur plus grande sorce seroit en Avril, où

cet astre en est encore plus près. Mais au contraire, le Nil ne commence à croître qu'au mois de Juin, quand le soleis s'éloigne du zénith de l'Abyssinie, qu'il a passé même la Nubie, & qu'il est verticalement sur Syené, c'est-à-dire, aussi loin qu'il puisse alter dans le nord.

Mon intention n'est point d'assirmer qu'il n'est jamais tombé de neige en Abyssinie; car je sais que les climats ont singuliérement changé. Du tems de César, tous les sleuves de la Gaule étoient gelés chaque année pendant des mois entiers; de sorte que des nations armées passoient sur la glace avec leurs femmes, leurs enfans, leur bétail, sans la moindre crainte; & à présent, il est rare qu'on puisse en faire autant, une fois tous les siécles. On trouvoit autrefois en Prusse des ours blancs (1); & aujourd'hui, ces animaux font dans les régions les plus froides du nord. Mais une chose qui a encore plus de rapport à mon sujet, c'est que dans l'inscription trouvée en Abyssinie par Cosme Indoplaustes, on voit que Ptolémée Evergetes, parlant (2) de ses conquêtes en Ethiopie, de qu'il a passé le seuve Siris & qu'il est entré dans le royaume de Samen, pays insupportable, à cause du froid & de la neige épaisse qu'on y trouve.

CRURNDANT, cette affercion de Ptolémée me semble presque increyable. Ce Prince partir d'Egypre. Tandis que son acmée alloit par terre, se flotte côtoyoit la mer Rouge & lui portoit des provisions. Nous favons de plus que cette

(1) Pausanias Aread. chap. 17.

<sup>(2)</sup> On le fait parler dans cette inscription à la premiere personne.

flotte mit à la voile dans le commencement de Juin, où le Nil étoit débordé, & conséquemment, d'une grande utilité à son armée pour la premiere partie de son expédition, c'està-dire, pendant qu'elle étoit en Egypte & en Nubie. Supposons maintenant que Ptolémée air traversé le désert avec toute la rapidité possible, il doit être arrivé à Axum durant l'été; & comme il étoit nécessaire que sa slotte s'en recournat avec la mousson d'Octobre, le soleil écoit au zénith de l'Abyssinie, & il devoit y pleuvoir continuellement, pendant que le Roi d'Egypte y demeura : amii", il n'est pas probable qu'il ait vu dans le Samen la neige épaisse dont il parle. De plus, le Tacazzé qu'il dit avoir passé, ne pouvoit pas être guéable dans cette faison, & jamais aucune armée abyllinienne ne rente de le passer, quand il est débordé, quoique ces mêmes armées passent en cout tems le Nil, sans aucune difficulté.

Je me rappelle que quand je gravis le Lamalmon, la plus haute montagne de cette chaîne qui s'étend dans toute la longueur du Samen, nous étions dans le fort de l'hiver. Le thermomètre montoit à 32°, ; le vent étoit au nord-ouest, le tems étoit clair & froid; mais malgré tout cela, il n'y avoit qu'une petite gelée blanche. L'herbe en étoit à peine colorée; on ne s'en appercevoit bîen que parce qu'on la sentoit craquer sous les pieds; & un quart d'heure après le lever du soleil elle se changeoit en rosée & se dissipoit. Je n'ai jamais vu le moindre signe de glace, même sur l'eau qui étoit à l'ombre, soit sur le Lamalmon, soit sur les autres montagnes d'Abyssinie: mais j'ai vu tomber de la grêle pendant trois heures de suite, avant midi, sur les montagnes d'Amid Amid.

Démocrite avoit une autre opinion sur la cause des débordemens du Nil. Il pensoit que ces débordemens étoient dus aux vapeurs neigeuses que le soleil pompoir sur les montagnes glacées du nord, & qui, étant poussées par les vents du midi, & sondues par la chaleur du climat d'Ethiopie, y tomboient en désuge de pluie. Agatharcidès de Gnide soutient la même chose dans son Periplus de la mer Rouge. Diodore de Sicile a essayé de résuter cette opinion : mais nous ne chercherons point à appuyer sa résutation, parce que l'observation nous a prouvé, d'une manière certaine, que Démocrite & Agatharcidès avoient deviné la vérité.

It me refte à parler à présent de l'ouvrage d'un Philosophe moderne sur le même sujet. C'est un discours sur les causes des débordemens du Nil, composé par M. de la Chambre, & imprimé à Paris en 1665. L'Auteur, dans une longue dédicace, affure modestement le Roi Louis XIV, qu'il est persuadé que Sa Majesté voudra bien considérer comme une des choses qui sont le plus d'honneur à son regne, la découverte des causes des débordemens du Nil, découverte que lui. M. de la Chambre, venoit de faire, tandis que, depuis deux mille ans, tous les Philosophes l'avoient tentée en vain. Il faut convenit qu'en effet & la caule, & la découverte; eussent été très-remarquables, si elles avoient eu le moindre degré de vraisemblance. M. de la Chambre dit que le nitre, dont la terre d'Egypte est impregnée, sermentant comme une pâte, fair également fermenter le Nil, & que c'est là ce qui accroît le volume d'au au point qu'elle inonde toutes les plaince d'Egypte.

LOIN

Loin de moi l'envie de dénigrer les efforts qu'ont faits les anciens, pour connoître les causes de ce phénomene. Je sais que faute d'avoir sait assez de progrès dans la philosophie expérimentale & dans l'art de l'observation, ils manquoient en général des moyens propres à ces sortes de recherches. Mais il n'y a point d'excuse pour un moderne qui croit & qui écrit que la terre étant impregnée d'un sel quelconque, en si petite quantité qu'on ne le distingue ni à la vue, ni à l'odorat, ni même au goût, peut quand un fleuve est presque à sec faire périodiquement gonfler ses eaux, de maniere qu'il couvre toutes les plaines d'Egypte, qu'il yerse chaque jour des millions de tonneaux d'eau dans la mer, & qu'en même tems il contribue à la sertilité de la terre & à la santé des habitans. Cela me rappelle une asfertion du Gonsul Maillet, laquelle n'est guere moins absurde. M. Maillet dir que le Nil, qui est en Egypte, l'unique source de la santé, du plaisir & de l'abondance, a, durant tout le tems de ses débordemens, un dixieme de limon mêlé à ses eaux. Voilà, en vérité, un fleuve auprès duquel l'hypocrene me semble n'être rien!

Quelles qu'ayent pû être les conjectures des réveurs de l'antiquité, les voyageurs & les Philosophes modernes. qui ont décrit sans préjugés & sans aucun esprit systèmatique, ce que leurs yeux avoient vu, ont trouvé que l'inondation de l'Egypte s'opéroit par un moyen tout naturel & parfaitement d'accord avec les regles ordinaires de la prowidence, & les soins qu'elle a établis pour maintenir l'ordre dans le reste de l'univers. Ils ont-crouvé que les pluies du Tropique, produites par l'assion d'un soleil excessivement

Tome III. Ddddd ardent, & tombant chaque année en abondance dans la même saison, sont uniformément & sans aucun miracle la cause des débordemens du Nil.

Le soleil demeurant presque stable pendant quesques jours dans le tropique du Capricorne, rarésie tellement l'air dans cette zone, que les vents, chargés de particules aqueuses, y accourent à la sois de la mer Atlantique & de l'Océan indien, c'est-à-dire de l'occident & de l'orient. En outre le vent du midi, impregné des vapeurs qui se sont densées sur cette haute chaîne de montagnes, placées non loin du sud de la ligne, & sormant une espece de dos d'âne sutres vents, & sournit de quoi y rétablir l'équilibre.

QUAND le soleil a rassemblé une si immense quantité de vapeurs, il les met en mouvement & les entraîne dans sa marche rapide vers le nord. Il est arrivé, deux années de suite, que se 7 de Janvier cet astre sembla avoir étendu son pouvoir jusques sur l'atmosphere de Gondar, quand, pour la premiere sois, il apparut dans un ciel blanc & ombragé de légers nuages. Cet astre étoit alors à 34°. du zenith, & il y avoit plusseurs mois qu'on n'avoit pas vu le plus petit nuage, la moindre tache obscure dans le sirmament. En s'avançant vers la ligne avec une vélocité toujours croissante, & décrivant une plus grande spirale, le soleil porte à Gondar les premieres ondées de pluie le premier de Mars, c'est-à-dire lorsqu'il n'est qu'à 5°. du zenith. Mais elles sont bientôt absorbées par une terre altérité ces pluies, qui tombant en grosses gouttes détachées, & seulement pendant quelques minutes,

semblent avoir d'abord épuisé les efforts de l'astre qui les a produites. Cependant bientôt après, la saison pluvieuse se sait sentir sérieusement dans chaque partie de l'Abyssinie, à mesure que le soleil arrive à son zenith, & les pluies augmentent encore & tombent constamment, quand il l'a passé & qu'il s'avance vers le nord. Avant cette époque, on voit stotter dans le Bahar-el-Abiad (1) des seuilles & des branches d'arbres, qui annoncent que les pluies sont déja abondantes dans la latitude où le soleil se leve. Les Gallas, qui ont traversé ce sleuve, ou qui habitent sur ses bords, m'ont parlé des lieux où il est situé d'une maniere à me saire juger que ce doit être à environ 5°. de la ligne.

En Avril, toutes les rivieres de l'Amhara, du Begemder & du Lasta commencent à changer de couleur, ensuite à croître, & conséquemment à porter un tribut plus considérable au Nil. Ce sleuve se précipitant alors avec plus de rapidité du haut de l'angle d'inclinaison qu'il décrit, s'ouvre violemment un passage à travers les eaux stagnantes du lac, sans se mêler avec elles. Dans les premiers jours de Mai, cent rivieres dissérentes viennent des provinces du Gojam, du Damot, du Maitsha, du Dembea, se jetter dans le lac Tzana, que six mois d'évaporation continuelle avoient extrêmement diminué, mais qui, se remplissant de nouveau, sournit une grande quantité d'eau au Nil, avant que ce sseuve arrive à la cataracte d'Alata,

Dès le commencement de Juin, le soleil a dépassé i'Abys-

<sup>(1)</sup> Le fleuve Blanc.

sinie; mais toutes les rivieres sont pleines; car c'est pendant le peu de jours que cet astre est comme stable dans le tropique du Cancer, que les pluies tombent avec plus d'abone dance dans ces contrées.

Les eaux de ces pluies sont rassemblées dans les quatre plus grands sleuves d'Abyssinie, le Mareb, le Bowiha, le Tacazzé & le Nil. Cependant ces sleuves mêmes, accrus par tant de rivieres qui leur portent le tribut de leurs eaux, seroient absorbés par les sables des brûlans déserts qu'ils traversent avant d'arriver en Egypte, sans le sleuve blanc, qui prenant sa source dans un pays où la pluie tombe presque continuellement, se joint au Nil dont il est au moins l'égal.

Les premiers jours de Mai, le soleil en s'avançant vers le tropique du nord, passe verticalement sur le petit village de Gerri, limite des pluies du tropique. Toute l'influence de cetastre qui se trouve au zénith de ce village, & qui durant quelques jours a été comme stable à peu de degrés de lui, tandis qu'il étoit sur Syené, dans le tropique du Cancer, ne peut porter ces pluies un pouce plus avant dans le nord, ni même y produire la moindre rosée, comme il semble qu'on devroit raisonnablement l'attendre de la quantité d'eau chartiée par le Nil qui passe à côté de Gerri, & qui ensuite traverse le grand désert. Le fait que je remarque ici est certain & sûrement très-curieux. Peut-être aussi que la cause en est inconnue; mais on peut, je crois, la devinet.

Je pense que les montagnes sont nécessaires pour faire

tomber les pluies écla vosée pluce qu'elles arrêtem la grande le quantité de vapeurs qui sont poussées vers le midi par les vents d'été. Or, tout le pays entre Gerri & Spené est plane tet désert, se il n'y a rien qui puisseme les pluies du cropique les pluies du cropique. s'arrêtent plus soin dans le sud st en trans vers l'ouest. Au lieu de la latitude de 160, qui leur sert de limite à Gerri ; elles finissent à celle de 14°, dans la partie du royaume de Sennaar qui est au sud st à l'ouest de la capitale, parce qu'on ne voit point de montagnes de ce côté-là, avant d'arriver à celles du Kuara & du Fazuelo.

CEPENDANT, quoique le soleil, dans sa plus grande sorreine puisse pas porter les pluies d'été au nord de Genni, compluies deviennent plus considérables dans toute l'Abyssinie, tout le tems qu'il se tient dans le tropique du Cancer, c'est-à-dire à sa plus grande distance de la ligne; et les moissons d'Egypte, entière se se la ligne; et les moissons d'Egypte, entière se se sant entière se shangeoit pas d'actions en se hâtent de retourner vers se sud.

En s'éloignant de Syené, le soleil passe sur le désert so arrive à Gerri. La , son instituence est constaire à celle qu'il avoit en allant vers le nord; car dans sa déclination authord, depuis la ligne à Gerri, il a fait tomber un déluge de pluie dans tous les endroits où il a été vertical; et maintenant, il sait cesser les pluies, à mesure qu'il passe au zénith de ces mêmes endroits. Tel est l'effet de sa marche vers le sud jusques à l'instant où il arrive à la ligne. Muss une soit rendu

là, dès l'équinoxe de Septembre, il n'a plus d'influence du côté de l'Abyssinie, & il la déploie toute entiere dans l'hémisphere méridional. Ces essets sont si centains & si réguliers, que le 25 de Septembre, c'est-à dire, arois jours après l'équinoxe, le Nil est toujours à sa plus grande hauteur au Caire, & il commence ensuite à diminuer chaque jour sensiblement.

L'ON voit dans que la cause des débordemens du Nil est produite par les effets du soleil sur l'hémisphere septentrional. Mais cette observation peut être confirmée en observant la route de cet astre vers le sud; & je suis persuadé que si j'esse l'y suivre, les Lecteurs Philosophes ne m'en sauront pas mauvais gré,

A l'instant où le soleil a passé la ligne, il sait commencer la saison des pluies dans tous les lieux, au zénith desquels il passe. Mais content la situation & les besoins de ces contréés sont dissérents de ceux de l'hémisphere septentrional, la maniere dont les arrosemens ont lieu, differe aussi. Une haute chaîne de montagnes se prolonge depuis le 6°. sud, dans le milieu du continent d'Afrique, jusques vers le Cap de Bonte-Espérance. A perrage la partie méridionale de la péninsule d'Afrique, à partie septentrionale. Un vent violent du midi arrêtant le progrès des vapeurs condensées, les brise contre les froids sommets de ces montagnes, & sorme dissérentes sivieres qui coulent à l'est ou à l'ouest, suivant la pente du serrein qui se require devant elles. Si cette pente est à l'ouest,

les rivieres vont grosser la mer atlantique. Si elle est à l'est, elles portent leurs eaux dans l'océan Indien. Mais toutes ces rivieres seroient inutiles à l'homme, si les vents d'été régnoient là, comme on le croiroit, d'après ce qu'on voit en Egypte. S'il n'y avoit même qu'un seul vent, les rivieres grosses par les pluies ne seroient point navigables: mais les sages dispositions de la Providence ont remédié à cet inconvénient.

Les nuages attirés par l'action puissante du soleil, sont condensés; puis en se brisant contre le sommet des montagnes, laissent échapper des torrens de pluies & grossissent les rivieres, pendant qu'un vent de la mer souffle de l'Orient, comme une mousson, dans une direction contraire au courant de ces rivieres, durant tout le tems qu'elles débordent. C'est ce vent seul qui met les chaloupes en état de remonter à Sofala & dans l'intérieur des terres jusqu'au pied des montagnes, où l'on trouve l'or. Le même effet est produit par la même cause dans la partie occidentale, c'est-à-dire, du côté de la mer Atlantique. La haute chaîne de montagnes étant placée, comme je l'ai déja dit, entre l'est & l'ouest, est la source des richesses de ces dissérentes contrées, puisqu'elles produisent les rivieres, par le moyen desquelles on arrive aux trésors qu'on trouve dans la partie orientale des royanmes de Benin, de Congo & d'Angola, & qui, sans elles, seroient inaccessibles.

Trois choses, très-remarquables, accompagnent toujours les débordemens du Nil. Voici la premiere. La matinée est

mlors très-belle en Abyffinie, & le soleil brille dans tout son Eclat. Vers neuf heures, il paroît à l'Orient un petit nuage d'énviron quatre pieds de diamètre, lequel s'avance en tourhoÿant avec la mênie rapidité que s'il étoit fixé for un axe: mais en artivant près du zénith, fon mouvement se ralentit; il change de forme, il s'étend excessivement, & il semble pomper les vapeurs de tous les points de l'harifon. Les nuages qui s'élevent alors, ayant presque atteint la même hau teur que le premier, se heurtent avec violence les uns contre Tes autres. Ce spectacle me rappelloit toujours le Prophete Elie (1) prédifant la pluie du Mont-Carmel. L'air pressé par la pefanteur des nuages les plus polans, fait à son tout imprefdion lur les autres; et à l'Anstant qu'il s'échappe dans l'espace dill'ini est ouvert, on entend les plus terribles coups de connerre ; qui bientôt après sont suivis de la pluie. Au bout de quelques heures, le ciel s'éclaireis, le vent souffie du nord, & il fait un fiold désagréable, coutes les sois que le thermomètre est au dessous de 630, in a 电弧性电影电影 医皮肤菌

La seconde observation que j'ai saite, viest la variation du thermomètre. Quand le soleil est dans le ropique du Capricorne, c'est à dire, à 36°, du zénich de Gondar, le thermomètre est ranement au dessous de 7201(16) y mais il combe à 60°. Et à 50°, des que le soleil est ventical. Aussi, heureusement la pluie diminue les essets que pourroit produire un soleil si ardent.

Enfin,

<sup>(</sup>i) III. Rois, ch. 18, verf. 43.

ENFIN, la troisième chose, digne d'être remarquée, est la limite invariable des pluies du tropique, du côté du nord. Le soleil a entraîné les vapeurs depuis la ligne, & semble devoir les maîtriser plus que jamais: cependant, son influence est bornée la, & il ne reprend son empire qu'en revenant auxénith de Gerri. Alors il fait cesser les pluies jusques à la ligne pour en aller faire tomber des déluges dans le sud.

Je ne puis m'empêcher d'observer ici la disposition particuliere de la peninsule d'Afrique. En supposant qu'on ait tiré une ligne méridienne depuis l'Océan indien, à travers le cap de Bonne-Espérance, jusqu'où la Méditerranée borne l'Egypte, & que cette ligne ait une portion de latitude qui comprenne toute l'Abyssinie, la Nubie & l'Egypte, cette section du continent a, du sud au nord; 64 degrés, partagés également par l'équateur; de sorte que de la ligne à l'extrémité méridionale de l'Afrique, il y a 32°., & de la ligne au bord de la Méditerranée, il y a 32°. également. Maintenant si nous ôtons 2°. de chaque côté, nous posons les limites des vents variables; & nous avons 30°. sud & 30°. nord, dans l'étendue desquels sont renfermés les vents alisés & les moussons. Otez encore 16° des 32°, c'est-à-dire la moit é de la distance du cap de Bonne-Espérance à la ligne; ôtez encore 16°. des 32°. qui sont entre la ligne & la Méditerranée, vous aurez les bornes des pluies du tropique, car ces pluies tombent à 16°. de chaque côté de l'équateur. Prenez ensuite la moitié de 16°, qui est 8°,, & ajoutez ces 8°, aux Tome III. Ecece

16°. où tombent les pluies du tropique, & vous aurez 24°.; c'est-à-dire la distance où sont les tropiques.

It me semble que cont cet arrangement est bien res marquable.

## CHAPITRE XVI.

L'Egypte n'est point le produit du Nil. — Réfutation d'une opinion des anciens. — Opinion moderne contraire aux preuves & à l'expérience.

C'est à présent que je vais discuter une question souvent agitée. On a demandé si l'Egypte devoit son existence au Nil; ou si elle sût jadis un bras de mer qui, par succession de tems, se trouvant exhaussé par le limon que le Nil y a déposé dans ses débordemens, est ensin devenu une terre serme au dessue du niveau des eaux? Je crois que c'est là l'opinion générale qu'on trouve dans les livres des anciens, & que les voyageurs modernes ont adoptée. Elle mérite donc d'être examinée; elle mérite qu'on décide si elle est sondée sur des observations certaines, ou s'il faut la ranger dans la classe de ces anciennes traditions ensantées au hasard, & qu'on renouvelle par caprice.

L'ÉGYPTE est une vallée bornée à droite & à gauche par une chaîne de montagnes escarpées. Il n'est donc personne qui ne doive voir que le Nil étant un torrent qui tombe des hautes montagnes de l'Ethiopie, si la vallée d'Égypte étoit concave, la violente rapidité des eaux emporteroit plutôt à la mer leur limon, & le sol même, que de laisser rien accumuler sur leur passage.

La terre d'Égypte est doucement inclinée, à partir du mi-E e e e e 2 lieu de la vallée jusqu'au pied des montagnes qui la bordent de chaque côté, en sorte que le centre est la partie la plus haute de la vallée, & que c'est dans ce centre que coule le Nil (1). On a souillé de grands canaux à angle droit, des bords du Nil au pied des montagnes, pour que l'eau y entre & déborde graduellement jusqu'à ce qu'elle ait submergé la terre.

A mesure que le fleuve hausse, les canaux se remplissent, parce que l'eau prend toujours son niveau jusqu'au pied des montagnes; & quand l'inondation est à son plus haut point, les eaux demeurent stagnantes dans les canaux qui forment, comme je l'ai déja dit, un angle droit avec le fleuve. Quelquesois, il est vrai, le Nil monte si haut, parce que les pluies ont été excessives en Ethiopie, que le courant du milieu du fleuve communique son impulsion aux eaux stagnantes du pied des montagnes, & emporte à la mer tout ce qu'il y a de planté dans les champs. C'est donc une erreur que de dire que plus le Nil hausse, plus il fait de bien à l'Egypte.

PLUSIEURS Auteurs ont prétendu qu'il étoit nécessaire de mesurer chaque année l'Egypte, par rapport à la quantité de limon qui y étoit apportée par les débordemens du Nil, & qui couvroit les bornes des champs au point qu'aucun propriétaire ne pouvoit ensuite reconnoître ses vraies limites; & on a ajouté que c'étoit là ce qui avoit fait inventer la géo-

<sup>(1)</sup> Voyez-en le plan dans le Docteur Shaw, ch. 2, sect. 3, p. 385.

métrie (1). Je ne dois point rechercher ici quand & comment la géométrie a commencé à être connue: mais je crois que l'origine de cette science, telle que je viens de la citer. est assez probable. Les terres d'Egypte étoient anciennement mesurées tous les ans, comme elles le sont encore de nos jours; & certes les mêmes raisons qui sont qu'on les mesure à présent, sont celles qui les firent mesurer autresois. Mais ce n'est point le limon du Nil qui oblige à mesurer l'Egypte; & il est bien aisé de le concevoir : car, quand l'Egypte s'exhausseroit d'un pied tous les cent ans, ce ne seroit qu'un centieme de pied par an; & la centieme partie d'un pied de hausse ne pourroit pas cacher les bornes d'un champ, quelles qu'elles fussent. Les bornes que nous voyons aujourd'hui en Egypte sont des blocs de granit dont le bout est souvent sa conné en tête gigantesque : or si, comme Hérodote le dit, le Nil dépose un pied de limon tous les cent ans, il faut bien des milliers d'années pour les couvrir.

It est vraiment absurde de supposer que le Nil peut entraîner chaque année une égale quantité de terre des montagnes d'Abyssinie. Mais, quoi qu'il en sût dans les premiers tems où ce sleuve a commencé à déborder, nous sommes sûrs qu'à présent presque tous les sleuves, les rivieres, les ruisseaux même d'Abyssinie, coulent dans un lit de rocher très dur, d'où toute espece de terre a été dès long-tems emportée. Ces rivieres ne peuvent donc tirer, du sein de leurs lits de rocher, le même tribut de limon qu'elles sournissoient quand elles couloient sur un sond de terre, & que, suivant

<sup>(1)</sup> Herod. lib. 2, pag. 127, sect. 9. . . .

Hérodote, l'Egypte sut sormée par les débordemens du Nil. On voit donc, au premier coup-d'œil, que l'accroissement annuel & toujours égal des terres est absolument impossible.

A Basboch, où le Nil est prêt d'entrer dans le royaume de Sennaar, & vient de traverser les terres cultivées de l'Abyssinie, j'ai fait plusieurs observations sur le sédiment que peut déposer ce fleuve; & j'ai trouvé que ce sédiment, mêlé de terre grasse & de sable, étoit presqu'imperceptible. Au confluent du Nil & de l'Astaboras (1), je sis la même expérience. Je puisai de l'eau dans le milieu du fleuve, & après l'avoir fait évaporer, je trouvai un peu plus de sédiment qu'à Basboch; l'eau étoit, à la vérité, plus blanche, & ne déposa presque que du sable. Je répétai encore mon expérience, toujours avec la plus grande attention, à Syené, où le Nil quitte la Nubie pour entrer en Egypte; & je trouvai un sédiment, neuf fois plus considérable qu'au Sennaar: ce sédiment étoit composé de beaucoup de sable & d'un léger mêlange de terre noire. Enfin, je sis la même expérience à Rosette: mais moins souvent, il est vrai, que dans les autres endroits. Il en résulta que dans le fort du débordement, le sédiment fut presque tout sable, & que vers la fin, il y avoit moins de sable que de terre.

JE conclus, d'après ces diverses expériences, que ni le Nil, fortant de l'Abyssinie, ni l'Atbara (2), quoique réuni au

<sup>(1)</sup> Le Tacazzé,

<sup>(2)</sup> Le même que l'Astaboras ou le Tacazzés: .

Mareb, & venant des mêmes contrées, n'en apportent une grande quantité de terre.

C'est à Syené que l'eau auroit dû être la plus chargée de limon, puisqu'elle contenoit déja tout ce qu'elle devoit déposer en Egypte. Mais là, la plus grande partie de son sédiment n'étoit que du sable, de ce sable répandu sur la surface du désert, promené sans cesse par des vents brûlans & jamais rafraîchi par la rosée des cieux. Dans cet horrible désert qui est entre Gooz & Syené, nous voyions d'énormes colonnes de ce sable. Leur pied souchoit à terre & leur front se cachoit dans les nues. Elles traversoient dans diverses directions la vaste étendue du désert, poussées par les vents qui sousficient de divers côtés; & le soir, dès qu'il faisoit calme, elles s'écrouloient, elles s'ensevelissoient dans le Nil, & mêlées à ses eaux en poudre impalpable, elles alloient augmenter le nombre de ces îles qu'on trouve dans son canal.

IL y a une chose qui paroît bien certaine, c'est que toute espece d'eau, pure ou salée, courante ou stagnante, a sensiblement diminué sur la surface du globe, depuis les premiers temps de la création jusqu'à présent. Or, si la terre d'Egypte s'étoit exhaussée tous les ans, & que la quantité d'eau destinée à l'arroser, sût moindre, ou même ne se sur point accrue, la disette devroit avoir, dans ces derniers temps, fréquemment désolé l'Egypte, parce que le Nil n'auroit pu monter assez haut pour l'inonder. Mais au lieu de cela, on a remarqué que depuis 34 ans (1), il n'y a pas

<sup>(1)</sup> Plusieurs manuscrits arabes attestent ce fait.

eu une seule disette causée par le peu de hausse du Nil, tandis que les débordemens ont été si considérables, qu'ils ont détruit trois sois la récolte du millet, & conséquemment, occasionné trois sois la famine.

S'IL étoit vrai, comme le prétend Hérodote, que la terre d'Egypte s'exhaussât d'un pied tous les cent ans, cet accroissement seroit remarquable dans les plus anciens monumens. Mais la base de tous les obélisques de la haute Egypte reste entiérement à découvert, ainsi que le pavé uni qui les environne, & qui n'a été sûrement sait que pour recevoir l'ombre gnomonique. On voit même que si ce pavé a perdu son niveau dans quelques endroits, cela ne vient que de la chute des masses énormes qui se sont écroulées sur eux.

Il y a dans la plaine; un peu au-dessus de Thebes, deux statues colossales (1), visiblement destinées à servir de Nilomètres, & couvertes d'hiéroglyphes & de modernes inscriptions. Ces statues restent découvertes jusques au bas de leur piédestal. Mais si la terre s'étoit élevée, comme on l'a dit, nous marcherions aujourd'hui presqu'au niveau de leur tête. On peut en dire autant de tous les autres monumens publics. Ils seroient cachés en grande partie, s'il étoit vrai que l'Egypte s'exhaussât d'un pied tous les cent ans.

Il paroît qu'au moins du tems d'Adrien, si le pécus des Grecs étoit la même chose que le péek (2) des Egyptiens de

· (a) C'est une mesure d'une coudée.

<sup>(1)</sup> Shaamy & Taamy. J'en ai parlé dans le premier volume de cet ouvrage.

nos jours, le Nil débordoit en Egypte à la même hauteur qu'il déborde à présent.

Les personnes qui soutiennent l'accroissement prétendu des terres d'Egypte, se trouvant pressées par cette observation qu'ils ne peuvent contredire, se désendent par un subtersuge, en supposant, sans aucun fondement, que les Sarrasins se sont servis d'une mesure plus petite pour empêcher qu'on s'apperçût que le Nil montoit moins haut. Mais ce raisonnement est d'une absurdité palpable; car si les débordemens du Nil avoient manqué, leur mesure, plus petite pour marquer la hauteur des eaux, n'auroit pas augmenté les moissons; & si on avoit taxé les cultivateurs, quoique le bled n'eût pas été recueilli, cela n'auroit fait sans doute que doubler leur détresse & les rendre plus sensibles. On n'auroit point entendu alors ce cri de joie, Wafaa ullah, c'est-à dire. Dieu a exaucé nos vœux! Men Jibbel, alla Jibbel! Le Nil a débordé d'une montagne à l'autre, & inondé les deux côtés de la vallée. En outre, si l'on peut se servir impunément. dans tous les autres pays du monde, du moyen d'extorsion qu'on attribue aux Sarrasins, l'Egypte doit être exceptée. & je vais en expliquer la raison.

L'EGYPTE s'étend au nord. La distance qu'il y a entr'elle & l'isle de Chypre, & la position de Canope prouvent que depuis trois mille ans elle n'a presque point changé. Le Docteur Shaw, & quelques autres Ecrivains qui ont désendu l'hypothese d'après laquelle Hérodote (1) prétend que l'Egypte

Tome III.

<sup>(1)</sup> Herod. Eut. sect. 4 & 5. -Diod. Sic. lib. 3, pag. 101. -Arist. Meteorel. lib. 1, cap. 14.

est une production du Nil, ont abandonné ce moyen, & se sont contentés d'avoir recours au nilometre, pour prouver que le sol s'étoit exhaussé, & qu'il faut à présent plus d'eau pour inonder l'Egypte, qu'il n'en falloit du tems d'Homere.

Si la premiere partie de cette assertion peut être prouvée, je conviendrai de la seconde sans aucune dissiculté. Mais je crois que les Ecrivains qui ont jusqu'à présent traité ce sujet, quelque degré de science & d'érudition qu'ils possédassent d'ailleurs, n'en ont pourtant pas eu assez pour l'expliquer d'une maniere satisfaisante. Certes il semble que ce sut un secret dont la découverte, comme celle des sources du Nil, étoit réservée à des tems plus modernes.

IL faut d'abord considérer quel étoit l'usage du nilometre; pourquoi & par qui il sut inventé.

Tour le monde sait que dans tout Etat social on a besoin de connoître le produit des revenus, ainsi que ce qu'il faut y suppléer pour la subsissance du peuple. Or en Egypte la terre seule, qui est inondée par le Nil, peut produire du bled & sournir conséquemment ce qui est nécessaire à la nourriture des habitans.

La premiere chose qu'on avoit donc besoin de connoître, c'étoit la quantité de terre qui avoit été inondée dans un certain nombre d'années, & ensuite la quantité de bled que cette terre pouvoit produire d'après l'inondation. Pour être sûr de ce calcul, il falloit mesurer la hauteur des débordemens & les terres inondées; & on n'a pas manqué de le faire avec la plus

grande précision, depuis les siecles les plus reculés jusqu'à nos jours. Les mesures qu'on prend à présent donnent un maximum & un minimum qui sournissent un terme moyen; & ainsi on est en possession de tous les principes nécessaires pour avoir un juste nilometre. On divise une colonne en coudées correspondantes, & les coudées en pouces; & on place cette colonne au milieu des eaux perpendiculairement & de la manière la plus stable, asin qu'elle ne puisse être ni dérangée, ni dégradée.

La premiere mesure étoit, sans contredit, celle dont parle l'Ecriture, la coudée, secundum cubitum virilis manus. Cette coudée se prenoit depuis le centre de l'os rond du coude jusqu'à la pointe du troisieme doigt (1). C'est encore la mesure de toutes les nations incivilisées: mais comme on n'en a jamais déterminé la longueur exacte, les Auteurs ont différé dans ce qu'ils ont écrit sur cette longueur, & il en est résulté: une grande consusion.

Le Docteur Arbuthnot (2) prétend que l'Ecriture fait mention de deux coudées différentes; l'une avoit, dit-il, r pied 9 pouces :: parties d'un pouce; ce qui, suivant notre mesure angloise, est le quart d'une brasse, ou deux empans, ou bien six sois la largeur de la main. L'autre coudée est, suivant le Docteur Arbuthnot, égale à 1 pied & 824 milliemes de pied, & forme la 400° partie d'une stade. Je ne le suivrai pas dans ses recherches, mais je crois qu'aucune des mesures dont il

<sup>(1)</sup> Deuter. ch. 3, vers. 11.

<sup>(2)</sup> Ecyclop., au mot coudée.

parle n'est la vraie coudée dont on se servoit anciennement dans l'Orient. Elles sont l'une & l'autre trop longues. J'ai bien reconnu que la coudée égyptienne avoit exactement 1 pied 5 pouces & trois cinquiemes de pouce; ce qui fait 2 pouces de plus que le Pere Mersenne (1) ne donne à la coudée hébraique. Mais cela ne nous importe nullement pour l'objet que nous traitons, puisqu'Hérodote (2) nous apprend que de son tems, & probablement aussi, lors de la premiere institution du nilometre, on se servoit en Egypte de la coudée samienne, qui a dix-huit pouces anglois, & un demipouce de moins que l'ancienne coudée.

L'ON doit considérer que les divisions du nilometre représentaient des faits certains, & que le Nil, atteignant à telle division, indiquoit qu'on pouvoit semer une telle quantité de bled dont on paieroit tant au Roi, & dont le reste seroit pour le propriétaire ou pour le cultivateur.

Le nilometre regloit donc les termes du contrat entre le Roi & le peuple, contrat d'après lequel il étoit convenu que si la terre d'Egypte produisoit telle quantire de bled, on devoit payer tant de tribut. Mais, au cas qu'il y eût moins de terre inondée, & que conséquemment la récolte sût moindre, le Roi ne devoit pas exiger le tribut, parce qu'on savoit alors que la quantité de bled recueillie étoit nécessaire à la sub-sistance du propriétaire de la terre & du cultivateur. Ces choses étoient donc déterminées par le nilometre, dont les

<sup>(1)</sup> Encyclop., au mot coudée.

<sup>(2)</sup> Herod. lib. 4. (ect. 168, pag. 1494

divisions montroient à quelle hauteur étoit monté le Nil. Des gens préposés par le Roi étoient chargés de l'inspection du nilometre, & avoient soin de publier à quelle hauteur le Nil étoit monté. La raison pour laquelle le Roi, & non le peuple, avoit la direction du nilometre, est facile à comprendre, quoique jusqu'à présent on ne l'ait pas trop entendue. Le Roi n'auroit rien pu gagner à substituer de fausses mesures, au lieu que le peuple auroit pu y gagner beaucoup.

Quoique, dans un certain nombre d'années, le Nil monte à peu près à la même hauteur, il n'en est pas moins vrai qu'il varie quelquesois, & qu'il y a des années où il croît plus ou moins. On observe également, qu'ainsi que dans toutes les autres rivieres, le courant du Nil se porte plus, pendant quelques années, d'un côté de la vallée que de l'autre. Il s'ensuivoit de ces dissérences que quoiqu'en général la quantité d'eau indiquée par le nilometre sût la même, personne ne connoissoit au juste la proportion qu'avoit eue chaque champ en particulier, & on étoit obligé d'avoir recours à un nouveau mesurage.

En supposant que la propriété d'un homme eût 12000 pieds, du bord de la riviere jusqu'aux montagnes, & une largeur proportionnée, & qu'il y en eût peut-être 4000 pieds d'inondés, pendant que les autres 8000 pieds restoient audessus du niveau des eaux, le fermier ne pouvoit réellement connoître ce que ce terrein, de 12000 pieds de long, lui donneroit cette année, qu'après s'être assuré, en mesurant, qu'il n'y en avoit eu que 4000 pieds couverts par l'eau, & conséquemment propres à être ensemencés. Il payoit donc au propriétaire, pour ces 4000 pieds, la plus haute rente sixee

pour les terreins en culture. Mais les 8000 pieds de terrein qui n'avoient point été inondés, n'étoient pourtant pas tout-à-fait inutiles; car la moitié pouvoit être arrosée avec des machines, & par les efforts de l'homme, pendant que ce seuve étoit à sa plus grande hauteur, où il se tenoit quelque tems; de sorte que la valeur des 4000 pieds de terrein arrosés par l'industrie humaine, égaloit celle des 4000 pieds inondés naturellement, en déduisant toutesois ce qu'il en avoit coûté de soins & d'argent pour y porter l'eau; & en conséquence le sermier ne payoit au propriétaire, pour les derniers 4000 pieds, que la moitié de la rente qu'il payoit pour les premiers.

QUOIQU'ON sût donc bien que l'étendué de la serme étoit de 12000 pieds, il salloit la mesurer pour pouvoir connoître d'abord ce qui avoit été inondé par le Nil, & qu'on pouvoir cultiver sans frais extraordinaires; puis, ce qu'on pouvoit arroser par-industrie, & qui ne devoir valoir qu'une demi-rente; & ensin ce qui ne pouvoit être cultivé restoit, pendant cette année-là, inutile au sermier & au propriétaire.

Je ne parle point ici d'un fait qui n'ait eu lieu que dans l'antiquité, mais de ce qui est absolument nécessaire, & qui se pratique encore de nos jours. Quoique, par ce mesurage, un homme sache ce que sa serme lui produira cette année, il ne peut rien statuer pour l'année suivante. Peut-être aurat-il le double de terrein à cultiver, peut-être n'en aura-t il qu'un quart; & le propriétaire qui est vis-à-vis, sur l'autre rive du Nil, aura un désicit ou un avantage proportionné;

& comme il y aura compensation entreux, le degré du nilometre sera toujours le même.

IL y a deux choses en faveur du sermier. L'une, c'est que quand le Nil ne monte qu'au point où l'on n'a pas besoin de payer de meery (1), la récolte lui reste toute entiere, quoiqu'elle soit presque aussi considérable que si elle étoit sujette à la taxe. La seconde chose, c'est que quand le terrein de 12000 pieds est presque en entier inondé par le Nil, avant que toute l'eau soit mise en mouvement par le courant du milieu du fleuve, il est déclaré sujet au meery, & il a ensemencé la plus grande partie de terrein possible sans frais extraordinaires; mais tout cela est perdu. L'impulsion étant une fois donnée, le courant s'établit partout, & la terre, qui a été foulée & pulvérisée dans les mois de Mars, d'Avril & de Mai, est emportée à la mer; il ne reste plus qu'un sol maigre, dur & froid, qui ne produit que très - peu de chose, & qu'on ne peut guère ameublir avec les foibles instrumens de labourage dont on se serc dans ces contrées: aussi, ni le fermier ni le propriétaire ne payent rien, parce qu'en effet ils ne retirent presque rien.

CEPENDANT il naît de cette incertitude une chose qu'on n'a pas bien comprise. Le fermier ne connoissant pas précisément la quantité de semence dont il peut avoir besoin, n'en est jamais pourvu; & ne sachant pas mieux la récolte sur laquelle il peut compter, il ne prend sa ferme que

<sup>(1)</sup> C'est la taxe due au Roi.

d'année en année. Le propriétaire lui fournit donc la semence (1) & même les instrumens de labourage.

C'est ici qu'il faut que j'explique ce que j'ai déjà avancé, & qui peut sembler à quelques personnes n'être qu'un paradoxe. Oui, il est absolument impossible que le souverain substitue de fausses mesures dans le nilometre. Supposons qu'il faille que le Nil monte à huit coudées pour indiquet qu'on ne recueillera que le bled nécessaire à la subsistance des habitans, & que le fermier connoisse également, par le mesurage de la terre propre à être mise en culture; qu'il n'aura précisément que ce qu'il lui faudra pour payer sa ferme & pour nourrir sa famille. Il est sur de cela avant d'ensemencer la terre, puisqu'il la mesure à l'instant où les eaux se retirent; & il est en outre obligé de le savoir pour régler la quantité de semence qu'il demandera au propriétaire, dont il emprunte, comme je l'ai déjà dit, & la semence & les outils pour travailler la terre. Si le sermier juge donc qu'il ne peut recueillir que le bled nécessaire pour se nourrir & payer sa serme, sans avoir de quoi payer la taxe imposée par le Souverain, à l'instant où il entend proclamer faussement que le nilomettre indique qu'on peut payer cette taxe, il ne seme ni ne laboure son champ (2), mais il déserte sa ferme & s'enfuir en Palestine, chez les Arabes ou dans les cités, & il entraîne la famine à sa

<sup>(1)</sup> Genele, ch. 47, vers. 20 & 22.

<sup>(</sup>a) Ce fut apparemment la raison pour laquelle Joseph, qui avoit acheté nonfeulement les terres, mais le peuple d'Egypte, le transporta des sermes, qui ne convenoient pas à ce peuple, dans celles où il pouvoit prospérer. Aujourd'hui que ce peuple est libre, il change également de sermes.

suite. L'année suivante, il survient une peste qui emporte tous les insortunés dont le tempérament est affoibli par la mauvaise nourriture. Voilà quel devroit être invariablement l'esset d'une fausse mesure, que le Docteur Shaw (1) a soutenu qu'on avoit iutroduite en Egypte, & que quelques autres Ecrivains ont cru comme lui être possible. Cette assertion, sans aucun sondement, est une des nombreuses erreurs; dans lesquelles est tombé le Docteur Shaw.

Le Docteur Shaw ne connoissoit rien que le Delta. Il n'est jamais allé dans la Haute Egypte; il n'a même voyagé que peu de tems dans le Delta, encore étoit ce pendant le débordement du Nil; & j'imagine qu'il n'a jamais eu la moindre conversation avec un Fellah (2).

CE n'est que dans la terre de Zoan (3) qu'il a vu toutes les choses merveilleuses qu'il raconte; & si ses observations ne sont pas allées plus loin, c'est que ce ne sont point des faits; mais des choses qu'il a imaginées, non pourtant qu'il est aucune mauvaise intention, mais il ne s'est jamais trouvé à même de prendre de meilleures informations, & il n'en étoit pas moins résolu à ne pas abandonner le système qu'il avoit adopté.

HÉRODOTE (4) rapporte que du tems de Mœris, quand

Tome III.

Ţ

ſa.

Ggggg

<sup>(1)</sup> Voyage de Shaw, ch. 2, sect. 3, p. 383.

<sup>(2)</sup> Les Fellahs sont les paysans, ou les cultivateurs égyptiens,

<sup>(3)</sup> Pf. 78. verf. 12.

<sup>(4)</sup> Herod. Eut. sect. 13.

le nilometre marquoit huit coudées Samiennes, toute l'Egypte, au dessous de Memphis, étoit inondée: mais que de son tems, il falloit qu'il marquat 16 coudées, ou au moins 15, pour que la même tetre pût être mise en état de culture, c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il fassoit que le Nil s'élevat à 16, ou au moins à 15 coudées, pour que les Egyptiens payassent la taxe due au Roi. L'incertitude de ces deux termes montre qué du tems d'Hérodote, comme à présent, il y a eu une soule de dissérences dont on ne peut rendre compte. Mais j'oserai demander pourquoi nous en croisions plutôt Hérodote pour ce qui concerne l'usage du nisometre, que des voyageurs modernes, puisqu'il est vrai que l'historien Grec nous raconte lui-même (1) que toutes les sois qu'il voulut prendre quelques informations sur le Nil, les Prêtres d'Egypte resuserent de lui répondre.

Du tems de Moeris, on avoit creuse de grands lacs, dit Hérodore (2), pour recevoir l'excédent des eaux des débordement du Nil. Cot Historien ne nous explique pas en quel endroit étoient ces lacs; mais il est vraisemblable qu'on les avoit placés dans le désert pour l'usage des Arabes. Cependant, comme nous ne savons pas dans quel tems ces lacs étoient ouverts pour recevoir les eaux du sieuve, nous ne pouvons pas connoître si c'étoit parce que ces eaux se dégorgeoient dans les sacs, ou si c'étoit parce que le débordement n'étoit pas asses considérable, que le Nil ne s'élevoir pas sur le

<sup>(1)</sup> Herod. lib. 2. fect. 19.

<sup>(2)</sup> Herod. lib, 2. fec. 4, pag. 101 & 149.

nilometre. L'Histoire ne nous a laissé aucun détail sur cela; & on sera encore moins porté à y croire, quand j'aurai démontré que le nilometre n'a pu être d'aucun usage pour résoudre la question, soit du teme d'Hérodote, seit depuis, à moins qu'on n'eût la connoissance d'une infinité d'autres rapports qu'on n'avoir point encore calculés & qu'Hérodote ignoroir absolument.

: Mais convenous un moment qu'au siécle de Mecrie, le Nil ne s'élevoir qu'à 8 condées seulement, & que du teme d'Hérodote, il s'élevoit à 16; & voyons si depuis il a suivi cette gradation. Strabon voyagea en Egypte, chviron quatre cens ans après Hérodote. Il remonta le Nil d'Alexandrie à Syené & jusqu'à la premiere cataracte; & comme cet Historien est connu par sa véracité & l'étendue de ses lumieres. nous pouvous ajouter foi à ce qu'il nous dit « comme à des choses corraines, d'autant qu'il vivoit en Beypet, en si bonné compagnie, qu'il n'est pas probable que les Précres du pays . enflent off lui refuser quelque schole. Biraben nous die (1) dencique de son terre, 8 coudées étaient le minimum, ou le Wafaa ullah (2) des débordemens du Nilv Ainfi, cela nous montre du'il n'y a par eu un pouce de différence dans le point auquel de Mit s'elepoir sur les terres d'Egypte, depuis Mocrin judqu'à Strabon : ઈ ભો એ 'dire y dans l'e force de la 400 ans contractions, lead an automation of point of the latest

रे छेड्ड एएट हि स्रोट दीहरूट.

<sup>(1)</sup> Strabo, lib. 13, pag. 945.

(2) Dieu a exauce nos vecux! Ceft, comme on a vu plus fiaut, le cri de joie qui recentit en Egypte, quand le débordement annonce la fécondité.

<sup>(1)</sup> Sand B. Bill 276. 519.

On peut dire, il est vrai, qu'un autre passage de Strabon (1) prouve que du tems de Pétrone, les bords du Nil & les canaux d'arrosage étoient si nets, si bien entrêtenus, que les Egyptiens pouvoient aisément payer le méery, quoique le Nil ne montât qu'à 8 coudées : mais que c'étoit plutôt dû à l'industrie qu'au seul avantage des débordemens. Je conçois, tout comme un autre, que Strabon a voulu nous saire entendre cela. Mais calculons, d'après Hérodote, qui dit qu'il salloit de son tems 16 ou au moins 15 coudées de hausse au Nil, pour que les cultivateurs sussent dans le cas de payer la taxe, tandis que Strabon nous apprend que Pétrone sit si bien arranger les rives & les canaux du Nil, que quand le débordement montoit à 12 coudées, il procuroit une entrême abondance, & que 10 coudées étoiens le minimum.

It résulte donc clairement de ce passage, qu'il ne pouvoit y avoir eu aucun exhaussement de terre indiqué par le nilometre; puisque 10 condées sussissions, du tems de Serabon, pout inopder la vallée d'Egypse, se qu'au siéclis d'Hérodote, il en falloit 16 ou au moins 15 coudées. J'observerai, en outre, que si nous supposons que sous Moeris on avoit les mêmes soins, la même industrie que du tems de Rétrone, se parte à proise assuré assuré qu'on n'en avoir pas moins, il nous sera enquée nieux élémentre, que durant quatorze cens ans, le nilometre n'annonça point que le sol de l'Egypte se set étevé.

De Strabon, descendons à Adrien, qui vint environ cent

<sup>(1)</sup> Strabo, lib. 17 . pag. 915.

ans après. Nous savons par Pline (1) & par l'inscription d'une médaille en cuivre d'Adrien, que quand il étoit en Egypte, il falloit que le Nil montât à 16 coudées de hauteur pour que les Egyptiens sussent tenus de payer la taxe qui leur étoit imposée; ce qui est précisement le même degré qu'Hérodote dit avoir été nécessaire de son tems.

Vers le commencement du quatrième siècle, sous le regne de Julien (2), 15 coudées étoient le terme désigné pour le paiement de l'impôt; & c'est également un des termes sixés du tems d'Hérodote. L'Historien Grec dit 15 ou 16 coudées; de sorte que si le nilometre prouve quelque chose, c'est qu'il est vraisemblable que les débordemens du Nil n'ont point été plus considérables dans les quatorze cens ans qui se sont écoulés depuis Mœris jusqu'à Pétrone; & certainement, si ce sleuve n'a pas diminué, il n'a pas non plus augmenté durant sept siècles qu'il y a eu entre Hérodote & l'Empereur Julien.

PROCOPE dit, je crois, dans son premier Livre, que le Nil débordoit trop, quand il montoit à 18 coudées, & qu'alors il occasionnoit la famine. Mais vers le milieu de son sixième siècle (3), il dit que 18 coudées étoient le minimum, où les Egyptiens étoient obligés de payer l'impôt; de sorte que depuis Julien à Justinien, c'est-à-dire, en cent ans, on auroit été obligé de porter le minimum à 3 cou-

ti

ļ. IC

ш.

.30

<sup>(1)</sup> Plin. lib. 36, cap. 7. — Philost. de icon Nili.

<sup>(2)</sup> Julian. Epist. Egdicio przfecto Egypti.

<sup>(3)</sup> Procop. lib. 3. de Reb. Goth.

## VOTAGE

des de plus (1). C'est bien plus qu'un pied par siècle, comme le prétend Hérodote : mais ceci prouve trop pour pouvoir être vrai.

Touterois, ce qui est bien certain, c'est que ni l'histoire, ni aucune observation ne nous prouvent que taut que l'Egypte a été soumise à la Grèce, son sol ait éprouvé le plus petit accroissement, ni la moindre altéracion.

<sup>(1) 4</sup> pieds & demi anglois, ou 4 pieds 1 pouce 6 lignes de France.

## CHAPITRE XVII.

Continuation du même sujet. — Ce que c'est que le Nilometre, & de quelle maniere il est divisé.

La révolution qui-bouleversa l'Orient au septième siècle. borne, à ce que je viens de dire, les lumieres que les Historiens Grecs auroient pu fournir. L'Egypte sut envahie par une multitude ignorante & barbare; & Omar, le second des Califes après Mahomet, y établit pour Gouverneur Amru Ibn el Aas. Omar étoit un despote fanatique, qui détruisit le nilometre grec, comme il avoit brûlé la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Ensuite, ce conquérant barbare, toujours dirigé par le même esprit & avec la même supériorité de raison, alla fonder le siège de son Empire à Médine, ville située au milieu de la péninsule d'Arabie, totalement dépourvue d'eau, & environnée de tous côtés de sables stériles & brûlans. Cependant Omar n'en vouloit pas moins nourrir ses Sarasins affamés du produit des moissons de l'Egypte conquise; & il donna ordre à Amru de faire creuser un canal qui communiquât du Nil à la mer Rouge, afin qu'on pût charrier par ce canal le bled sur les bords du golse d'Arabie, & ensuite à Yambo, port voisin & dépendant de Médine.

Les perfides Grecs qui vendirent l'Egypte aux Arabes, instruisirent sans doute Omar de la sécondité de son sol & de l'abondance qui y régnoit, & dont on pouvoit d'ailleurs

s'appercevoir aisément par le bas prix du bled dans les marchés.

OMAR pensa que, pour donner plus de prépondérance au conquérant sur le peuple conquis, il devoit établir un tribut plus considérable sur les Egyptiens, que celui qu'ils avoient jusqu'alors payé à leurs Souverains. L'Egypte qui avoit eu autrefois jusqu'à vingt mille cités, n'en conservoir pas la dixième partie. Il y restoit donc plus de terrein à mettre en culture avec la même quantité d'eau; on devoit recueillir plus de grain; il y avoit moins de monde pour le consommer; ainsi, rien ne parut moins oppressif au vainqueur que de s'approprier le surplus du produit des récoltes. Ne suivant jamais que les vues étroites & bornées de son propre jugement, il changea la mesure du nilometre; & ce changement affecta tellement les Egyptiens, que. sans réstéchir à la diminution de leur population, ils se disposerent à suir leur patrie, d'où il s'en seroit naturellement suivi que l'Egypte seroit demeurée en friche & que la famine auroit désolé l'Arabie.

Les Egyptiens connoissoient parsaitement leur ancienne mesure; à il est probable qu'Omar exigea un tribut beaucoup plus considérable, d'après ses nouveaux nilometres. La soi set se peuple entre le Gouvernement à le peuple; les Egyptiens alarmés se mirent à surveiller eux-mêmes les progrès du Nil sur le nilometre; car c'étoit le seul moyen qui leur restoit de connoître les approches de la pauvreté à de la famine. Omar, instruit de cette conduite des Egyptiens, sit soudain briser le nouveau nilometre pour reprendre l'ancien: mais comme

comme on lui avoit dit aussi que les Egyptiens n'étoient plongés dans une terreur continuelle que parce qu'ils comptoient les divisions du Mikéas (1), il en interdit l'accès aux Chrétiens; & cette désense continue jusqu'à présent. Toutesois, en empêchant que les Egyptiens pussent s'assurer par leurs yeux du degré auquel montoit le Nil, le Calife le sit proclamer chaque jour, mais d'une maniere si embrouillée, si inintelligible, que les Egyptiens cesserent bientôt d'y rien comprendre, & n'y ont rien compris depuis. Celui qui fait la proclamation commençant par un point donné, qui n'est point la base du nilometre, annonce que la hausse est de tant, en distrayant la premiere division; de sorte que, comme personne ne sait le vrai point dont il est parti, on ne peut jamais bien comprendre à quel degré l'eau monte sur la colonne.

Pour qu'on puisse entendre ceci, il faut d'abord que je dise que sur la pointe de l'isse de Rhodes, entre Géesa & le Caire, mais un peu plus près de Géesa, il y a dans le Nil une tour ronde, & dans cette tour un appartement, où l'on a creusé un puits revêtu de marbre, dans lequel le Nil peut librement entrer, parce qu'ila une large ouverture dans le fond, & que ce sond est de niveau avec le sond du sleuve. Dans le milieu du puits s'éleve une mince colonne, qui, autant que je m'en souviens, est octogone & de marbre bleu & blanc. S'il étoit permis de descendre jusqu'au pied de la colonne, on seroit précisément au sond du Nil. Cette colonne est divisée en vingt peeks ou coudées, qu'on appelle draa el belledy, & qui ont vingt-deux pouces chacune (2).

Ŀ

.

T.

0Ė

2

: e

rę rę

---

4

۶. ۱:

<sup>(1)</sup> Nilometre.

<sup>(2)</sup> Voyez le plan & l'élévation gnomonique du Mikeas.

Tome III.

Les deux peeks d'en-bas ne sont point divisés, parce qu'ils restent ensevelis dans la vase que l'eau y a déposée; les deux autres peeks, qui viennent immédiatement après ceux ci, sont divisés sur la droite en 24 parties chacun. Ensuite, les quatre peeks au dessus sont divisés sur la gauche également en 24 parties chacun; puis les quatre peeks plus haut sur la droite, quatre peeks sur la gauche, et quatre autres peeks sur la droite ont la même division de 24 parties. Tout cela complette le nombre de 18 peeks au-dessus des deux qui ne sont pas marqués. Ces peeks ont, comme je l'ai déja dit, 22 pouces chacun; et la colonne a, dans sa totalité, 36 pieds 8 dou-ziemes de pied, mesure d'Angleterre (1).

Quand l'eau des pluies du tropique est tellement mélée avec le Nil, qu'il s'en exhale au Caire une grande quantité qui couvre la terre de rosée, chose qu'on ne voit jamais avant cette époque, on commence à proclamer qu'il y a cinq peeks d'eau marqués sur le Mikéas, & deux au sond qui ne sont pas marqués, mais dont on ne tient pas compte dans la proclamation. La premiere proclamation qu'on sait ensuite suppose que le Nil a monté de 12 vingt quatriemes de peek, c'est-à-dire qu'il ne manque que 12 vingt-quatriemes de peek, c'est-à-dire qu'il ne manque que 12 vingt-quatriemes de plus, on annonce que c'est neus au dessous de six, ou cissa am sitte; & on crie toujours ainsi en distrayant les vingt-quatriemes du nombre de peeks au dessus, sans expliquer ce que c'est que ces six, ni pourquoi on a commencé à cinq; ce que j'ima-

<sup>(1) 33</sup> pieds 7 pouces 4 lignes de France-

gine pourtant être la profondeur que le Nil doit avoir dans son état ordinaire.

QUAND le fleuve s'est élevé sur le Mikeas à 8 peeks & 23 vingt-quatriemes, on entend retentir ces mots wahad am erba tush, c'est-à-dire 1 au-dessous de 14, cinq peeks d'eau étant marqués suivant les divisions, il y en a 13 & 23 vingt-quatriemes, ou 1 au-dessous de 9 d'augmentation; & cet 1 étant obienu, on crie de toutes parts wasaa ullah! ce qui annonce que les cultivateurs seront obligés de payer le meery, ou la taxe.

Supposons encore que le Nil ait couvert 17 peeks, ou. coudées, & 23 vingt quatriemes, on criera wahad am temen zush, c'est-à-dire 1 au-dessous de 18; & le nombre étant enfin complet, toute la colonne étant couverte un certain jour d'Août, on n'entend plus que ce mot ashareen, c'est-à-dire 20; ou bien ceux-ci, men jibbel, alla jibbel, c'est-à-dire d'une montagne à l'autre; ce qui signisse que l'eau a couvert les 18 peeks divisés sur la colonne, & les deux qui ne sont pas divisés & qui restent cachés par la vase. Toute la terre d'Egypte est alors en état d'être ensemencée; on ouvre le grand canal de Mansoura, & divers autres canaux, qui portent les eaux dans le désert, & les empêchent de croupir dans les champs qu'on doit mettre en culture. Le Nil porte encore, sans doute, un immense volume d'eau du haut de l'Ethiopie: mais ces canaux & la mer la reçoivent à la fois, & c'est bien nécessaire; car autrement les terres ne pourroient être ni labourées, ni ensemencées.

Hhhhhh 2

MAINTENANT si des 16 pecks, qui sont crier le wasaa ullah! nous en déduisons cinq, qui étoient déja dans le puits, & marqués sur la colonne quand on a fait la premiere proclamation, il n'y a réellement que 12 pecks d'augmentation formant le minimum, d'après lesquels on établit la taxe; ou bien, s'il y en a 20, en déduisant toujours 5, il en resse 15 qui sont le maximum, men jibbel, alla jibbel, c'est à dire le degré d'inondation qui rend toute la terre d'Egypte propre à être ensemencée, mais au-delà duquel il n'y a plus qu'à redouter d'affreux désastres.

S'il étoit donc vrai que les 16 coudées marquées sur la médaille d'Adrien, suffent le minimum sixé pour le paiement de la taxe due au Souverain, nous devrions en insérer que du tems de cet Empereur il falloit autant d'eau qu'auparavant pour le wasaa ullah, & que conséquemment la terre d'Egypte ne s'est point exhaussée depuis treize cens ans,

Pour achevet de résumer tout ce qui a rapport aux débordemens périodiques du Nil, j'énoncerai ici mon opinion. Comme elle est, je crois, sondée sur l'Histoire de l'antiquité, qu'elle est d'accord avec celle des siécles intermédiaires, & qu'elle est invinciblement soutenue par des observations modernes, je crois qu'aucun argument ne peut l'attaquer avec succès. Je serai aussi bref qu'il me sera possible; parce que comme j'ai déja fait dans le cours de cet Ouvrage quelques réslexions sur le sujet que je traite à présent, je crains qu'au premier coup-d'œil on ne prenne ce que je pourrai dire pour une répétition. Nil portoir assez d'eau en Egypte pour l'inonder toute entiere. L'Egypte étoir alors, ainsi qu'à présent, une vallée étroire. Elle sut de bonne heure habitée par un peuple immense, illustrée par les arts, enrichie par le commerce le plus storissant; & si par hasard elle avoir besoin d'augmenter sa population, elle le pouvoit facilement chez les grandes & nombreuses nations qui l'avoisinoient au midi, parce qu'elle avoir chez elle le bled & tout ce qui est nécessaire aux besoins & aux plaisirs de la vie, excepté l'huile. Mais ce pays sut éloigné de toute communication avec les étrangers, jusques après la sondation d'Alexandrie.

Quand les premiers Rois d'Egypte eurent bâti Mamphis, ils s'apperçurent que la vallée, resserée en haut par les montagnes, s'élargissoit en descendant vers le Delta; qu'ils avoient beaucoup d'eau à leur disposition pour mettre la terre en état d'être cultivée, et qu'une grande partie de cette eau se perdoit, sans qu'on en retirât aucun avantage, comme il s'en perd encore beaucoup à présent. Ils observerent en outre que la surabondance des eaux du Nil leur nuisoit, et que les plaines sablonneuses de la Libye ne manquoient que d'une intelligente distribution de ces eaux pour pouvoir être ensemencées comme celles d'Egypte, pour les égaler en sertilité et les surpasser par la variété de leurs productions. D'après cela, les Rois d'Egypte s'occuperent hientôt à saire creuser de vastes canaix et de grands lacs (1), en

<sup>(1)</sup> Nous savons que ces lacs étoient creuses, & qu'on s'en servoit du tems de Moile. Voyez l'Exode, ch. 7, vers. 19, & ch. 8, vers. 5.

conservant assez de niveau pour pouvoir arroser toute l'année les déserts de la Libye, & suppléer aux pluies qu'on n'y voit jamais tomber. La Géométrie, l'Architecture & tous les Arts méchaniques de ce temps là concoururent à l'exécution de ce grand projet. Les canaux communiquoient d'un las à l'autre pour emprisonner les eaux & leur rendre la liberté quand on en avoit besoin.

Nous sommes certains que ces choses là surent constamment pratiquées durant tout le temps de la dynastie des Princes Egyptiens. Mais quand les Ptolémées (1) surent montés sur le trône d'Alexandrie, l'immense population de l'Egypte avoit déja beaucoup diminué. L'on n'avoit pas besoin de canaux pour arroser des campagnes qui n'étoient presque plus habitées i mais on conserva pourtant ce qui étoit nécessaire pour les villes & pour les jardins. Toutesois les grands canaux, les chaussées, les écluses, quoiqu'abandonnés, se maintintent long-tems par leur propre solidité; & l'Egypte réduite à la culture de son étroite vallée, & jouissant de toute l'eau du Nil, sut encore le grenier de cette partie du monde,

A l'extinction de la race des Ptolémées, la guerre, le désordre & un gouvernement affreux au-dedans surent suivis de désastres encore plus grands au-dehors. Le nombre des habitans de l'Egypte étoit diminué de beaucoup, & la vallée avoit toujours l'eau nécessaire pour pouvoir être mise tous les ans en culture,

<sup>(1)</sup> On fait qu'ils étoient Grecs.

Les Romains étoient maîtres de l'Egypte, & sous le regne du second des Empereurs, Pétrone (1), homme connu par son goût & son éloquence, en sut nommé Gouverneur. Pétrone vit avec regret qu'on avoit laissé tomber en ruine les magnifiques ouvrages des anciens Rois d'Egypte. Il en sentic aisément toute l'utilité. Il vit que c'étoit là ce qui avoit jadis rendu l'Egypte si peuplée & si florissante; & comme digne représentant de la nation, pour laquelle il commandoit, & comme protecteur sensible & généreux du peuple qu'il étoit chargé de gouverner, il espéra de faire renaître ces beaux jours de grandeur & de gloire qui avoient illustré l'Egypte. Pétrone se moquoit en homme d'esprit & qui voyoit bien les choses, de la pusillanimité des Egyptiens de son temps qui trembloient sans cesse que le Nil ne montat pas assez haut pour sertiliser la terre qui devoit leur fournir du pain, tandis qu'ils avoient sous la main de quoi se procurer six sois plus de bled qu'il ne leur en falloit pour les nourrir. Pour leur prouver cette vérité, Pétrone nettoya les anciens: canaux, releva les chaussées, répara les écluses, & emprisonnant les eaux dès le commencement du débordement, il. inonda toute l'Egypte avec 8 coudées d'eau sur le nilometre; & il produisit avec ces 8 coudées autant d'effet qu'on en avoit obtenu auparavant & qu'on en a obtenu depuis avec 16 coudées. Cependant il n'ouvrit les écluses pour envoyer les eaux dans le désert où il n'y avoit plus d'habitans, que quand la terre d'Egypte eut été si bien arrosée, qu'il étoit tems que l'inondation cessat, afin que le fermier pût labourer & ensemencer son champ.

۲۹ ۵4

۳ اخ

3

<sup>(1)</sup> Petronius Arbiter.

Qu'on prenne la peine de relire ce que j'ai déja cité d'après Strabon. C'est précisément ce que je viens de répéter ici en moins de mots. Qu'on considere combien l'entreprise de Pétrone étoit belle. En relevant les grands ouvrages de Mœris, en mettant à prosit, comme cet ancien Roi, tout le débordement du Nil, il trouva que la même quantité d'eau couvroit la même quantité de terrein qu'au stécle de Mœris, & que conséquemment, l'Egypte ne s'étoit pas exhaussée d'un pouce dans l'espace de quatorze cens ans.

A présent, discutons la seconde moitié de la question. Quelle dissérence de mesure sui introduite par les Sarasins, & comment le Nil peut-il inonder la terre d'Egypte, si le limon y a réellement occasionné un pied d'exhaussement tous les cent ans? On compte aujourd'hui plus de onze cens ans depuis la premiere année de l'Hégire (1), & près de neus cens ans depuis l'érection du mikéas (2) dont on se sert actuellement. Cette période est à-peu-près égale au laps de tems qui s'est écoulé entre Moeris & Hérodote & à celui qu'il y a eu d'Hérodote à Julien. Or, s'il y avoit en en Egypte quelque accroissement de terre depuis Moeris jusqu'à nos jours, le nilometre commenceroit à nous l'indiquer.

L'on sera peut être sort ésonné de ce que je vais avancer; mais ni les Ecrivains, qui ont d'abord assirmé d'une maniere si positive les choses que je combats, ni ceux qui les ont désendus depuis, n'ont sait usage des moyens

<sup>(1)</sup> La premiere année de l'hégire est l'an 622 de l'ere chrétienne.

<sup>(2)</sup> Le nilometre.

absolument nécessaires pour résoudre la question. On ne peut être sûr d'une quantité quelconque qu'après l'avoir mesurée. Eth bien! aucun d'eux n'a mesuré le mikéas, la colonne du nilomètre. Ils different de plus de vingt pieds sur la totalité de sa hauteur; & ils different également sur la division de chacune de ses parties. Comme cette assertion peut paroître un peu forte, je vais en mettre la preuve sous les yeux de mes Lecteurs, asin qu'ils soient bien certains que je ne cherche ni à critiquer mal-à propos, ni à être injuste envers personne.

REVENONS au Mikéas. Le docteur Shaw (1) cite M. Thomas Humes, qui a été long tems facteur au Caire, & qui dit que le Mikéas a 58 pieds anglois de hauteur. Mais on ne fait pas pourquoi on auroit pu ériger une si énorme colonne; car, avant de pouvoir approcher de sa hauteur, le Nil engloutiroit le Caire. D'après ce que nous avons vu, M. Humes donne au nilometre au moins 22 pieds de plus qu'il n'a.

VIENT ensuire le docteur Perry (2), qui s'est beaucoup étendu sur ce sujet. Il dit que le Mikéas est divisé en 24 peeks ou coudées, & que chaque peek a près de 24 pouces. Le docteur Pococke (3), qui voyageoit en Egypte dans le même tems que le docteur Perry, est d'accord sur

<sup>(1)</sup> Voyages de Shaw, en anglois, ch. 2, sect. 3, p. 382.

<sup>(2)</sup> Descript. de l'Orient on anglois, vol. I, pag. 256.

<sup>(3)</sup> Vue du Levant, pag. 282; 284, 2864 en anglois. 🚲

les 24 peeks, mais il prétend que les peeks sont inégaux. Il imagine que les 16 d'en bas ont chacun 21 pouces, les quatre qui viennent ensuite 24 pouces, & les quatre du haut de la colonne 22 pouces. Ainsi, l'un de ces voyageurs sait le Mikéas de 43 pieds & l'autre de 48, c'est-à-dire, que l'un lui donne 6 pieds & l'autre 11 de plus qu'il n'a réellement. Le docteur Pococke a d'ailleurs commis une seconde erreur en disant que les peeks du Mikéas étoient de trois dimensions différentes. Ils sont au contraire d'une dimension unisorme, & cette dimension n'est aucune des trois dont parle Pococke.

QUANT à M. Humes, qui a résidé long-temps au Caire; je ne voudrois pas qu'on crût que je pusse douter de sa véracité. Il y a de certains tems où il peut être facile aux chrétiens de s'approcher du Mikéas & de le mesurer. Cependant il faut, pour faire ce mesurage, se munir d'un long bâton, marqué exprès; il faut avoir en outre un escabeau, & le chrétien qui charieroit tout cela à sa suite courroit surement des risques, sur-tout si on s'appercevoit qu'il veut s'en servir pour le Mikéas.

Un homme peut voir & entendre au Caire tout ce qu'il veut, par le moyen de l'or, auquel jamais un Turc ne résiste. Mais souvent un traitre est payé pour vous servir de guide, & il paye lui-même un autre traître pour vous accuser; de sorte que vous, qui êtes étranger, vous voyez tout le mal retomber sur vous, & quelquesois même sur vos compatriotes & vos amis. On vous demande: « Que » saissez-vous au Mikéas, puisque vous saviez qu'il vous

étoit désendu de vous en spprocher? » — Vous gardez le silence; & ce silence est la conviction de votre crime. Votre arrêt est soudain prononcé & exécuté, quel qu'il puisse être.

JE crois que, bien qu'il ait été permis à beaucoup de Chrétiens de voir le Mikéas, peu d'entr'eux ont eu les moyens de le mesurer exactement, & beaucoup moins encore en ont eu le courage. Mais le docteur Shaw dit qu'il a eu la hauteur de la colonne d'après une lettre de M, Humes; & j'imagine qu'il a fort bien pu prendre 38 pour 58, méprise aisée en lisant une écriture qui n'est point familiere. Si cela étoit, s'il y avoit essectivement dans la lettre 38 pieds anglois au lieu de 58, cette hauteur approcheroit beaucoup de la vérité; il n'y auroit qu'une erreur d'un peu plus d'un pied, erreur qu'il faudroit attribuer à la maniere de mesurer, à une main peut-être tremblante & précipitée.

J'ESPERE que, d'après ce que je viens de rapporter, on fera suffisamment convaincu que la hauteur & la division de la colonne du Mikéas étoient absolument méconnues des écrivains, qui ont voulu cependant se servir de cette colonne pour prouver l'exhaussement successif du sol de l'Egypte.

Je demanderai à présent s'ils connoissoient mieux la mesure qui sut introduite, après la conquête des Sarrasins, dans le nilometre de Geeza, & qui y est demeurée depuis Ililia

nar una annuararion de différence à traiter ce sujet par une énumération de dissérentes pecks; & il s'étaye d'un auteur Arabe, & dir qu'il y en a sept en usage. 1°. L'homaræus, qui differe de 1 im, de vingequatrieme de la coudée commune; 2° l'halamean, qui est le plus grand peek, & qui a les 24 fedions; 3. le belalocan, un peu moins grand que l'hasamean; 4º la coudée noire, moins grande que le balalœan de 2 vingr-quatriemes a tiers; 5° le jossippœan, de 2 tiers de vinge quatrieme moins que la coudée noire; 6° le chord ou l'asaba; de 1 deux tiers moins que la coudée noire; & 7° enfin le maharanius, d'un vingt-quatrieme moins que l'asaba (1). 

MAINTENANT j'en appelle à tous les lecteurs impartiaux et je les prie de me dire à quoi me sert cette énumération. de peeks & leur comparaison avec le peek commun, quand on me m'explique point ce que c'eft que ce peek commun. Que m'importe qu'on me dise que les autres sont d'une & demi ou de 2 fractions plus ou moins longues. Le docteur Shaw penfe que le peck dont on s'en lorvi pour graduer le Shaw penne que le peek dont un seu loi vi pour s'anna la par compensation se Denges a serious language for invention and and in donne 25 Pences serious invention, suques a conne se so tapporte que son magination sucure autonté sationté sationé sationé sationé

JE ne veux pas fatiguer plus long-tems mes lecteurs de est legent and some series legent leg mismerie de Georg's et demenide del u.s. (1) Voyage de ship su inglois, pag. 380, 381,

peek de Kalkasendas, qui est de 18 pouces (1), & le peek noir, dont le docteur Bernard (2) nous a donné un modele, d'après un manuscrit Arabe, il y a 10 pouces de dissérence. Le premier étant de 18 pouces, est égal à la coudée samienne. L'autre a 28 pouces & demi; ainsi on peut juger combien cette dissérence & l'incertitude de la hauteur & dès divisions du Mikéas, nous mettent dans l'impossibilité de décider que la terre d'Egypte s'exhausse d'un pied tous les cent ans.

Comme la plupart des Ecrivains n'ont calculé la mesure du Mikéas que d'après le peek de Constantinople ou le peek de Stamboul, ils se sont trompés. Je serai bientôt voir quelle est la vraie mesure du peek Stamboulin, & d'où viennent les erreurs qu'on a commises à cet égard.

M. Maillet, Consul de France au Caire, dit que le peek de Stamboul est égal à 2 pieds de France, ou a près de 26 pouces anglois. A cette erreur il en ajoute une autre, en avançant que c'est d'après ce peek que le Mikéas est gradue; & pour comble de consusson, il dit encore qu'il faut que le Nil s'éleve de 48 pieds de France pour pouvoir inonder toutes les terres. Il est inutile de demander ce qu'on entend par toutes les terres; car si le Nil étoit jamais monté, à cette hauteur, il auroit sûrement, long tems ayant d'y, arriver, nove le Consul Maillet dans le cabiner même oùt il faisoit ces calculs.

<sup>(3)</sup> Pouces anglois, qui ont une ligne de moins que les pouces françois, 1, 3

Sans nous arrêter donc davantage au milieu de cette soule d'erreurs & d'obscurités, que je n'ai rapportées que pour prouver seulement qu'un voyageur peut dissérer du docteur Shaw, sans s'écarter de la bonne route, & que quelque savant que soit ce docteur, il n'a point été à même d'acquérir les connoissances nécessaires pour traiter un sujet sur lequel il insiste esop, je ne veux m'en rapporter qu'au jugement de mes lecteurs, je vais essayer de leur présenter, le plus briévement possible, l'état de la question, & ce sera à eux à la décider,

Tandis que j'étois au Caire, je sis la connoissance d'un voyageur plein d'esprit. Il se nommoit M. Antès. Il étoit Allemand & de la secte des Moraves; & pour avoir occasion de faire propager plus aisément ses principes religieux, & pour suivre son goût pour les méchaniques plutôt que pour faire des profits, dont tous les gens de sa secte se soucient fort peu, il exerçoit la profession d'Horloger. Cet ingénieux & estimable jeune homme venoit squvent avec moi, & m'étoit très-utile dans les recherches dont je m'occupois, ainsi que dans la maniere d'exécuter, avec le plus de simpliciré possible, quelques instrumens dont j'avois besoin pour les expériences que je me proposois de faire dans mes voyages. Il m'aida à me procurer une baguette de cuivre d'un demi-pouce quarré, c'est-à-dire, d'une grosseur qui ne lui permettoit pas de se déjetter, à moins qu'il ne sit une excessive chaleur. Nous traçames sur trois saces de cette baguette, ayec un excellent diviseur, la mesure de trois difsérens peeks, les trois seuls qu'on connut alors au Caire; A dont le modele me sut sourni par le Cadi, Le premier

de ces peek étoit le stamboulin ou le peek de Gonstantinople, qui a exactement 23 pouces Anglois & trois cinquiemes de pouces. Le second, le hendaizi, de 24 pouces sept dixiemes; & le troisseme, le peek el balledy, de vingtdeux pouces.

COMME nous savions; qu'il n'y avoit eu aucun changement dans le Mikéas depuis l'an 245 de l'hégire; il étoit naturel de croire que le peek de Constantinople, mesure étrangere, ne devoit pas être encore connu en Egypte à cette époque, ni même jusqu'en 1516, que le Sultan Selim fit la conquête de ce royaume, & qu'ainsi ce peek n'étoit point celui d'après lequel le Mikéas étoit gradué. Il y a plus, ce peek n'existoit pas, je pense, l'an 245 de l'hégire, ou, s'il existoit, ses dimensions devoient être bien différentes de celles que lui ont supposé les Ecrivains que nous avons déjà cités, & dont aucun n'a deviné juste. Nous ne pouvions pas croire non plus que le Mikéas fut gradué d'après le peck hendaizi; car le peck hendaizi, dont on se servoit originairement dans l'isse de Meroé, connu des habitans de la haute Egypte, n'en étoit pas moins une mesure étrangere & ignorée des Arabes, leurs conquérans & leurs maîtres. Le peek el belledy, mesure communément employée dans ces contrées, & bien connue de tous les Egyptiens, étoit donc celui dont il falloit se servir dans une opération qui intéressoit si essentiellement la nation entiere: auss est-ce la mesure qu'on voit tracée sur le Mikéas. Cette colonne est, ainsi que je l'ai déja dit, divisée en 20 peeks ou draas égaux, qu'on appelle draas el belledy. Chacun de ces pecks a 22 pouces anglois, & sont divisés en vingt-quatre fractions. Les deux d'en-bas sont les seuls qui ne soient point sous-divisés.

tala 😘 kulubara bari kulo 199 eti kitologi (b. 1997).

Un Aucest ingénieux, qui a laissé plusieurs détails intéressans sur l'histoire des Arabes, dit dans un manuscrit intitulé Han el Mohaderat, que les habitans du Seïde comptoient vingt-quatre peeks sur leur nilometre, quand il y en avoit dix-huit marqués sur le Mikéas de Rhodes. Ce passage prouve deux choses. La premiere, c'est qu'on connoissoit à Seide le secret de compter par la partie marquée de la colonne, & celle qui n'étoit pas marquée; car le peek du Mikéas étant de vingt-deux pouces anglois, il se trouvoit conséquemment de quatre pouces plus grand que la coudée samienne, de sorte que si à vingt peeks de Seïde vous ajoutez vingt sois quatre pouces, la différence des deux peeks, divisés par 18, vous donnera quatre, qui, ajoutés aux vingt de leur colonne, seront le nombre de vingt-quatre.

La seconde chose que prouve le Han el Mohaderat, c'est que ce que j'ai dit de la hauteur de la colonne du Mikéas & de la longueur du peek est exastement vrai. Il prouve évidemenent que la colonne est de 20 peeks el belledy, & chaque peek de 22 pouces, comme je m'en étois assuré en mesurant les Mikéas avec la baguette de cuivre que j'avois fait saire au Caire...

Un voyageur se flatte d'être parvenu à un grand degré de précision, lorsqu'en voyant se pressauhaue de la colonne de puis le bas, il calcule que ce nombre sait 37 pieds; il divise ce nombre

18 65

nombre par 18, & il trouve que le quotient est de 24 pouces (1). Mais il auroit dû diviser par 20, & il auroit eu 22 pouces & une légere fraction; ce qui est la longueur exacte du draa el belledy, ou du peek marqué sur le mikeas. Le voyageur dont je parle croit cependant que sa division erronée est le peek du Mikeas, & le comparant, avec ce qu'ont écrit d'autres Auteurs moins instruits que lui, il l'appelle le peek de stamboul, & ensuite le peek noir, quoiqu'il ne soit réellement que son peek à lui seul, le peek enfanté par son imagination ou par son inadvertance. Mais comme il n'est pas aisé de découvrir l'erreur, elle passe de main en main jusqu'à ce qu'elle soit malheureusement adoptée par quelque homme célebre; &'il semble alors que quiconque ose la combattre. d'après ce qu'il a vu de ses propres yeux, & mesuré de ses propres mains, se rend coupable d'une sorte d'attentat littéraire.

M. Pococke remarque deux choses très curieuses dont il n'a pu découvrir la raison: a Quand le Nil, dit-il, commence à grossir, il devient quelquesois rouge, & quelquesois verd; & alors ses eaux sont maisaisantes. Il imagine, d'après cela, que la source du Nil se gonstant & s'épanchant tout-à-coup avec abondance, entraîne ce limon impur, verd ou rouge, qui pouvoit s'être sormé dans les lacs, produits par les débordemens précédens, ou par les débordemens des petites rivieres qui se jettent dans son canal, car, quoiqu'il y ait si peu d'eau dans le Nil, quand il est dans son état ordinaire,

<sup>(2)</sup> Anglois.

Tome III.

qu'à peine en apperçoit-on le courant en quelques endroits, on ne peut pourtant pas croire que ce sleuve demeure dans une assez grande stagnation pour verdir. A mesure que le débordement augmente, l'eau devient rouge, puis elle s'épaissit davantage; & c'est alors qu'elle est très-salubre (1)».

La vraie raison de ce changement de couleur vient des immenses marais répandus dans tout le pays des environs du royaume de Naréa & de Cassa, où il y a fort peu de pente, & où les eaux s'accumulent & sont stagnantes avant d'être grossies, & débordent dans le Bahar el Abiad (2), qui prend sa source dans ces contrées; le débordement de ces vastes marais emporte d'abord beaucoup d'eau décolorée en Egypte-Puis le débordement du grand lac Tzana, que le Nil traverse, & qui ayant été fix mois de suite stagnant, sans recevoir aucune pluie, & exposé à toutes les ardeurs d'un soleil brûlant, joint ses eaux putrides à l'eau du fleuve Blanc. Il y a en outre en Abyssinie peu de rivieres qui ne soient à sec, ou au moins dans un état de stagnation, après le mois de Novembre; & alors elles forment dans le pays des Shangallas de grands marais où se désalterent l'éléphant & le rhinoceros, & où paît & se vautre l'hippopotame. Dès les premieres pluies, ces marais versent aussi leurs eaux bourbeuses & corrompues dans le Nil. Mais enfin les rivieres, les lacs, les marais sont rafraîchis, épurés par les torrens qui tombent continuellement des cieux; les eaux traversent le royaume de Sennaar, où le sol

<sup>(1)</sup> Pococke, vol. 1, pag. 199, 200.

<sup>(2)</sup> Le fleuve Blanc.

est rouge; & le mélange de ce sol & des sables du desert, que les vents jettent dans le sleuve, sont précipiter toutes ces substances visqueuses & putrides qui flottoient dans le Nil. Pococke observedonc judicieusement que ce n'est point quand le Nil est clair & verd que ses eaux sont salubres, mais bien quand mêlé avec de l'eau fraîche, il devient rouge, trouble, & teint la Méditerranée.

La seconde remarque du Docteur Pococke (1) est également vraie. On a observé, dit-il, que lorsque les pluies avoient cessé, que le Nil étoit baissé & tout le pays inon-dé, le sleuve augmentoit quelquesois de nouveau. Il cite un exemple de ce fait qui eut lieu en 1737, & qui alarma toute l'Egypte; car on croit dans ces contrées qu'un tel événement est toujours le présage de grandes calamités. On raconte que la même chose arriva du tems de Cléopatre, où le gouvernement des Egyptiens su renversé, la race de leurs Rois éteinte avec cette Princesse, & l'Egypte devint province Romaine.

L'ON ne s'attend pas, sans doute, que dans ce siècle éclairé j'emploierai le raisonnement pour prouver qu'un débordement extraordinaire du Nil pût avoir quelque rapport avec l'extinction de la famille des Ptolémées. Je laisse aux prophetes, aux fanatiques à faire usage de ces effets du hans sand pour fortisser le vulgaire dans ses préjugés.

<sup>(1)</sup> Pococke, vol. 1, p. 201.

La cessation des pluies qui a lieu en Abyssinie vers le 8 de Septembre, occasionne ordinairement beaucoup de maladies dans les pays bas (1); mais d'autres pluies commencent à tomber vers la fin d'Octobre, c'est-à-dire, dans les derniers jours du mois que les Ethiopiens appellent Tekemt; elles continuent modérément pendant trois semaines, & cessent le 8 de Novembre, ou le 12 du mois éthiopien d'Hédar. Dèslors toute épidémie disparoît, & ce 8 de Novembre, jour de la sête de Saint Michel, le Roi se met à la tête de son armée & entre en campagne. Cependant, l'effet de ces secondes pluies se fait rarement sentir en Egypte, où tous les canaux sont ouverts. Tandis que c'est d'elles seules que dépendent les dernieres moissons des Abyssiniens, & que c'est pour elles que les Agows des sources du Nil invoquent le génie du fleuve. Quand j'allai visiter ces sources, je reçus plusieurs ondées en allant & en revenant, & sur-tout pendant l'excursion que je sis dans le pays voisin.

QUAND ces secondes pluies sont excessives, ce qui n'arrive pourtant que très rarement, les eaux des torrens & des marais débordés tombant sur une terre durcie & sendue en beaucoup d'endroits par deux mois d'un soleil brûlant, n'y pénetrent presque pas & courent avec violence dans le Nil. Voilà quelle est la cause des crues extraordinaires que ce sleuve a quelquesois en Décembre, & qui n'ont pas plus d'influence sur les bonnes ou les mauvaises récoltes de l'E-gypte que sur celles de la Palestine & de la Syrie.

<sup>(1)</sup> Dans le Kolla.

La quantité de pluie qui tombe en Ethiopie varie beaucoup d'une année à l'autre, ainsi que les mois dans lesquels elle tombe. Celle qui tomba en 1770, à Gondar, depuis l'équinoxe du printems jusqu'à l'équinoxe de Septembre, & que je recueillis avec une espece d'entonnoir d'un pied anglois de diamètre, s'éleva à 35,555 pouces cubes; & en 1771, j'en reçus, avec le même tube, dans le même espace de tems, 41,355 pouces (1).

En 1770, le mois d'Août fut le mois le plus pluvieux. En 1771, ce fut le mois de Juillet. Ces deux années, les Egyptiens payerent le méery ou la taxe, & le Wafaa ullah eut lieu au mois d'Août. Quand la pluie est très-abondante en Juillet, il y a ordinairement une interruption au commencement d'Août: mais la pluie reprend avec plus de force vers la fin de ce mois & dans la premiere semaine de Septembre.

QUELQUEFOIS, Juillet & Août sont les mois où il tombe plus de pluie; & pendant le mois de Juin, on en a été exempt. Ensin, on voit des années où la pluie tombe également en Mai, en Juin, en Juillet, en Août & dans la premiere semaine de Septembre. Je crois, & c'est ce qui semble arriver le plus souvent, que chaque mois, depuis Juin, la pluie double. Le Wasaullah (2) a ordinairement lieu le 9 d'Août.

に

<sup>(1)</sup> Voyez la table des pluies dans l'appendix.

<sup>(1)</sup> Quand le Mikeas îndique 14 peeks ou coudées.

Dès-lors, le tribut étant dû, on ne fait plus attention au mikéas, le canal est ouvert, & l'eau va dans le Delta.

Les 14 péeks, indiqués par le mikéas, ne difent pas combien il faut d'eau pour inonder toute la vallée d'Egypte. En supposant que le Nil reste neuf jours pour se rendre d'Ethiopie en Egypte, l'eau qui arrive au Caire le 9 Août est donc celle des pluies qui sont tombées en Abyssinie le premiet du même mois; & depuis le 9 Août jusqu'au 17 de Septembre, le Nil croît d'un tiers de plus; ce qu'on ne peut pas voir sur le mikéas, parce que l'eau est envoyée dans les lacs du Delta, comme je crois qu'on l'a toujours fait. Ainsi. la quantité de pluie qui tombe en Ethiopie n'a jamais été bien connue, ni ne peut l'être, d'après le mikéas. On ne peut pas savoir non plus la quantité d'eau qui vient en Egypte, ni quelle quantité de terrein cette eau peut inonder. Il faudroit pour connoître ces choses bien exactement, que les chaussées fussent bien tenues jusques au 25 Septembre, où le Nil peut atteindre sa plus grande hauteur. Mais si on prenoit un tel parti, il est vraisemblable qu'avant cette époque, le fleuve franchiroir ses digues & emporteroit le Caire & tout le Delta dans la Méditerranée; ou si cela n'arrivoit pas, il resteroit trop long-tems dans les champs pour qu'on pût les ensemencer cette année-là.

Je ne peux pas comprendre quelle idée certains Voyageurs se sont formée du commencement des débordemens du Nil, car ils semblent reconnoître que les bords du sleuve ne sont jamais inondés; ce qui est effectivement très-vrai, puisqu'on

y voit des villes & des villages où l'on jouit d'autant de sécurité que dans les plus hautes parties de l'Egypte; & que quand le fleuve s'est élevé à sa plus grande hauteur, on est obligé d'arroser ces endroits avec des machines.

J'AI expliqué plus haut comment les canaux portent l'em sur la terre & l'approchent toujours des bords à mesure que le fleuve hausse. Ces canaux sont tirés à angle droit & par l'inclinaison du sol; ils l'épanchent dans une direction dissérente au cours du Nil, c'est-à-dire, que l'eau est d'abord stagnante au pied des montagnes, & qu'à mesure qu'elle monte, elle revient en arrière & se rapproche de ses bords. Mais quand le débordement est si considérable, que l'eau qui revient en arrière se réunit au fleuve, soudain elle en reçoit l'impulsion, le courant s'établit par-tout, & l'Egypte entiere n'est plus qu'un torrent.

Le Docteur Shaw (1) observe, il est vrai, qu'il paroît y avoir de la pente des bords du Nil au pied des montagnes: mais il considere cette pente comme une erreur d'optique. Je voudrois qu'il nous eût expliqué sur quels principes d'optique cette erreur est sondée; & si elle existe réellement, comment se peut-il que les bords du fleuve restent tous les ans à sec, tandis que le pied des montagnes est submergé? Ou en d'autres termes, quelle est la raison de ce sait dont tout le monde convistat, & d'après lequel le pied des mon-

<sup>(1)</sup> Voyage de Shaw, en anglois, sect. 4, p. 101.

tagnes est inondé, dès que le Nil commence à déborder, pendant que les champs qu'on cultive près des bords du sieuve, ne peuvent recevoir de l'eau que par le moyen des machines qu'on emploie pour l'y élever, lorsque le débordement est à son plus haut point? Ces choses ne peuvent être contestées par aucun des Voyageurs qui sont allés dans la Haute-Egypte. Mais si on les avoit admises comme des vériés, au lieu d'appeller l'inclinaison qu'il y a des bords du leuve au pied des montagnes, une erreur d'optique, on uroit sait immédiatement le raisonnement suivant.

La terre d'Egypte est au pied des montagnes, plus basse, slutôt inondée, plus long-temps couverte d'eau, souvent nême la seule qui en reçoit. Or, d'où vient qu'elle n'est oint de niveau avec les bords du Nil, s'il est vrai que ce euve éleve tous les ans l'Egypte en y déposant certaine uantité de limon qu'il apporte d'Abyssinie? Il faut convenir u'il ne seroit pas aisé de répondre à cette question.

Depuis trente ans, le Nil n'a manqué qu'une seule sois e déborder au point d'occasionner en Egypte une disette, ais non pas la samine. Au lieu que dans le même laps de ms, les débordemens ont été trois sois si considérables, s'entraînant tout à la mer, ils ont produit, non la disette, ais une samine horrible, & forcé les habitans de quitter pays. Cependant, j'imagine que condésaires ne sont arés que par désaut de précaution & peut-être par la méanceté des Arabes. Il y a en Egypte, depuis Siout au ire, beaucoup de restes des vastes lacs, des canaux, des digues,

digues, de tous ces grands travaux enfin destinés par les anciens Egyptiens à maîtriser le sleuve, à servir de réservoirs pour suppléer aux années où les débordemens ne monteroient pas assez haut, ou à prévenir les dangers d'une surabondance d'eau en la répandant dans les sables altérés de la Libye, pour l'avantage des Arabes, plutôt que de la laisser perdre dans la Méditerranée. Les écluses qui étoient à la tête de ces immenses canaux, n'ont point été entretenues; les canaux restent donc ouverts, & dans une année où il y a peu d'eau, ils en diminuent encore la quantité en l'évacuant, comme dans les temps où on a cru devoir les remplir; si le débordement est trop considérable, ils occasionnent une inondation destructive.

J'ose me flatter d'avoir suffisamment prouvé que jamais l'Egypte ne sut ni un bras de mer, ni sormée par le limon du Nil; mais qu'elle a été créée telle qu'elle est dans le même tems que les autres parties de la terre, & pour le même dessein. Je me croirai sondé à parler ainsi jusqu'à ce que nous ayons reçu, des mains de la Providence, un ouvrage tellement imparsait que la destruction puisse en être calculée d'après les moyens même par lesquels il a été sormé, & qui sont les causes apparentes de sa beauté & de sa supériorité. L'Egypte, ainsi que les autres pays, perira sans doute, par l'ordre de celui qui l'a faite: mais comment & dans quel tems? C'est ce qui reste caché & inaccessible à l'inutile curiossté, & aux vaines spéculations des hommes.

Tome III,

Z

011

LIIII

## CHAPITRE XVIII.

Recherches sur la possibilité de changer le cours du Nil.
—— Cause du nucta.

L'ON a proposé comme un problème très-important à résoudre, s'il étoit possible de porter le cours du Nil dans la mer Rouge pour affamer l'Egypte? Je crois qu'il seroit plus à propos de demander si les eaux du Nil, qui viennent en Egypte, pourroient être diminuées ou détournées au point de ne plus suffire pour inonder & fertiliser ses terres? Alors on répond, qu'il semble que cela est très-possible, puisque le Nil, & toutes les rivieres qui le joignent dans son cours, fortent d'un pays qui est à plus de deux milles au-dessus du niveau de la mer, & que toutes les pluies qui grossissent ces rivieres tombent dans le même pays. On ne peut certainement pas nier qu'il n'y ait assez de pente pour jetter la plupart de ces rivieres dans le golfe d'Arabie, dans l'Océan Indien, ou dans la mer Atlantique. Peut-être même seroitil encore plus aifé de détourner le cours du Bahar el Abiad (1), & de le mettre de niveau avec le Niger, ou de le faire passer dans le désert droit à la Méditerranée.

Nous avons déja vu que Lalibala (2) avoit entrepris, avec

<sup>(1)</sup> Le fleuve Blanc.

<sup>(2)</sup> Voyez les annales d'Abyssinie au regne du Lalibala.

une grande apparence de succès, de diminuer les eaux du Nil. Ce Prince, dont tout concourut à augmenter la puissance, & qui d'ailleurs étoit un homme plein de courage & de capacité, auroit sans doute réussi complettement dans son projet, s'il y avoit persévéré; car il est certain qu'il n'y a point de loi dans la nature qui le combatte; & tous les obstacles diminueront en raison du caractere & de la puissance de celui qui entreprendra de les vaincre. Alexandre le Grand auroit réussi; mais son pere Philippe ne l'auroit pas pu. Peutêtre que Louis XIV est accompli un tel dessein aussi aisément qu'il réunit les deux mers: mais c'est, sans contredit, le seul Monarque européen qu'on peut juger avoir été capable d'entreprendre & d'exécuter d'aussi grands travaux.

L'on raconte que le célebre Alphonse Albuquerque, Viceroi des Indes, écrivit souvent au Roi de Portugal Don
Emanuel de lui envoyer quelques habitans de Madere, geus
accoutumés à niveller la terre pour préparer les plantations
des cannes de sucre. Albuquerque vouloit se servir d'eux pour
exécuter l'entreprise qu'il avoit formée de jetter le Nil dans
la mer Rouge pour affamer l'Egypte. Le sils d'Albuquerque
rapporte (1) ce fait invraisemblable; & il ajoute qu'il ne
doute pas que son pere n'eût réussi, parce qu'on savoit, à
n'en pas douter, que quand les Arabes de la haute Egypte
étoient en guerre contre le Soudan, ils interrompoient le
cours du canal qui est entre Kenna en Egypte, & Cosseir
sur la mer Rouge.

<sup>(1)</sup> Alph. d'Albuquerque, commentat., lib. 4, cap. 7.

Tellez & Le Grand, en rapportant les opinions d'Albuiquerque & de son sils, donnent beaucoup d'éloges au sils aux dépens du pere : mais, sans doute, ils ont tort.

D'ABORD nous avons vu dans l'histoire d'Abyssinie que tout ce que Don Emanuel put faire sut d'envoyer quatre cens hommes au secours du Roi d'Abyssinie, dont les Etats étoient alors presqu'entièrement envahis par les Turcs & par les Maures. Ce n'est donc pas de l'Inde qu'on pouvoit attendre l'exécution d'une entreprise aussi grande & aussi difficile que celle de détourner le cours du Nil. Ensuite le jeune Albuquerque se trompe évidemment sur le fait qu'il avance. Il'n'y a jamais eu de canal entre Cosseïr & Kenna. Les marchandises qui viennent par la mer Rouge ont toujours été transportées par des caravanes. L'on doit se rappeller des détails que j'ai donnés, au commencement de cet ouvrage, sur mon voyage de Kenna à Cosseïr. La communication entre ces deux villes fut probablement souvent interrompue par les Arabes du tems d'Albuquerque, comme elle l'est encore à présent. Mais ce sont des chameaux dont les Arabes arrêtent la marche, & non un canal, puisqu'il n'a jamais existé de canal en cet endroit.

Voici le sommaire de toute cette histoire. Une longue & violente persécution suivit la conquête de l'Egypte par les Sarrasins, peuple accoutumé à vivre sous des tentes, ennemi des édifices en pierre, & sans cesse acharné à la destruction des Chrétiens & de leurs Eglises. Les Sarrasins poursuivoient sur-tout les Maçons, qu'ils regardoient comme les propagateurs de l'idolatrie; & ces infortunés ouvriers s'en-

fuirent en grand nombre auprès de Lalibala, qui étoit de la même religion qu'eux. Le Monarque abyssinien les employa à construire d'immenses ouvrages, pour détourner le cours du Nil, & le porter dans la mer Rouge ou dans l'Océan indien. J'ai déja donné la description (1) de ces ouvrages, qui existent encore tout entiers.

L'idée d'exécuter le projet de Lalibala: subsista tant que la famille des Rois d'Abyssinie vécut au midi de l'Empire en Shoa, dans le voisinage, & quelquesois sur les lieux mêmes où l'entreprise avoit été commencée. Mais quand la Cour alla résider dans le nord, & que les Princes de la race de Salomon furent transférés de la prison de Geshen (2) dans celle de Wechné (3), voisine de Gondar, les immenses travaux des anciens Rois & les lieux où ils sont, furent insensiblement oubliés, & quelquefois même défigurés. Cependant, au commencement de ce siècle, Tecla Haimanout I; en se plaignant dans une lettre (4), adressée au Pacha du Caire, du meurtre de l'Ambassadeur François du Roule disoit que si la Régence Turque continuoit à se conduire d'une maniere si odieuse, il se serviroit du Nil comme d'un instrument de ses vengeances, parce qu'il en tenoit les cless dans sa main, & qu'il pouvoit à son gré donner à l'Egypte l'abondance ou la famine.

<sup>(1)</sup> Vol. 1, lib. 2, cap. 8.

<sup>(2)</sup> Montagne de l'Amhara.

<sup>(3)</sup> Montagne du Belessen.

<sup>(4)</sup> Voyez cette lettre dans les annales d'Abyssinies

Quant au projet de jetter le Nil dans la mer Rouge par la Nubie ou la Haute-Egypte, cela ne mérite point de réponse. Quel seroit le motif d'une telle entreprise? Les Egyptiens pourroient-ils permettre qu'on exécutât dans leur propre pays un travail qui n'auroit d'autre but que de leur occasionner la famine? Et si le pays étoit envahi par un ennemi, l'intérêt du conquérant seroit-il jamais de ruiner ses nouveaux sujets, & de les réduire à la nécessité de périr de saint?

L'on a beaucoup écrit au sujet d'une rosée miraculeuse qui tombe en Egypte précisément la nuit de la Saint Jean, & qu'on appelle Goera ou Nuclea. On croit que cette rosée est un don particulier du Saint à qui est dédiée la sête. Elle arrêce la peste, elle sait lever la pâte dans le pétrin, elle est ensin le présage certain d'une inondation abondante.

J'ESPERE qu'on ne s'attend point à me voir discuter ici la part que Saint Jean peut avoir dans cette affaire. Mes soins se bornent à la recherche des causes naturelles.

MEMPHIS, Alexandrie, toutes les anciennes cités de la Basse-Egypte sont bâties sur des citernes, dans lesquelles le Nil entroit autresois, dès qu'il commençoit à déborder; et quand l'eau avoit déposé son limon, elle y devenoit trèsbonne à boire. Ces citernes sont aujourd'hui pleines de malpropretés: mais quoique sort mal entretenues, elles reçoivent encore le Nil par leurs conduits brisés.

En Février & Mars, le solell est presque au zénith d'un

côté de l'Egypte; & dans son cours, il a une puissante influence sur toute l'étendue du pays. Le Nil étant alors trèsbas, l'eau des citernes se corrompt, & le fleuve lui-même a perdu ses parties les plus volatiles & les plus délicates, par l'action continue de l'astre vertical qui le desseche; de sorte qu'au lieu d'être plus facile à s'évaporer, il devient prêt à se putréfier. Mais le jour de la Saint Jean (1), recevant un mélange abondant d'eau des pluies nouvellement tombées en Ethiopie, il devient plus frais, plus léger, plus facile à s'exhaler, & le soleil qui en est près, exerçant son influence naturelle sur l'eau, en pompe une grande quantité; mais comme cette eau est encore chargée des parties visqueuses & corrompues qui croupissoient dans le fleuve, elle ne s'éleve pas bien haut durant les premiers jours; & conséquemment elle retombe la nuit en rosée abondante. Voilà, je crois, la vraie caufe du nucta. Voilà du moins ce que je me fuis persuadé, d'après les observations que j'ai faites au Caire.

Mon quart de cercle étoit placé sur le toit en terrasse de la maison d'un de mes amis, chez qui je faisois des observations. J'étois descendu pour souper, mais étant remonté bientôt après, je trouvai tout le cuivre de l'instrument couvert de petites gouttes de rosée qui étoient aussi vertes que de la couperose. Ce verd-de-gris avoit déja tellement corrodé le cuivre, dans une heure de tems, que l'empreinte en demeura pendant plus de six mois, & qu'on en distinguoit les petits trous avec un microscope.

<sup>(1)</sup> En Abyainie, le 24 Juin.

CE n'est jamais que pendant les mois de Février, de Mars & d'Avril que la peste se fait sentir en Egypte. Je ne pense pas qu'elle y soit endémique; je crois plutôt qu'elle y est apportée de Constantinople; & comme dans les mois que je viens de citer, l'air privé depuis long-tems de rosée, a acquis une assez grande putridité pour recevoir cette maladie; elle y sait de grands ravages qui continuent jusques à la Saint Jean, où ils sont tout-à-coup arrêtés par le nucla, c'est-à-dire, par la rosée que produit le mélange d'eau fraiche qui vient grossir le Nil.

Le premier & le plus remarquable des signes qui annoncent un changement dans l'air est cette cessation soudaine de la peste qui a lieu le jour de la S. Jean. Toutes les personnes qui s'étoient tenues, pendant les mois précédens, rensermées chez elles & loin de toute société, recommencent à sortir, à acheter, à vendre, à communiquer avec leurs voisins, sans la moindre crainte; & si j'en crois ce qu'on m'a assuré, il n'y a jamais eu d'exemple que quelqu'un est été attaqué de la peste après cette époque. On doit remarquer que je dis attaqué & non pas mort: car il y a, je le sais, des exemples, quoiqu'en petit nombre, de gens qui en sont morts.

La peste n'est point une maladie qui se termine toujours promptement. Un homme en est quelquesois très-long tems tourmenté. Elle se montre par divers symptômes; & le malade peut résister d'abord, malgré l'insection de l'air putride qu'il respire; mais il languit toujours; il reste accablé des premieres sureurs de la maladie, & il en est ensin victime. Je veux donc dire qu'en Egypte personne ne tombe malade

de la peste, après la rosée de Juin; & que ce siéau ne se fait jamais sentir dans ce pays-là que pendant les mois du printems, où l'air est totalement privé de parties aqueuses & rafraschissantes.

Je crois que l'exemple que je vais citer, & qui est trop certain pour qu'on puisse le nier, ne laissera aucun doute sur la cause de la rosée de Juin & sur le pouvoir qu'elle a de saire cesser la peste.

Les Turcs & les Arabes croient, comme on sait, à la prédessination. Ils s'imaginent que l'heure de la mort d'un homme est irrévocablement sixée & que rien ne peut l'avancer, ni la reculer d'un seul instant. D'après ce principe, dès le lendemain de la Saint Jean, ils exposent dans les marchés les vêtemens d'une soule de gens qui sont morts de la peste. Ces vêtemens sont impregnés de l'humidité du soir & du matin. On les remue, on les achette, on les porte ensin sans craindre le moindre danger; & quoique la plupart du teme ces habillemens soient saits de sourrures ou d'étosses de coton, de soie, de laine, des choses ensin qui peuvent avoir contracté le plus d'insection, il n'arrive jamais d'accident, à ceux qui s'en vêtissent avec une si heureuse consiance.

J'ABREGERAI ici ce qui me reste à dire sur le Nil, & je rapporterai pour cela une tradition que nous devons à Hérodote, ce Pere de l'Histoire, cet Ecrivain, à qui beaucoup d'Auteurs modernes, moins instruits que lui, ont imputé leurs propres erreurs. Hérodoto (1) dit qu'il avoit appris de la

<sup>(1)</sup> Herod. lib. 2, p. 98, soct. 18.

Tome III.

bouche du Gardien du trésor de Minerve, que la moitié des eaux du Nil couloit droit au nord pour se rendre en Egypte, & l'autre moitié prenoit un cours différent & alloit au midi en Ethiopie.

CE Gardien étoit probablement Ethiopien; & il semble d'après l'observation qu'il communiqua à l'Històrien Grec, qu'il en savoit plus sur cette matiere que tous les anciens ensemble. En esset, nous avons vu qu'entre le 13°. & le 14°. degré de latitude nord', le Nil accrû par toutes les rivieres qui sont ses tributaires & qui prennent leur source dans les limites des pluies du tropique, tomboit dans les plaines du royaume de Sennaar, c'est-à-dire, un mille au-dessous de la région de l'Abyssinie, & qu'ensuite le sleuve couloir avec moins de pente vers l'Egypte.

Nous avons vu de plus que dans le royaume de Gingero, par le 9<sup>e</sup> degré, le Zebée couroit au sud, ou au sud-est, dans le sond de l'Ethiopie. Les habitans de ces contrées m'ont assuré que plusieurs autres rivieres suivoient le même cours, se vuidoient dans un grand lac, comme celles qui sont au nord de la ligne se vident dans le Tzana, & qu'ensuite toutes ces eaux se distribuoient à l'est & à l'ouest. C'est de ce vaste réservoir que partent les grands steuves qui arrosent l'intérieur de l'Ethiopie, vis-à-vis de la côte de Melinde & de Mombaza, vont ensuite se jetter dans l'Océan indien. C'est également de là que sortent ces eaux immenses qui courent se précipiter dans la mer Atlantique, après avoit traversé à l'ouest le Benin & le Congo, & celles qui forment au sud les rivieres de Gambie & de Sierra-Leona.

En un mot, les pluies qui tombent périodiquement entre le tropique du Capricorne & la ligne, étant égales à celles qui tombent entre la ligne & le tropique du Cancer, il est clair que si la terre d'Ethiopie avoit la même inclinaison des deux côtés de la ligne, la moitié des eaux s'épancheroit vers le sud, & la moitié vers le nord. Mais comme depuis le 5° degré nord, le sol a toute sa pente vers le sud, il s'ensuit que les rivieres qui coulent au sud sont non-seulement égales à celles qui courent au nord, mais qu'elles ont de plus la pluie qui tombe entr'elles & le 5° degré nord; & il n'y a point de doute que ce ne soit là une des raisons pour lesquelles le continent méridional a tant de seuves & de rivieres qui se jettent dans l'Océan indien & dans l'atlantique, & qui sont tous plus considérables que le Nil.

D'APRÈS l'observation ingénieuse & vraie que nous a transmise Hérodote, le Géographe Nubien a sorgé une siction qui n'appartient qu'à lui. Il a prétendu que le Nil se divisoit en deux branches, dont une alloit vers le nord en Egypte, & l'autre à l'ouest dans le pays des Negres, & se perdoit dans l'ocsan Atlantique. Cette opinion a été avidement adoptée par M. Ludols (1), qui cite à l'appui l'autorité de Léon l'Africain, & du Moine Prégoire, quoique ni l'un ni l'autre ne mésitent sans doute pas plus de crédit que le Géographe Nubien lui-même.

M. Ludolf nous dit encore, après avoir cité un passage de

Pline, qu'il avoit consulté le sameux Bochard, pour savoir si le Nil & le Niger (1) étoient un seul & même sleuve; & le sameux Bochart lui répondit d'un ton doctoral, qu'il étoit incontestable que le Niger devoit être un bras du Nil. — Mais, avec tout le respect que je dois à ce savant, j'oserai dire que cette assertion n'a pas le moindre sondement.

PLINE est, je crois, le premier qui ait eu cette idée: mais il l'annonce avec circonspection, & il donne les raisons qu'il eroit avoir de penser ains. — Nigri fluvio eadem natura que Nilo, calamum & papyrum, & eastem gignit animantes, iis demque temporibus augescit (2). — C'est-à-dire, qu'il a la même couleur que le Nil, le même goût, qu'il produit la même espece de roseaux, & spécialement le papyrus; qu'on y trouve les mêmes animaux, tels que le crocrocodile & l'hippopotame, & qu'ensin il déborde à la même époque. Tout cela ne dit rien qui ne puisse s'appliquer avec la même vérité aux autres rivieres, qui couleur entre le tropique du cancer & la ligne: mais les deux autres Auteurs, le Géographe Nubien & le Moine Grégoire, avancent chacun une chose absolument sausse.

Le Nubien dit que si le Nil portoit en Egypte toute la pluie qui tombe en Abyssinie, les Egyptiens ne séroient pas en sûreté dans leurs maisons. Mais je réponds à cela par un fait. La carte du Nil est toute entiere sous les yeux du lectour; & il peut juger, en l'examinant, que toute la pluie qui tombe

(2) Plin. lib. 5 , cap. 8.

<sup>(1)</sup> Le Niger traverse la Nigritie, & va se jetter dans la mer Atlantique.

en Abyssmie se rend & s'est toujours rendue en Egypte; que, malgré cela, les Egyptiens sont sort tranquilles dans leurs maisons, & qu'il est même très-rare que toute la valléer d'Egypte soit inondée. Il paroît non moins certain, d'après la même carte, que sans le secours d'un sleuve aussi considérable que le Nil, constamment plein, prenant sa source dans des pays où il pleut sans cesse, & se joignant au Nil; sans l'Abiad (1) ensin qui s'y joint à Halsaïa, toutes les eaux de l'Abyssinie ne sussitioner pas pour sournir au Nil le moyen de traverser les déserts brâlans de la Nubie & dup Barabra; & il ne seroit alors d'aucune utilité à l'Egypte.

Un autre fait non moins faux que le premier. & qu'il est nécessaire de relever, se trouve dans le Moine Grégoire, qui dit que la seconde branche du Nil commence au-dessous du royaume de Dongola, dans la Nubie; qu'elle traversé Elvah, & suit le désert pour aller se jetter dans la Méditerranée, entre le Cyrenaïque & Alexandrie. Mais nous savons d'après le témoignage de coute l'antiquité, qu'iln'y a jamais ou de désert plus dépourve de rivieres que celui de la Thé baïde. C'est ce désaut d'eau, plutôt que l'éloignement, qu'i fit du voyage au temple de Jupiter Ammon, une entreprise digne d'Alexandre. Sûrement beswainqueur de Datius ne trouva point de riviere dans son chemin; car s'il y en avoir eu, on ne doie pas douter que les bords n'euffent été aulli peuplés que ceux du Nil, se la Thébaide n'auroir pas été un désert. En outre, les caravanes qui, dès les âges les plus reculés, passent du Sennaar en Egypte, auroient vu cette

'n.

<sup>(1)</sup> Le deuve Blanc.

riviere & bu de ses eaux; & les voyageurs Européens (1), qui au commencement de ce siecle ont suivi le même chemin, l'auroient également vue. Ces deux voyageurs allerent l'un & l'autre à Elvah; & quand ils passerent par le grand desert de Selima, pour se rendre dans le Sennaar, si la prétendue branche du Nil avoit existé, ils l'auroient d'abord côtoyée, & ensuite traversée près d'où l'on a dit qu'elle prend naissance. Mais nous sommes bien sûrs que ni l'un ni l'autre ne virent d'eau courante, depuis le moment qu'ils quitterent le Nil à Siout en Egypte, jusqu'à celui où ils le retrouverent à Moscho. Ils ne purent avoir que de l'eau de citerne, ou de l'eau qu'ils porterent avec eux dans des outres de peau de bouc.

Le district d'Elvah comprend l'Oasis Magna & l'Oasis Parva des anciens. Des sources abondantes jaillissant au milieu des sables & ne tarissant, ni ne diminuant jamais, ont invité les hommes à s'établir en grand nombre autour d'elles. Les eaux des sources, conduites avec industrie dans les champs voissins, y ont répandu la sécondité. On y voit des jardins, des sorêts de palmiers, une verdure continuelle, & ce lieu est dans ces déserts un Paradis terrestre, semblable à ces isles riantes & sertiles qui s'élement aumilieu d'une immense océan.

La côte de la Méditerranée, depuis le Cyrénaïque ou Ptolémaïde (2), jusques à Alexandrie, est bien connue de toutes les nations qui fréquentent ces mers. Mais quel pilote, quel

<sup>(7)</sup> Poncet & du Roule.

<sup>(2)</sup> C'est-à-dire Bengazi ou Derna.

Voyageur a jamais vu une riviere sur cette côte déserte, où l'on oso pourtant dire qu'une hranche du Mil se jette dans la Méditerranée? Certes, l'Auteur de cette sablé trahit son ignorance dès le commencement, en disant que le Nil se part tage après avoir passé le royaume de Dongola pour entrer en Nubie. Pour que le sleuve entre dans le royaume de Dongola, il doit être déja hors de la Nubie; car Dongola est la capitale du Barabra, pays tout entier au nord de la Nubie. Je ne connois point de plus mauvais guides en Géographie que Léon l'Africain & le Géographe Nubien. Je les regarde l'un & l'autre comme des menteurs; & leurs commentateurs ont beaucoup augmenté les erreurs & la consusion qui réj gnent dans leurs Ouvrages.

AUTANT que j'ai pu le savoir par les informations que j'ai prises sans cesse, mais avec précaution, des habitans de ces contrées, la source du Niger se trouve par les 12° de latitude nord, & à-peu-près par le 300. de longitude du méridien de Greenwich. Ce fleuve est grossi par les eaux de plusieurs rivieres qui tombent des hautes montagnes de Dyre & Tegla, & il prend fon cours droit à l'ouest, au travers de l'Afrique. Je crois aussi que le Niger, bien qu'il reçoive une immense quantité d'eau des montagnes, est cependant considérablement diminué par l'évaporation dans sa longue course, le long des limites des pluies du Tropique, où il prend tout entier le nom de Sénégal, ou peut-être il se pratage sous les noms de Sénégal & de Gambie, & va se perdre dans la mer Atlantique. Je crois aussi que comme l'a remarqué Pline, le Niger a le même goût & les mêmes productions que le Nil, parce qu'il coule dans un climat pareil, & qu'il doit,

finon fon existence, au moins son accroissement à la même carfe, aux plaies du Tropique qui combent dans l'hémif-Shere notd.

MAINTENANT, j'espere que j'ai dit tout ce qui méritoit de l'être sur les sources du Nil; j'ai expliqué son cours, ses noms différens, les divers pays qu'il traverse, la viale cause de ses débordement, à toutes les choses curienses qui y ont fapport. Et comme chez les anciens, capus Nili quærere, chercher les sources du Nil, étoit un proverbe qui signifioit qu'on entreprenoit une chose impossible, on pourra désormais s'en servir avec plus de raison pour désigner qu'une pareille entreprise seroit une chose inutile, puisque les sources du Nil sont déja trouvées.

#### CHAPITRE XIX.

'M. Bruce est bien accuéilli par les Agows. — Portrait de ce peuple.

APRÈS avoir entretenu si long-tems mes lecteurs de choses qui ne lui paroîtront, j'espere, ni indissérentes, ni ennuyeuses, il saut retourner à Woldo, que nous avons laissé occupé à préparer notre réception avec le ches du village de Geesh. A notre entrée dans le village, nous trouvâmes qu'il avoit déja pris des mesures qui nous convainquirent à-la-sois & de sa capacité & de son attachement. Tous les pauvres Agows, assemblés autour de lui, avoient trop d'inquiétudes, trop d'appréhensions à notre sujet pour ne pas saire beaucoup de questions sur le tems que nous séjournerions parmi eux.

Le cheval qu'on conduisoit devant nous, leur avoit déja appris que nous appartenions à Fasil; & d'après cela, ils craignoient d'être obligés de nous fournir des subsistances, ou en d'autres termes, ils craignoient que nous vécussions chez eux à discrétion, aussi long tems que cela nous feroit plaisir. Mais Woldo, qui étoit extrêmement adroit, dissipa leurs craintes presqu'aussi-tôt qu'elles surent formées. Il apprit aux Agows que le Roi m'avoit donné le village de Geesh; que l'avarice & la tyrannie de Fasil cessoit dès ce jour-là, & qu'un nouveau maître, tel que le Négadé Ras Georgis, étoit venu pour passer gaiement quelque tems parmi eux, avec la Tome III.

résolution de leur payer tous les services qu'ils lui rendroient, & de ne rien acheter qu'argent comptant. Il ajouta qu'en outre il ne seroit plus exigé d'eux aucun service militaire, ni par le Roi, ni par le Gouverneur du Damot, ni par leur Maître actuel, qui n'avoit point d'ennemis. Ces nouvelles circulerent avec rapidité, & nous sûmes accueillis avec beaucoup de joie.

Woldo avoit demandé une maison pour moi au Shum, qui eut l'honnêteté de me céder la sienne. Elle étoit bien assez grande pour moi : mais nous sûmes obligés d'en prendre quatre ou cinq autres. A peine avions-nous achevé de nous loger, qu'il arriva un domestique de Fasil, lequel vint prévenit le Shum que son Maître me cédoit la propriété & la souveraineté du village de Géesh, en conséquence du don que le Roi m'avoit sait. Cet homme m'amena en même tems une superbe vache laitiere blanche, avec deux moutons & deux chevres. Ces quatre derniers animaux me venoient de la part de Welleta Yasous. Fasil nous envoya aussi six jarres d'hydromel, cinquante pains excellens; & Welleta Yasous avoit ajouté encore à ce présent deux cornes de moyenne grandeur, remplies d'eau de-vie très-forte.

Nous avions tous le cœur content, & nous passames une agréable soirée. Strates, sur-tout, essaya, avec plusieurs ra-sades d'hydromel de Buré, de dompter le diable, qu'il avoit avalé dans l'eau ensorcelée des sources du Nil. Woldo, après avoir parsaitement bien rempli son rôle, & disposé savorablement pour nous l'esprit des gens du village, eut quelque appréhension pour lui-même. Il graignit d'avoir perdu son

crédit auprès de moi; & en conséquence il chargea le domestique d'Ayto Aylo de me prier de ne point parler de la ceinture à l'émissaire de Fasil. Je l'assurai que si je voyois qu'il continuât à se bien conduire, il étoit probable que je lui donnerois une seconde ceinture à notre retour, au lieu de me plaindre du moyen dont il s'étoit servi pour avoir la premiere. Cette assurance bannit ses craintes; & dès ce moment il mérita chaque jour, de plus en plus, ma gratitude & mes éloges.

Avant de me coucher, j'expédiai le domestique de Fasil, qui avoit ordre de Welleta Yasous de s'en retourner immédiatement. Comme il vit que nous n'épargnions pas l'hydromel qu'il nous avoit apporté, il nous promit de nous en envoyer d'autre dès qu'il seroit chez lui; & il ne manqua pas de nous tenir parole.

Woldo étoit alors vraiment heureux. Il n'étoit point sous l'œil d'un Maître. Personne n'épioit ses actions. Il avoit prévenu le Shum que nous aurions besoin de quelqu'un pour aller acheter nos provisions, & pour prendre soin de notre logement. Nous montrâmes aussi au Shum les petits articles que nous avions à troquer, & nous lui dîmes que nous paierions en or les choses considérables que nous acheterions, comme les bœuss & les moutons. Ce Chef sut extrêmement surpris de nos richesses, & de la générosité de nos propositions, & il dit à Woldo, que puisque nous étions logés chez lui, il insistoit pour que nous prissions ses filles pour nos gouvernantes. La chose nous parut trop raisonnable pour ne pas être acceptée. En conséquence le Shum sit venis

Nnnnn 2

foudain trois de ses filles, & elles surent mises en possession de leur emploi. L'aînée l'accepta de fort bonne grace. Elle avoit environ seize ans. Elle étoit d'une taille au-dessus de la médiocre, mais pleine de gentillesse & de vivacité; &, couleur à part, la finesse & la régularité de ses traits en auroient sait une beauté dans tous les pays de l'Europe. Nous n'entendions pas un seul mot de son langage; & elle comprenoit pourtant sacilement tous les signes que nous lui saitions. Cette nymphe du Nil étoit appellée, par sobriquet, sepone, nom qui est celui d'un animal qui fait la guerre aux souris. S'il est de l'espece du furet, ou de celle du serpent, c'est ce que je n'ai jamais pu bien comprendre. Tantôt on me disoit d'une saçon, tantôt on me disoit de l'autre: mais, quoi qu'il en soit, la chose ne me semble pas sort importante.

Les premier & second jour qu'Irepone sur avec nous, & qu'elle eut employé quelques-unes de nos marchandises en achats de provisions, elle se crut obligée de nous rendre compte chaque soir, & elle remit le reste à Woldo, en lui protestant qu'elle n'avoit rien volé ni gardé pour elle. Mais je crus que si nous continuions à traiter de cette maniere avec notre biensaitrice, ce seroit un manque de générosité de notre part. J'appellai Woldo, & je lui dis de me saire voir à peu près la quantité de marchandises qu'Irepone avoit déja eue, & qui consistoient en grains de collier, antimoine, ciseaux, couteaux & grosses aiguilles; puis je pris un paquet entier des mêmes articles, & je dis à cette sille que je voulois qu'elle prît ce paquet pour le distribuer à ses amies, sans qu'elle m'en rendit aucun compte. J'ajoutai que lorsqu'elle

auroit achevé ces articles, & ceux qu'elle employeroit à payer les choses dont nous aurions besoin, je les lui remplacerois; & qu'à mon départ je lui en laisserois encore davantage pour la dédommager des embarras que nous lui causions.

Je pensois bien que la possession de tant de richesses, & une si grande marque de consiance, seroient tourner la tête d'une pauvre petite sille sauvage; &, à moins d'être aveugle, il étoit impossible de ne pas s'appercevoir que j'avois sait de grands progrès sur son cœur. Aux bagatelles dont je viens de parler j'ajoutai une once d'or, c'est-à-dire la valeur d'environ cinquante shillings sterling, que je crus devoir sussire à nos dépenses pour tout le tems que nous serions à Géesh. Quand j'eus ainsi reglé l'économie de notre maison, il ne me resta plus qu'à remplir l'objet de mon voyage.

Les maisons de Géesh sont construites de paille & d'argille. Je n'y trouvai pas un seul endroit où je pusse fixer ma pendule; & je sus obligé de me servir d'une excellente montre d'Elicott. Le jour commençoit. Au bout de quelques minutes tous les habitans parurent à leur porte; bientôt après ils accoururent en soule autour de nous, & nous déjeûnâmes très-gaiement en public. La vache blanche de Fasil avoit été tuée, & chacun sut invité d'en manger sa part. Le Shum, Prêtre du Nil, invité comme les autres, resusa de manger, & même de s'asseoir; mais ses sils ne surent pas si scrupuleux.

C'EST à la principale source du fleuve & sur l'autel de gazon que j'ai décrit, que tous les ans, à la premiere appa-

rution de la Canicule, ou, comme quelques autres personnes me dirent, onze jours après, le Prêtre assemble les chess des tribus, & ayant sacrissé une génisse noire, il lui coupe la tête, la plonge dans la source; & pour que personne ne puisse plus la voir, il s'empresse de l'envelopper dans la peau de l'animal, qu'on a eu soin de bien arroser en dedans & en dehors avec de l'eau du Nil. On ouvre alors le corps de la génisse qu'on nettoie avec beaucoup de soin. Puis on la place sur l'autel, où on l'inonde d'eau, tandis que les aînés des familles & ceux qui sont les plus distingués vont puiser de l'eau aux deux autres sources & la portent dans le creux de leurs deux mains jointes.

Tour le monde se rassemble sur une petite colline qui est vis-à-vis & à l'occident de l'Eglise de Saint Michel (1); & là, on partage le corps de la génisse en autant de portions qu'il y a de tribus: mais ces portions sont inégales, & on les distribue suivant les anciens privilèges des tribus & non suivant leur importance actuelle. Geesh a la portion la plus considérable, quoique son territoire soit le plus petit de tous. Sacala vient ensuite; & la tribu de Leegam, qui est la plus nombreuse, la plus riche, la plus puissante, obtient la moindre portion. Je demandai en vain sur quoi étoient sondées les regles de cette distribution. On me répondoit toujours que cela se pratiquoit ainsi dans les anciens tems.

Après avoir mangé cette génisse toute crue, après avoir bu de l'eau pure du Nil, les Agows rassemblent les os &

<sup>(1)</sup> Jadis on se rassembloit dans l'endroit même où est bâtie l'Eglise.

les brûlent dans l'endroit même où ils ont fait leur festin. Cette cérémonie se faisoit autresois, là où l'on voit aujourd'hui l'Eglise de Saint Michel: mais le Ras Sela Christos ayant vaincu les Agows, & voulant, à l'instigation des Jésuites, convertir ce peuple au christianisme, détruisit l'autel qui lui servoit à réduire en cendres les os de la génisse, & bâtit une Eglise à la place. Toutesois, je ne crois pas que les portes de cette Eglise aient été ouvertes depuis Sela Christos, ni je n'ai pu m'appercevoir qu'il y eût dans le pays quelqu'un qui dessirât qu'on les ouvrît.

يا

1:

Quand Sela Christos eut détruit l'autel des Agows pour bâtir son Eglise, ils allerent sur le sommet de la montagne de Geesh, loin de ce qu'ils regardoient comme une prosanation, manger leur génisse & en brûler les os. On y voit encore des vestiges de cette cérémonie. Mais probablement, la fatigue que leur occasionnoit le besoin de gravir cette montagne, & l'indissérence que leurs derniers Gouverneurs ont montré pour le christianisme, leur ont fait choisir une petite colline qui est à côté du marais, à l'ouest de l'Eglise de Saint Michel, en tirant un peu vers le sud. C'est là que tous les ans ils accomplissent leur solemnité: mais il est vraisemblable qu'ils retourneront à leur premier autel, quand l'Eglise aura achevé de tomber en ruine; ce qu'ils accélerent tous les jours surtivement.

Dès que les Agows ont fini leur banquet sanglant, ils prennent la tête de la génisse, qui est si bien enveloppée dans la peau de l'animal, que personne ne peut la voir; ils la portent au sond de la caverne, dont la prosondeur s'étend, dit-on, jusqu'au pied des sources; & là, sans torches, mais avec un grand nombre de chandelles ordinaires, ils accomplissent des cérémonies, dont je n'ai jamais pu apprendr eles détails. Ce sont des pratiques comme celles des Francs-Mâçons, que tout le monde sait & que personne n'ose révéler.

A une certaine heure de la nuit, ils quittent la caverne: mais je n'ai pu savoir ni quelle étoit cette heure, ni dans quel ordre ils sortoient. Aucun Agow ne voulut me dire non plus ce que devenoit la tête de la génisse. Ainsi, je ne sais point si on la mange, si on l'enterre, ou si on la brûle.

Les Abyssiniens racontent une histoire, qu'ils ont sans doute forgée eux-mêmes. Ils disent que le diable apparoît dans la caverne de Geesh, & que c'est avec lui que les Agows mangent la tête de la genisse, en lui jurant obéissance, à condition qu'il leur enverra de la pluie & un tems savorable pour leurs beilles & pour leur bétail. Quoi qu'on en dise, il est certain que les Agows invoquent l'Esprit qu'ils croient résider dans le sleuve, & qu'ils l'appellent le Dieu Eternel, la Lumiere du monde, l'Œil de la terre, le Dieu de paix, leur Sauveur, le Pere de l'uyers,

Le Shum, notre hôte, ne se faisoit point scrupule de prier devant nous pour demander de la pluie, de l'herbe en abondance, & la conservation des serpens, ou du moins, d'une certaine espece de ces animaux. Il disoit en même tems beaucoup de mal du tonnerre; & il prononçoit toujours ses prieres d'un ton très-religieux & comme une espece de chant. Je sais qu'alors il nommoit le Nil, Dieu très-puissant & Sauveur du monde. Mais je ne pouvois juger de ses autres paroles que d'après

d'après l'interprétation de Woldo. Les noms, les épithètes pompeuses données au fleuve, étoient les seules choses que je pusse comprendre, & conséquemment, les seules que je veuille garantir.

J'avois eu soin de m'insinuer dans les bonnes graces du Prêtre du Nil. Je lui demandai s'il avoit jamais vu quelquesois l'esprit? Et il me répondit, sans hésiter, qu'oui; qu'il l'avoit vu fréquemment. Il avoit vu, dit-il, l'esprit, le troissème jour du mois (1), au coucher du soleil, sous un arbre, qu'il m'indiqua du bout du doigt; il ajouta qu'il lui avoit annoncé la mort d'un de ses sils & l'arrivée d'un parti de l'armée de Fasil; qu'essrayé de cette prédiction; il avoit consulté son serpent: mais que son serpent avoit mangé de bon appétit; ce qui lui avoit prouvé que nous ne lui serions aucun mal.

Je lui demandai alors s'il avoit assez de crédit sur l'esprit pour l'engager à paroître devant moi? Mais il dit qu'il n'oferoit pas se hasarder à lui saire une pareille proposition. — Pensez-vous, lui dis-je, qu'il m'apparoîtra, si je vais m'asseoir seul ce soir sous cet arbre? » « — Je ne le crois pas, me répondit le Prêtre ». Il ajouta ensuite : « — L'Esprit est d'une figure très-agréable; il a la mine d'un vieillard encore verd. Il est vrai que j'ai rarement osé le fixer. Mais j'ai pourtant vu qu'il avoit une barbe blanche. Ses vêtemens sont saits à la saçon de ce pays-ci; mais ils ne sont point de peau comme les nôtres. Ils semblent être de soie ». « — Comment

<sup>(1) 3</sup> Novembre 1770. Tome III.

êtes-voussâr, repris-je, que ce n'est point un homme? »—Alors il sourit en secouant la tête, & en disant: « Non, non, ce n'est point un homme, muis un esprit! » —Eh! quel esprit croyez-vous que ce soit? » « — L'esprit du fleuve, répliqua-t-il, un dieu, le pere du genre humain! » Je ne pus jamais l'engager à s'expliquer davantage.

Je le priai alors de me dire pourquoi il anathématisoitele tonnerre. Il me dit que c'étoit parce que le tonnerre faisoit béaucoup de mal aux abeilles, &t que le principal revenu du pays consistoit en miel &t en cire. «—Eh! pourquoi, lui dis-je, priez-vous pour let serpens?» «—Parce que les serpens, me répondit-il, ont la science du bien &t du mal». Les Agows ont un grand nombre de ces animaux dans leur voissinage; &t les plus rielles d'entréeux en out dont ils prennent soin dans leurs maisons, &t à qui ils donnent à manger s'ils veulent entreprendre un voyage, ou quelqu'affaire de conséquence. Ils prennent l'animal dans son crou, &t mettent devant lui du beurre &t du lait, qu'il aime excessivement : mais s'il n'en mange pas, ils regardent cela comme une preuve qu'il doit leur arriver quelque malheur.

Nanna Georgis, chef des Agows de Banja, homme trèsconsidéré du Roi d'Abyssinie & du Ras Michael, & devenu monami particulier, parce que je le logeois dans ma maison à Gondar, pour le mieux soigner dans une maladie qu'il eut après la campagne de 1769; Nanna Georgis me consessa alors qu'il craignoit de mourir, parce que quand il étoit parti de chez lui pour venir à la Cour, son serpent avoit resusé de manger. Il étoit véritablement très-malade de la sievre, qu'il avoit attrapée dans le pays-bas (1): mais il en guérit; & il repartit pour sa province, où , par l'ordre du Ras Michael, il
arma les Agows contre Waragna Fasil, & sut tué, avec sept
autres chess, à la bataille de Banja. Ainsi le présage du serpent sut vérissé dans une seconde occasion, quoiqu'il est été
en désaut à la premiere.

Les Agows prétendent que quand les Gallas, ou d'autres ennemis, doivent faire une incursion dans le pays, tous les serpens disparoissent, sans qu'on puisse en trouver un seul-Fasil, l'ingénieux & rusé Gouverneur de ces contrées, étoit, dit-on, très-adonné à cette sorte de divination; & il ne montoit à cheval, ni ne sortoit de chez lui, dès qu'un de ses serpens resusoit de manger.

Le Shum de Geesh se nommoit Kessa Abay, ou le serviteur du sleuve. C'étoit un homme d'environ soixante-dix ans. Il n'étoit pas maigre, mais il avoit toutes les insirmités qu'on doit naturellement avoir à cet âge. Il avoit eu quatre-vingt-quatre ou quatre-vingt-cinq enfans. La charge de Prêtre du Nil dont il étoit revêtu étoit, disoit-il, dans sa famille dès le commencement du monde; & certes, si tous ses aïeux avoient eu autant d'enfans que lui, il n'y a pas d'apparence que la succession eût passé en des mains étrangeres. Ce Prêtre avoit une barbe blanche, longue, mais peu toussue, ornement très rare en Abyssinie, où la plupart des hommes n'ont pas un seul poil au menton. Il portoit pour vêtement une peau attachée aumilieu du corps par une large ceinture. Je pourrois

<sup>(</sup>r) Dans le Kolla.

peut-être dire que c'étoit une peau de bœuf: mais on l'avoit gratée, amincie, ramollie, au point qu'elle ressembloit à une peau de chamois, si ce n'est par la couleur qui étoit un peu plus brune. Par-dessus cette peau il avoit un manteau, auquel tenoit un capuchon donr il se couvroit la tête. Ses jambes étoient nues: mais il avoit des sandales pareilles à celles que nous voyons aux statues des anciens; & il les quittoit toujours lorsqu'il s'approchoit du marais où le Nil prend sa source. Nous étions également obligés de nous déchausser pour entrer dans ce marais.

L'on nous permettoit de boire de l'eau des fources du Nil, mais non de l'employer à aucun autre usage. Aucun habitant de Geesh ne s'y baigne, ni n'ose y laver ses vêtemens. Ils vont pour cela chercher un ruisseau qui tombant de la montagne de Geesh dans la plaine d'Assoa, court droit au midi, & se joint au Nil dans le contour que ce sleuve fait au nord pour traverser le pays des Gasats & des Gongas.

Les Agows, dans le pays desquels naît le Nil, sont l'une des nations les plus nombreuses d'Abyssinie. Quand ils rassemblent leurs forces, ce qui est très rare, ils peuvent mettre sur pied jusqu'à quatre mille hommes de cavalerie, & une armée nombreuse de fantassins. Ils ont été autresois bien plus puissans: mais toutes les batailles qu'ils ont perdues, & les invasions perpétuelles des Gallas, ont diminué leurs forces. Cependant leur pays paroît encore très peuplé. Nous apprenons, par leur histoire, qu'une de leurs tribus, appellée la tribu de Zeegam, soutint seule une guerre contre les Rois d'Abyssinie, depuis le regne de Socinies jusqu'à celui d'Yasous le

Grand, & qu'elle ne sut vaincue que par stratagême. Nous savons qu'une autre tribu, celle des Denguis, combattit également contre Facilidas, Hannès I, & Yasous II, tous Princes belliqueux.

NÉANMOINS les richesses des Agows surpassent de beaucoup leur puissance. Quoique leur Province n'ait pas plus de
soixante milles de long, & trente milles de large, Gondar,
ainsi que tout le pays voisin de cette capitale, dépend d'eux
en grande partie. Ce sont eux qui lui sournissent le bétail,
le miel, le beurre, le froment, les cuirs, la cire, & un
grand nombre d'autres articles qu'elle consomme. On voit
sans cesse arriver dans cette capitale des troupes de mille ou
quinze cens Agows, conduisant de grands troupeaux de
bœus, ou chargés de marchandises.

COMME on a plutôt besoin de ce peuple pour les provisions qu'il peut sournir, que pour ses forces, les Rois d'Abyssinie, les plus sages, ont toujours eu pour maxime de le dispenser de tout secours militaire, en lui faisant payer un surcroît de tribut. Mais la nécessité des tems a changé quelquesois cet usage dicté par la prudence. Les Agows ont été alternativement victimes de leur attachement pour Fasil & pour le Ras Michael, & l'Etat a ensuite beaucoup souffert de leurs pertes.

It est naturel de penser que dans un climat aussi chaud que celui de l'Abyssinie, le beurre, qu'on transporte à cent milles de distance, doit se fondre & se rancir. Mais on prévient cet inconvénient avec la racine d'une herbe qu'on appelle Moc-

moco. Cette racine est jaune, & ressemble beancoup à nos carrotes. Les Agows l'écrasent pour la mêter avec leur beurre, & une très-petite quantité sussit pour conserver long-tems le beurre dans toute sa fraîcheur. La propriété de cette racine est d'autant plus avantageuse, qu'il est sort douteux que le sel produisit le même esset. D'ailleurs le sel est une monnoie couranteen Abyssinie. On le réduit en briques, & on s'en sen en l'échangeant pour de l'or, comme nous nous servons de l'argent. Ainsi le moc-moco conserve non-seulement le beurre, mais n'enchérit point cet article, qui est la principale nourriture des Abyssiniens de toutes les classes.

Les nouvelles mariées se servent aussi de la racine de mocmoco pour peindre leurs pieds depuis la cheville jusqu'en bas, ainsi que leurs ongles & la paume de leurs mains. J'ai porté en Europe une grande quantité de graine de cette plante. Elle ressemble beaucoup à la graine de coriandre. J'en ai semé dans tous les jardins royaux; j'ignore si elle a réussi ou non.

INDÉPENDAMMENT de ce qu'ils fournissent aux marchés de Gondar, les Agows vendent aussi beaucoup de leurs provisions à leurs noirs & sauvages voisins, les Shangallas aux cheveux laineux. Ils leur vendent aussi d'autres articles qu'ils tirent de la capitale; & ils en reçoivent en échange, des dents d'éléphant, des cornes de rhinocéros, du tibbar (1), & une grande quantité de coton, extrêmement sin. Il leur seroit aisé de se procurer bien plus de ces marchandises, s'ils vousoient

<sup>1)</sup> De l'or trés-pur en petits grains ronds.

se contenter de commercer avec les Shangallas. Mais ils entrent souvent chez eux à force ouvette pour y enlever des esclaves, & ils les interrompent dans leur occupation de chercher de l'or & de faire la chasse aux éléphans.

Voici comment se fait le peu de commerce qui a lieu entre les Shangallas & les Agows. Deux tribus envoient leurs enfans l'une à l'autre. Dès-lors, la paix est établie entre ces tribus. Souvent les enfans se marient dans le pays où ils sont en ôtage; & alors la famille est sensée devoir être protégée & la paix durer au moins pendant une génération. Mais l'exemple en est rare. Les deux nations ont trop de penchant au vol & au pillage, pour s'en abstenir si long-tems. Elles y retombent; & la mésintelligence & la guerre en sont la suite.

Le pays des Agows, appellé Agow Midré, à cause de son élévation, est dans un climat sain & tempéré. Les jours, il est vrai, y sont chauds, même à Sacala; & quand nous nous tenions au soleil, nous le trouvions brûlant: mais à l'ombre des arbres, ou dans une maison, la température nous paroissoit douce, parce qu'une brise constante rafraîchissoit l'air & rendoit la chaleur supportable, même à midi. Nous n'étions pourtant qu'à 10 degrés & quelques minutes de la ligne.

Les Agows habitent un climat heureux: mais ils ne passent pas pour vivre long-tems. Il est bien difficile de savoir leur âge avec exactitude; car ils n'ont jamais une époque certaine à laquelle ils puissent s'en rapporter pour leur naifsance.

Quoique leur pays produise abondamment tout ce qui est

nécessaire à la vie, les Agows sont accablés de tant de taxes; de tributs, de service; & les désaites qu'ils ont éprouvées depuis quelque tems, ont été si désastreuses & si fréquentes, qu'ils ne sont, pour ainsi dire, que les manusacturiers de ce qu'ils vendent, dont le prix sert à peine à satisfaire les demandes exorbitantes de leurs avides tyrans. Aussi, ils ne jouissent jamais eux-mêmes de leurs propres biens, & ils vivent dans un état de pénurie & de misere, difficile à imaginer. J'ai vu beaucoup de semmes de ce peuple infortuné, le visage crispé, ridé par le hâle, au point qu'elles n'avoient presque plus la figure humaine, errant aux ardeurs d'un soleil brûlant, avec un ou deux enfans attachés sur leur dos, & ramassant les graines de jonc sauvage pour en faire une espece de pain.

Les vêtemens des Agows sont tous de peaux, qu'ils préparent & assouplissent par des procédés qui leur sont particuliers. Ils se couvrent de ces vêtemens pour se préserver du froid & des pluies qui tombent long-tems chez eux; car plus on approche de la ligne, plus la saison pluvieuse doit durer, par les raisons que j'ai déja expliquées. Les plus jeunes Agows vont presque tout nuds. Les meres portent les ensans sur leur dos. Elles n'ont pour tout vêtement qu'une espece de chemise qui leur tombe jusqu'aux pieds, & elles l'attachent par une ceinture au milieu du corps. Le bas de cette chemise est fait comme un double jupon. Elles en retroussent un sur leurs épaules, & elles l'attachent sur leur sein avec une brochette de bois, & c'est dans ce jupon qu'elles portent leurs ensans. Ces semmes sont en général maigres & d'une petite taille, ainsi que les hommes. Elles ignorent

ce que c'est que la stérilité. Elles commencent à faire des ensans à onze ans. Elles ne se marient ordinairement qu'à cet âge: mais elles sont nubiles deux ans plutôt. Elles cessent d'être sécondes avant d'avoir trente ans; cependant, il y a souvent parmi elles des exemples du contraire.

Dengui, Sacala, Dengla & Geesh sont tous désignés sous le nom d'Ancasha & paient leur tribut en miel. Quaquera & Azena paient du miel également. Banja paie en miel & en or. Zeegam & Metakel paient en or seulement. Il vient de Dengla une espece particuliere de moutons, qu'on appelle macoot, & qu'on dit originaire du midi de la ligne. Mais ni les moutons, ni le beurre, ni les esclaves ne sont partie du tribut. On se contente d'en offrir en présent au Roi & aux Grands.

Sans compter ce qu'ils vendent & ce qu'ils paient au Gouverneur du Damot, les Agows sont obligés d'offrir en tribut au Roi, mille dabras de miel (1), quinze cents bœuss & mille onces d'or. Autresois, le nombre des jarres de miel s'élevoit à quatre mille: mais le Roi concédant chaque jour quelque village à des particuliers, le tribut est diminué d'autant. Tout le beurre est vendu; & depuis la suneste bataille de Banja, le Roi n'en reçoit qu'environ mille jarres. L'Ossicier qui préside à ce tribut & qui en tient compte, porte le titre d'Agow Miziker (2). Sa place lui rend mille onces

<sup>(1)</sup> Le dabra est un grand vase de terre qui contient environ 60 livres pesant de miel.

<sup>(2)</sup> Celui qui tient compte pour les Agows.

d'or; & l'on peut juger par là de l'économie avec laquelle ce revenu est administré. L'emploi d'Agow Miziker est le premier après celui de Gouverneur du Damot: mais ils n'ont aucun rapport; & s'ils sont quelquesois réunis dans la même personne, c'est par une saveur spéciale du Monarque.

Quotque j'eusse deux grandes tentes qui pouvoient aisément suffire pour loger tous mes gens, je prositai du conseil qu'on me donna de prendre des maisons pour mettre la nuit mes chevaux & mes mulets à l'abri des voleurs & des bêtes séroces dons ce pays est rempli. Presque tous les groupes de maisons ont au-dessous d'eux une vaste caverne, une demeure souterraine, creusée dans le roc; & ces énormes cavités doivent avoir coûté un travail immense. Il est impossible, après tant de siécles écoulés depuis que ces cavernes ont été saites, de dire si elles surent anciennement l'habitation des Agows Troglodytes, ou si elles ne surent saites que pour leur servir de retraite contre les irruptions des Gallas.

It faut en même tems observer que toutes les tribus des Agows ont leurs montagnes creusées comme celle de Geesh, sans en excepter même les tribus de Zeegam & de Quaquera, dont la premiere est assez puissante par sa grande population & le nombre de ses chevaux, pour savoir ne pas devoir craindre des sauvages nuds & mal armés, tels que les Gallas. Cependant le pays de Zeegam, quoique peu montagneux, a beaucoup de ces cavernes, parce qu'on en a creusé plussieurs rangs, les uns au-dessus des autres.

QUAQUERA, voisin du pays des Shangallas, n'en est séparé

que par le fleuve. Les habitans de Quaquera sont tous à pied; & leurs cavernes doivent vraisemblablement avoir été destinées à cacher les semmes & le bétail, à la premiere approche des Shangallas, qu'ils peuvent redouter à chaque minute.

DANS le pays des Tcheratz-Agows, toutes les montagnés font creusées comme celles des Agows de Damot, quoiqu'ils n'aient point pour voisins des Gallas dont ils aient à craindre l'invasion. Lalibala qui régna vers le douzième siècle, & que les Abyssiniens regardent comme le plus grand de leurs Rois & placent au nombre des Saints, convertit plusieurs de ces cavernes en Eglises, comme s'il avoit pensé qu'elles eussent autrefois servi de réceptacle aux superstitions payennes. Il est, en esset, assez probable qu'on y pratiquoit des cérémonies religieuses. Celle de Geesh, par exemple, sut dès les premiers âges confacrée aux honneurs qu'on rendoit au Nil, puisqu'elle est encore employée au même usage, non-seulement par les habitans du village, mais par l'assemblée générale des tribus, qui après le sacrifice que j'ai décrit, se retire dans cette caverne & accomplit les cérémonies sacrées, auxquelles ne peuvent jamais être admis que les chefs des familles.

QUAND je montrai l'étoile de la Canicule à Kessa Abay, il la reconnut parsaitement en me disant que c'étoit Seir (1), l'étoile du sleuve, le messager de la convocation des tribus & de leur sête. Mais je ne m'apperçus point qu'il l'invoquât, ni qu'il la nommât avec le même respect qu'il nommoit l'Abay.

<sup>(1)</sup> Sirius.

Il se contentoit de la regarder de la même maniere qu'on regarde un cadran; & les planètes, & toutes les autres étoiles lui paroissoient absolument indifférentes.

Le 9 de Novembre, ayant mis en ordre toutes les observations que j'avois pu recueillir sur ces contrées intéressantes, je suivis encore une sois à pied tout le cours du sleuve, depuis sa source jusques dans la plaine de Goutto. Je n'avois, dans ce trajet, d'autre compagnon de voyage que deux chiens de chasse, & je portois mon sussil à la main. Je trouvai une quantité étonnante de gibier de toute espece, parmi lequel les animaux les plus nombreux étoient les daims. Cependant, quoiqu'assez heureux chasseur, comme de coutume, je sus obligé de laisser, faute d'aide, tous les daims que je tirai à la même place où ils tomberent. Ces animaux dormoient dans les avoines sauvages, ne se levant que quand j'étois prêt à marcher sur eux; & avant de songer à s'ensuir, ils me sixoient au moins une demi-minute.

JE ne ferai ici qu'une seule observation sur les productions naturelles de ces contrées, parce qu'elle a rapport à la religion des habitans. On trouve dans les écrits des Jésuites que les Agows adorent les roseaux (1). Mais je n'ai apperçu chez ce peuple aucun vestige de ce culte. Je n'ai même jamais vu de roseaux dans le pays. Il n'y a qu'une grosse espece de bambou, qu'on appelle Krihaha. Ces bambous sont très-abondans sur le côté où la montagne de Geesh sorme un précipice, & ils servent à dérober l'entrée de la

<sup>(1)</sup> Voyez la lettre remarquable que le Ras Sela Christos adressa à l'Empereur Sociaios, & qui est insérée dans Balthasar Tellez, tom. 2. pag. 496.

grande caverne: mais quoique les Agows nous vissent souvent couper de ces bambous, ils ne parurent jamais en être fâchés, ni y prendre le moindre intérêt.

Tour ce que j'avois eu à faire à Geesh étant achevé, il fallut enfin songer au départ. Nous avions passé notre tems dans une parfaite intelligence. L'adresse de Woldo & l'attachement de notre amie Irepone avoient entretenu l'abondance & la gaieté dans notre ménage. Nous vivions, jè l'avoue, un peu trop somptueusement pour des Philosophes, mais nous n'en avions pas moins banni de chez nous & l'oisiveté & la débauche; & je suis bien certain que jamais le village de Geesh ne reverra un Souverain aussi populaire. & régnant sur ses Sujets avec autant de douceur. Je soignai les malades sans vouloir aucune rétribution; & pendant trois jours successivement, je sis tuer une vache chaque jour pour les pauvres & les gens du voisinage. J'habillai des pieds jusqu'à la tête le Prêtre du Nil, ainsi que ses deux sils, & je décorai deux de ses filles de grains de verroterie qui représentoient toutes les couleurs de l'arc-en ciel, en ajoutant à ces ornemens le don de toutes les bagatelles qu'elles desirerent ou que je crus pouvoir leur être agréables.

QUANT à notre aimable Irepone, je lui réservai le choix de mes présens & une grande quantité de tous les articles les plus précieux que j'avois apportés. Je lui donnai, en outre, de l'or. Mais plus noble, plus généreuse que moi, elle parut saire fort peu de cas des choses qui lui annonçoient trop qu'il falloit se séparer d'un ami. Dans sa douleur, elle

Fin du troisième Volume.

.

-

# BLE

## DESSOMMAIRES

### Concenus dans ce Volume.

## LIVRE CINQUIEME.

#### CHAPITRE PREMIER

a Majuah & a Arkeeko, page

CHAP. II. Confests aux Voyageurs fur la confervation de leur fame, — Matadies ordinaines à Mafuel. — Musique. — Commèrce: — Entrevue avec le Nayb.

CHAP. III. Route di Acheeko a Dixan , par le mont Taranta.

CHIAP. IV. Route de Dixan à Adowa, Capitale du Tigra 104

CHAP. V. Arrivée à Adowa. — Accuell qu'on y fait à M. Bruce. — Il va voir Tremona, puis les ruines à Arum. — Il se rend à Siré.

CHAP. VI. Route de Sirt à Addergey.

CHAF. VII. Route d'Adderger à Gondar, par le mont Lamalmon.

el Feel.

CHAR. II. Bataille de Banja. — Conspiration contre le Ras Michael. — M. Bruce se retire à Gondar. — Defcription de Gondar, d'Emfras & du lac Tzana. 423

CHAP. III. Le Roi établit son camp à Lamgué. — Il passe le Nil & va camper à Derdera. — M. Bruce accompagne le Monarque.

CHAP.

- CHAP. IV. Passage de la riviere de Gomara. Accident remarquable. — M. Bruce arrive à Dara. — Il va voir la grande cataracte d'Alata. — Il part'de Dara. 458
- CHAP. V. Passage du Nil & halse à Tsoomwa. Arrivée à Derdera. Allarme à l'approche de l'armée royale. Arrivée au camp du Roi à Karcagna. 490
- CHAP. VI. L'armée royale se retire vers Gondar. Mémorable passage du Nil. Dangereuse situation de l'armée. —— Sages démarches de Kesta Yasous. Bataille de Limjour. Le Roi fait une paix imprévue avec Fasil. —— Arrivée à Gondar.
- CHAP. VII. Le Roi se retire en Tigre à la tête de son armée.

   Evenemens intéressans qui suivent cette retraite. On trouve le corps de Joas. Le parti du Roi a l'avantage.

   Les rebelles sont proclamer Socinios Roi à Gondar. 534.
- CHAP. VIII. Seconde tentative pour découvrir les sources du Nil. Le Roi reprend l'avantage dans le Tigré. Rencontre de l'armée de Fasil à Bamba. 564
- CHAP. IX. Entrevue avec Fasil. Séjour dans le camp. 580
- CHAP. X. Départ de Bamba. Route au midi. M. Bruce rencontre les Gallas, que Fasil venoit de congédier. Il campe sur le Kelti.
- CHAP. XI. Continuation du voyage. Rencontre d'un parti de Gallas. — Ils se trouvent amis. — Passage du Nil. — Arrivée à Goutio & Vue de la premiere cataracte. 629 Tome 111. Qqqq

| TABLE | DES   | SOMMAIRE  | S                  |
|-------|-------|-----------|--------------------|
|       | TABLE | TABLE DES | TABLE DES SOMMAIRE |

- CHAP. XII. Départ de Goutto. Montagnes de la Lun. — Ruse du guide Woldo. — Arrivée aux sources du 'Nil.
- CHAP. XIII. Coup-d'œil sur les anciens, qui ont tenté de découvrir les sources du Nil. Preuve qu'ils ne les ont point découvertes. Preuve que les Jésuites ne sont pas non plus parvenus jusqu'à ces sources. Récits fabuleux du Pere Kircher. Decouverte saite par M. Bruce. 691
- CHAP. XIV. Description des sources du Nil. De Geesh.
   Tableau des diverses cataractes du sleuve. Du cours du Nil depuis ses sources jusqu'à la Méditerranée. 724
- CHAP. XV. Des divers noms qu'on a donnés au Nil.—Ancienne opinion concernant les causes des débordemens de ce sleuve. Cause véritable de ces debordemens. Position remarquable de la peninsule d'Afrique.
- CHAP. XVI. L'Egypte n'est point le produit du Nil. Réfutation d'une opinion des anciens. — Opinion moderne contraire aux preuves & à l'expérience.
- CHAP. XVII. Continuation du même sujet. Ce que c'est que le Nilometre, & de quelle maniere il est divisé. 791
- CHAP. XVIII. Recherches sur la possibilité de changer le cours du Nil. Cause du nucta. 818
- CHAP. XIX. M. Bruce est bien accueilli par les Agows.

   Portrait de ce peuple.

  833

Fin de la Table.

لاسم

| · | • |   |   |
|---|---|---|---|
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   | · |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | · |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | · |   | • |
|   |   |   |   |

|   | 40<br>2 |
|---|---------|
|   |         |
|   |         |
|   |         |
|   | Ī       |
|   |         |
|   |         |
|   |         |
| • |         |
|   | 1       |
| • |         |
|   |         |
|   |         |

• • ì

. /